# PARIS MÉDICAL

XXIV

### PARIS MÉDICAL

PARIS MÉDICAL paraît tous les Samedis (depuis le 1st décembre 1910). Les abonnements partent du 1st de chaque mois.

Prix de l'abonnement : France, 12 francs. - Étranger, 16 francs.

Adresser le montant des abonnements à la Librairie J.-B. BAILLIÈRE et FILS, 19, rue Haute-feuille, à Paris. On peut s'abonner chez tous les libraires et à tous les bureaux de poste.

Le premier numéro de chaque mois, consacré à une branche de la médecine (Prix : 1 fr.).

Tous les autres numéros (Prix : 25 cent. le numéro. Franco : 35 cent.).

Le troisième numéro de chaque mois contient une Revue générale sur une question d'actualité.

ORDRE DE PUBLICATION DES NUMÉROS SPÉCIAUX Janvier . . . - Physiothérapie : - physiodiagnostic. Juillet . . . . - Maladies du cœur, du sang, des vaisseaux. Février ... - Maladies des voies respiratoires; - tuber-Août ..... - Bactériologie; - hygiène; - maladies inculose. fectiouses. Mars ..... - Dermatologie ; - syphilis ; - maladies Septembre. - Maladies des oreilles, du nez, du larvnx : vénériennes. des yeux; des dents. Avril ..... - Maladies de la nutrition ; - Eaux miné-Octobre ... - Maladies nerveuses et mentales; - méderales, climatothérapie; - diététique. cine légale. Mai..... - Gynécologie ; - obstétrique ; - maladies Novembre .. - Thérapeutique. des reins et des voies urinaires. Décembre.. - Médecine et Chirurgie infantiles: - Pué-Juin . . . . . . Maladies de l'appareil digestif et du foie. riculture.

# PARIS MÉDICAL

LA SEMAINE DU CLINICIEN

DIRECTEUR :

### Professeur A. GILBERT

PROFESSEUR DE CLINIQUE A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS, MÉDECIN DE L'HOTEL-DIEU, MEMBRE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

COMITÉ DE RÉDACTION :

### Jean CAMUS

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris, Médecin des hôpitaux.

Paul CARNOT Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris, Médecin des hôpitaux,

### DOPTER

Professeur au Val-de-Grâce.

#### R. GRÉGOIRE

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris, Chirurgien des Hôpitaux,

### P. LEREBOULLET

Médecin des hôpitaux. A. SCHWARTZ

#### G. LINOSSIER Professeur agrégé à la Fac à la Faculté de Médecine de Paris, de Médecine de Lyon. Professeur agrégé à la Faculté

MILIAN Médecin des Hôpitaux de Paris.

#### MOUCHET

Chirurgien des Hôpitaux de Paris.

### Professeur agrégé à la Faculté

de Médecine de Paris, Chirurgien des hôpitaux.

### ALBERT-WEIL

Chef de Laboratoire à l'Hôpital Trousseau.

Secrétaire G1 de la Rédaction :

Paul CORNET

Médecin en chef de la Préfecture de la Seine.



441502

### XXIV

Partie Paramédicale

J.-B. BAILLIÈRE & FILS. ÉDITEURS

----- 19. RUE HAUTEFEUILLE, PARIS ----

### TABLE ALPHABÉTIOUE

#### (Partie Paramédicale, tome XXIV)

Janvier 1917 à Juin 1917

ABADIE, 36. Abdomen (blessures de 1'), 36 Accidents du travail, 20 - et blessures de guerre . 18 — (responsabilités des),218.

Accoutumance aux mutilations, 20. Agrafes-ressorts, 222. Agriculteurs mutilés de la guerre, 99. Aides-majors et médecins

auxiliaires, 26. (rôle de l') de bataillou, 59 Air chaud dans le traitement des plaies de guerre, 12.

Alcoolisme, 156. (ligue uationale contre l'),

Aliénés militaires (voyages pathologiques chez les), 57. Alimentaire (expertise) ra-

pide, 20 - (restriction) et hygiène, 240

Alimentation à bon marché, 20.

Allemande à la Cour de France. 36. Amibiase chronique, 140.

Amphithéâtre d'anatomie,117 Amputés (prothèse des), 165, Anévrysmes artério-veineux de guerre, 58. artério-veineux de le

sous-clavière (modifications respiratoires du thrill et pouls paradoxal unilatéral dans 1'), 139.

Animaux propagatours de germes. 68.

Apothicaires (maîtres) de Nancy au xvIIº siècle, 165. Appareil à extension continue de la cuisse, 222.

à flexion continue du pied,

 improvisés, 222. - plâtrés pour les résections

de l'épaule et du coude, 82. Appelés de la classe 1918 candidats à des concours et examens, 237.

Aptitude des médecins, 5. Arthrites suppurées du genou

(résection dans les), 83, Arythmie extrasystolique, 109 Assistance aux aucieus militaires tuberculeux, 130.

- publiquede Paris, 127, 233. (nécrologie), 90.

Assistance publique (conseil | Cantonnements et tranchées, | de surveillance de l'), 218. Association des étudiants en

médecine de Paris (desiderata de 1'), 27 - de la Presse médicale fran-

çaise, 138. ASTRUC, 29 ATHANASSIO-BÉNISTY, 36.

Attelles d'avant-bras et de jambe, 222. Avortement, mesures préventives et répressives, 67.

BABILLIOY, 83. BABINSKI, 149. Bactéries suspectes des bières

des Flandres, 60. Bactériologie (cours), 176. BARAT, 60. BARBARIN, 78.

BEAU, 183, 194. BEL, 22. BERNARD, 59.

Bières des Flaudres (bactéries suspectes des), 60. BILLET, 89.

BLACK, 148. Blennorragie urétrale

l'homme, 165. Blessures de l'abdomen, 36. - de guerre, 20, 82. - de guerre (aceidents du

travail et), 18. - des vaisseaux, 156.

BODINEAU, 82. BOLOT. - Nouveaux appareils improvisés, 222.

Bonaparte (certificat médical pour), 166. BOUCHER, 83

BOUCHEROT, 57. BOUDET (G.), - Fonctionnement d'une infirmerie indi-

gèue au Maroc, 208. BOUOUET, 158. BOURGEAU, 12.

Brancardiers malgaches, 19, Brandt (méthode de), 21. BROCA, 165. BRUEL, 30.

BUSSIÈRE, 141. CABANÈS, 36.

Caisse d'assistance médicale de guerre, 33, 43, 52, 73, 94, 112, 134, 172, 197, 235, 250. Camus (Jean). - Déjerine

59.

CARLE, 165. Centenaire de Gerhardt, 1. Certificat médical pour Louis Bonaparte, 166, CHABROL, 170.

CHAUSSÉ, 140. Chauveau (nécrologie), 13. CHEMIN, 58. Chirurgicale (organisation) mi-

litaire, 34. Chirurgie de guerre (manuel de), 78. dans la zone de l'avant, 89.

Choléra, 78. Chronique des livres, 20, 36, 69, 78, 89, 156, 165, 207, 221, 230, 239, 247.

Citations à l'ordre de l'armée, 24, 62, 111, 121, 133, 142, 160, 180, 202, 214, CLARAC (Gustave). Nécrologie, 150.

Classement des médecius mobilisés, 117. CLAUDE, 149. Clinique des maladies ner-

veuses, 88. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, 11, 19, 27, 35, 47, 56, 68, 77, 88, 97, 107, 117, 127, 147, 155, 164, 175, 184, 197, 206

Clinique de Necker, 239. Clinique thérapeutique, 247. CLUNET (nécrologie), 150. Coagulation du sang (estimatiou du temps de), 148. COLLEDGE, 148. Collège de France (nouvelle

chaire au), 27, 47. COMBE, 108. Combe (nécrologie), 124, Сомву, 139.

Commandements de la santé, 157. Commerce français en Macédoine, 72.

Commotions des batailles (états confusionnels consécutifs aux), 30. Compression oculaire, 108,

CONDAT (M11c), 30. Conférence interalliée pour l'étude de la rééducation

professionnelle et des questions qui intéresseut les invalides de la guerre, 26, 163.

Conférence d'obstétrique, 19. Conseil d'hygiène publique du département de la Seine.

de surveillance de l'Assistance publique, 218. Contagion de la tuberculose

par l'air expiré pendant la toux, 140. Contractures (troubles vasomoteurs et thermiques dans

les), 149. CORVISART, 166. Courmont (Jules) (nécrologie), 92.

Cours d'anatomie topographique, 47.

- de bactériologie, 176. - de clinique chirurgicale,

28 - de la Faculté de Paris (semestre d'été), 97.

 de médecine légale, 28. - d'oto - rhino - larvagologie, IO.

- de thérapeutique, 35. - de thérapeutique appliquée, 27, 35. COURTOIS-SUPPIT et GIROUX.

CRUET (Pierre) (nécrologie), 160.

Cruz (Oswaldo) (nécrologie), 168.

CUMONT (DE), 82.

DANIELOPOLU, 139. DANULESCU, 140. Débiles mentaux à la guerre,

Décalogue antituberculeux, 68. Déclaration des maladies infecticuses, 116. Déjerine (nécrologie), 90. Délires de guerre, 30.

Demogeot (Berthe) (nécrologie), 195. Dentaire (service) aux armées.

174. Dentiste (diplôme de chirur-

gien), 175. Dentistes militaires, 117. Dépopulation (lutte contre la) et familles nombreuses,

Dermatologie en clientèle, 78, DERMER, 12. DESCHAMPS, 60.

Désinfection et désodorisation des billets, 229 - (méningite cérébro-spinale

ct), 139. Diagnostic radiologique de la

présence du gaz dans les tissus, 148. Digifoline (action cardio-to-

nique de la), 35. - (action distrétique de la),

144 Diplôme de chirurgien dentiste, 175

Disparition des corps en croissant de la tierce maligne après injection intraveineuse d'émétine, 141.

Dissociation sino - auriculo ventriculaire, 108.

Dinrétique (action) de la digifoline, 144. DOBBLL, 109

DOGNON, 12 Don de l'Uruguay à la médeeine française, 196.

DONZELOT, 29. Dunois, 30. DUCROQUET, 165. DUMESNIL, 30.

DUPONT, 82. Dysenterics, 78.

École de médecine de Dijon, - demédecine de Marseille, 35. - professionnelle de blessés,

20. Effluve de haute fréquence dans le traitement des plaies et des infections, 21. Électro-radiologie de guerre,

Électrothémpie, 89.

ELLIOT, 109. En campague avec l'armée serbe, 70.

Endocrinologie, 207. En suivant les guerriers, 118. Erg graphic, son application

à la mesure des impotences, 60. Erreurs et dangers de la

grande presse en matière médicale, 12. Érysipèle bronzé (traitement

de l'), 22. États confusionnels consé-

cutifs anx commotions des batailles, 30. Étudiants en chirureie den-

taire, 18. - en médecine (desiderata de l'association des) de

Paris, 27. médecine mobilisés - cn (études des), 228. Expertise alimentaire rapide,

20

Paculté de médecine d'Alger, 153, 159. - de médecine de Genève,

- de médecine et médecins mobilisés, 5.

Faculté de médecine de Paris, 19, 27, 35, 97, 135, 176. FERRIÉ, 57.

Fièvre paindéenne des Plandres, 139. Foie cardiaque et tuberculose pulmonaire, 29.

FONTAINE, 59 Formes anormales du tétanos,

69. - cliniques des lésions des nerfs, 36.

Formulaire de thérapeutique, 36. Fractures de la mâchoire infé-

ricure, 230. des membres, 82. - de l'orbite par projectiles

de guerre, 247. Pragilité leucocytaire, 30. FROGER, 82. FROMENT, 149.

FRONTEAU, 83. Gairal (nécrologie), 159. Gangrènes gazenses (traitement des), 22.

GAUTIER (A.), 21. GAUTRELET, 20. Gaz dans les tissus (diagnostic radiologique de la préseuce

dc), 148. Gerhardt (centennire de), 1. Germes (animaux propaga-

tenrs de), 68. GIBERT (P.), 21. GILBERT, 186.

GIROD, 22. GIROUX, 69. GODARD, 22.

GOUGEROT, 78. GRANGÉE. - Lettres à mon

fillent médecin, 48, 79. GRANIUX. - La mobilisation civile et les médecins, 248. Graniux. - Restrictions alimentaires et hygiène, 240.

Gratuité des frais médicaux aux réformés après la guerre. 217.

GRILLE, 83. Grossesses extra-utérines (ré-

cidives des), 30. GUIART 168 Guide formulaire de théra-

pentique, 36. - du récolteur de plantes médicinales, 186.

HANOWER, 207. HARDOUIN, 57. Heine-medin (maladie de),

IAI. HEITZ (J.), 149. Hémiplégie par embolie à la suite de plaies par éclats

des artères carotides, 148. Hémorragies secondaires dans les traumatismes de guerre, 57.

HERZEN, 36. Hirtz (nécrologie de Edgard),

HIRTZMANN, 100. Histoire (médecine et), 166. Honoraires des médecins, 27. Honorariat des officiers de réserve et de territoriale, 145

Hôpital argentin, 228 - des enfants malades, 19, 28, 35. - franco-brésilien, 228. militaire spécial, 167.

Huet (nécrologie), 61. Hygiène aux armées, 59.

- en campagne, 59. - du cantonnement, 60. - et reconstitution des cités,

141. - publique, 240.

Hyperteusion céphalo-rachidienne (syndrome d'), 149. ICONOMU, 22.

IMBERT, 230. Immobilisation dans les fractures des membres, 82. Impôt (projet d') sur les spécialités pharmaceutiques,

124. Impotences (ergographic, son application à la mesure des),

Infections (effluve de haute fréquence dans le traitement des), 21. - gangreneuses et gazeuses

des plaies de guerre (traitement des), 22.

- lamblicanes, 109. - méningococcique sans participation de l'axe cérébro-

spinal, 109. Infirmerie indigène au Maroc, 208. Insonnie nerveuse dite essen-

tielle, 216. Inspection générale de l'hygiène et mission de prophylaxie, 106.

Installation des médecius dans une localité où ils out été mobilisés, 117. Institut médical de Man-

guinhos, 75 - médical de Valence, 149. Institut Pasteur (nomination

de sous-directeurs de 4'), 252. Insuffisance surrénale, 239.

I BANBRAU, 20. Jean-Pierre, 167. JOB, 109. JULLIARD, 20.

KONECHOVSKY, 22. Labadic-Lagrave (nécrologie),

160. LABORDERIE, 123. LAGRANGE, 247.

Lait condensé, lait desséché, 130

- stérilisé (succédaués du), 130. Landouzy (médaille des épi

démies au professeur), 17. - (nécrologie), 185. - (santé du professeur), 35.

LAUBRY, 140. LAUTIER, 57. LE BALLE, 58. LECHAUX, 82.

LECONTOUR, 21. Légion d'honneur, 17, 23, 31, 41, 57, 64, 75, 87, 95, 106,

110, 124, 135, 145, 173, 196, 198, 217, 224, 233, 245, 252. Legs Barillicr, 47. - Marturé, 35. - Tripier, 35. LEGUEU, 230.

LEMONNIER, 59. LENOBLE, 148. LENOIR, 20. LEPAGE, 59.

LE POITTEVIN, 58. I,EREBOULLET (P.), 3, 150, 159. LEREBOULLET. - Huet (nécro-·logie), 61,

LEREBOULLET. - Lutte contre la dépopulation et les familles nombreuses, 37. LEREDDE, 221.

LESIEUR, 216. Lettres à mon filleul médeciu, 48, 79,

Leucocytolyse et fragilité leucocytaire, 30. LIDY, 140. Ligue nationale contre l'al-

coolisme, 184. LINOSSIER, - Jules Courmont (nécrologie), 92.

LINOSSIER, 4, 14. Lipolodine dans le traitement de la syphilis tertiaire, 123.

Lit-brancard, 223. LOPEZ, 77. Low, 109. Lutte contre la dépopulation et familles nombreuses, 37.

LYON, 247. Mâchoire inférieure (fractures de la), 230. Maîtres apothicaires de Nancy au xvIIº siècle, 165.

Maladie de Heine-Medin, 141. - infectieuses (déclaration des), 116, - mentales dans l'armée, 57. MANDEIMER-GOMÈS, 20.

Manuel de chirurgie de guerre, 78. MARFAN, 139.

Mariages, 5, 17, 23, 41, 53, 61,575, 95, 135, 184, 224, MARTIN, 80.

Médailles des épidémies, 6, 15, 32, 42, 51, 63, 74, 84, 93, 102, 151, 161, 171, 191, 215, 226, 243. - des épidémies au profes-

senr Landouzy, 17. Médaille militaire, 66, 114, 135, 217, 224, 253. d'or des services d'hygiène,.

ΔI. Médecine et histoire, 100. Médecins (aptitude des), \$5...

- auxiliaires, 46.

Médecins auxiliaires (aides- | Organisation chirurgicale mimajors et), 26 auxiliaires du service auxi-

liaire, 34. - auxiliaire du service auxiliaire (solde d'un), 117.

- de complément et circulaire 9 c7, 5.

- de l'état civil. 198. (honoraires des), 27. - de marine de réserve

démobilisés, 5. mobilisés (classement des),

mobilisés (facultés de médecine et), 5. - du Palais de Justice, 197. en service dans l'armée, 26. Médecine pratique, 35, 77,

123, 144, 216. - d'urgence, 60 MENCIÈRE, 78.

Méningite cérébro-spinale et désinfection, 139. Méthode de Brandt er

conservatrice en chirurgie de guerre, 78. MEURIOT, 149.

MIGNON, 89. Mission de prophylaxie antipaludique, 217.

Mobilisation civile et les médeeins, 218. Modifications respiratoires du

thrill et pouls paradoxal unilatéral dans l'anévrysme artério-veineux de la sousclavière, 139.

MONAL, 165 MONIN, 156. MORGAN, 148.

Morts au champ d'honneur, 17, 31, 61, 86, 110, 124, 145, 184, 195, 217, 224, 245, 252. MURATRY, 78.

Nécrologie, 4, 13, 17, 23, 31, 41, 53, 61, 75, 86, 90, 92, 95, 106, 110, 124, 135, 145, 150, 159, 168, 169, 170, 184, 185, 195, 196, 198, 217, 224, 233, 245, 252.

Nerfs (formes cliniques des lésions des), 36. - (troubles de sécrétion su-

dorale dans les lésions des), 148. Névralgie paraiysante de la face dans la période ter-

tiaire de la syphilis, 22. Névrite optique rétrobulbaire infecticuse aiguë, 20. NOGIER, 80.

Nonvelles, 4, 17, 23, 31, 41, 53, 61, 75, 86, 95, 110, 124, 135, 145, 150, 159, 170, 184, 195,198,217,224,233,245,252.

NUYTTEN, 30. Obstétricales (observations) du temps de guerre, 30.

Oppo, 60. Officiers de complement volontaires, 19.

Orbite (fractures de l'), 247.

litaire, 34. Ouvrages recus an bureau du

journal, 11, 144, 156, 221. Oxygène gazeux (emploi en thérapeutique chirurgicale de 1"), 21.

Paludisme (mode d'administration de la quinine dans le), rog.

- de première invasion observé à l'armée d'Orient, 22, Paralysies (troubles vaso-mo.

teurs et thermiques dans les), 149.

Péritoine en chirurgie de guerre, 230. PERRIGAULT. - En cam-

pagne avec l'armée serbe, 70. PERRIN. - Agriculteurs mutilés de la guerre, 99.

PETZETAKIS, 108. PEURET, 216. Pharmaciens auxiliaires, 18, PHIPPS, 21.

Pied des tranchées, 108. PIGNOT, 141. (effluve de haute fréquence dans le traitement des),

 du genou par blessures de guerre, 83.

- de guerre (air chaud dans le traitement des), 12, - de guerre (traitement des infections gangréneuses et

gazcuses des), 22. - profondes du cou (traitement des), 12. récentes (traitement des),

Plantes médicinales (récolte des), 177, 186. PLETNEW, 100.

POLONY, 59. PORAK, 148.

Postes chirurgicaux avaucés, Pratique chirurgicale dans la

zone de l'avant, 80, Procédé de la bulle d'air (estimation du temps de

coagulation du sang par le), T 48 Projectiles de guerre, corps

étrangers articulaires, 82, Projet d'impôt sur les spécialités pharmaceutiques, 124 Propagande intermédicale à l'étranger, 164. Prophylaxie antipaludique,

Prophylaxie de la tuberculose pendant la guerre, 128.

Prothèse des amputés, 165. PRUVOST, 57. Publications allemandes, 220.

Quénu nommé membre de l'Académie des sciences, 170.

Radiologie de la présence de gaz dans les tissus, 148.

RAMSAY, 000. RAVAUT, 140. RAYNAL, 58.

RÉAL, 230. Récolte des plantes médicinales, 177, 186,

Reconstitution des cités (hygiène et), 141. Rééducation motrice chez les

blessés de guerre, 58. — des mutilés, 98. - professionnelle (conférence interalliée pour l'étude de

la), 26, 163. Réforme du service de santé. 213.

Réformés (gratuité des frais médicaux aux) après la guerre, 217.

Régime lacté au cours des affections fébriles (inconvėnients du), 21. REGNAULD, 12.

REIGNARD, 22. RENAUX, 30. RENOUX, 139. Renseiguements pratiques sur

l'assistance aux anciens militaires tuberculeux, 130. Résections de l'épaule et du coude (appareils platrés pour les), 82. - du genon dans les arthrites

suppurées, 83. Responsabilités des accidents du travail, 218.

Restrictions alimentaires et hygiène, 240. Revue des revues, 108, 139,

148. Revue des thèses, 12, 21, 29, 57, 82, 141.

ROBINEAU, 59. Rodriguez (nécrologie du Dr Isidoro), 4. REDERER, 207.

Rocers (Léonard), 141. Rôle de l'aide-major de bataillon, 59 ROSHEM, 120.

Rummo (nécrologie), 245. Rythue cardiaque (variatio du) dans l'orthostatisme. l'effort, la fatigue, 140.

Santé (commandements de la), 157.

SCOTT GILLETT, 108. Sécrétion sudorale (troubles de la) dans les lésions des nerfs périphériques par blessures de guerre, 148. SENCERT, 156.

SERGENT, 239. Sérums sucrés, sérum glucosé hypertonique en injections

intraveineuses, 21. Services autituberculeux de la guerre dans le sud-ouest,

131. Service dentaire aux armées, 174.

Service de santé, 8, 34, 46, 114, 136, 146, 153, 162, 184 197, 204, 218, 224, 246, 253.

Service de santé de la marine, 67, 76, 220, - de santé (réforme du), 213.

- de santé dans un régiment d'infanterie, 59. - de santé (titres scientifiques dans la hiérarchie

du), 55. - de santé des troupes coloniales, 26, 76, 137, 147, 155, 220

SHAW DUNN, 148. Shock des explosifs modernes (troubles mentaux cousécutifs au), 57.

Société amicale des élèves du Val-de-Grace, 138. Solde d'un médecin auxiliaire du correico auxiliaire.

117. SONDAG, 60.

Sous-nides-majors, 47. Souvenirs de l'aide-major d'un groupe de 75, 118. Spécialités pharmaceutiques

(projet] d'impôt sur les) 124. STASSEN, 230.

Substances uiédicamenteuses portant une dénomination déposée comme marque de fabrique par des judustriels allemands, 55. Succédanés du lait stérifisé,

130. Sutures pratiquées après section totale des nerfs mixtes périphériques, 58,

- des tendons fléchisseurs de la main au niveau des doigts, 83. Syndrome d'hypertension cé-

phalo-rachidicune consécutif aux contusions de la région cervicale de la 'colonne vertébrale, 149. Syphilis (domaine, traitement et prophylaxie de la), 221.

- (névralgie paralysante de la face dans la période tertiaire de la), 22. - (traitement abortif de la) post et préchaucreux, 22, Syrie et France, 207.

Tachycardies paroxystiques,

TANZALI, 21. Tension artérelle (variations

de la) dans l'orthostatisute l'effort, la fatigue, 140. Tétanos (adjuvant de la sérothérapie curative dans le), 27. (formes anormales du), 69.

- partiels des membres à début précoce, 22. Thérapeutique chirurgicale

(emploi eu) de l'oxygène gazeux, 21. - (guide formulaire de), 36.

Thèses de la faculté de Paris, 68, 77. Titres scientifiques dans la

hiérarchie du service de sautė, 55.

Tranchées (cantonnements et), | Troubles vaso-moteurs ether- | Typhus exanthématique, 78. 50. Traumatismes de guerre (hé-

morragies secondaires dans les), 57. Tripier (legs), 35. Troubles mentaux consécutifs

au shock des explosifs modernes, 57. - trophiques causés par le refroidissement et la com-

pression, 58. - de la sécrétion sudorale dans les lésions des nerfs périphériques par blessures de guerre, 148.

miques dans les paralysies et les contractures d'ordre réflexe, 149.

Tuberculeux (renseignements pratiques sur l'assistance aux anciens militaires), 130.

Tuberculose (contagion de la) par l'air expiré pendant la toux, 140. du nourrisson, 108. - (prophylaxie de la) peu-

dant la guerre, 128. pulmonaire (foie cardiaque et), 29.

Université de Genève, 57,

106, – de Lausanne, 56. — de Lausaune (25° auniversaire de l'), 86.

VACHET, 57. Vaisseaux (blessures des), 156. VALLEE, 60.

Variations du rythme cardiaque et de la tension artériclle dans l'orthostatisme, l'effort et la fatigue, 140.

Variétés, I, 37, 48, 70, 79, 99, II8, I28, I57, I67, I77, 186, 208, 222, 248.

Vénériens (organisation et fonctionnement d'un service de) à l'arrière du front 30.

VERBECK, 22. VILVANDRÉ, 148. VINCENT, 78. VOISIN, 166. VONCKEN, 230. Voyages pathologiques chez les aliénés militaires, 57.

WILLMANN, 82.

### VARIÉTÉS

LE CENTENAIRE DE GERHARDT

Le 8 décembre dernier, la Société chimique de Er célébrait le centième anniversaire de la naissance du grand chimiste français Charles Gerhardt, mort if y plus de soixante ans, le 19 août 1856. Le rapprochement. One saurait être question toutefois de retracer com-de ces deux dates montre combien rapide fut la carrière de la vie si du savant qui, entre vingt-cinq et quarante ans, put accomplir la géniale série de découvertes qui sont à la base de la chimie moderne. Il établit quelle fut la solidité de cette œuvre puisque, soixante ans après la mort de Gerhardt, sa gloire est indiscutée et puisque l'orientation actuelle de la chimie est pleinement conforme à ses prévisions. Quel-n'eût pas été le rôle de ce grand savant si les luttes qu'il a cues à soutenir ne l'avaient pas trop tôt terrassé et s'il avait pu continuer plus longtemps son œuvre féconde !

Les circonstances que nous traversons rendent plus actuelle encore la commémoration du savant alsacien, et on doit être reconnaissant à ceux qui out eu l'initiative de cette cérémonie, au professeur agrégé Tiffeneau notamment dont la conférence chalcureuse et vibrante a été justement applaudie.

Gerhardt était un chimiste, mais son œuvre intéresse la médecine à plus d'un titre. C'est à l'évolution heureuse, née de ses recherches, que la thérapeutique doit la plupart des nouveaux agents cliniques qu'elle emploie aujourd'hni. Ce sont ses travaux et ceux de « son associé de gloire et de douleur » Laurent, qui ont été le fondement de la doctrine atomique ; grâce à Würtz, la l'aculté de médecine de Paris fut la première à euseigner en se servant de la notation atomique, contre laquelle les défenseurs des équivalents ont si longtemps lutté. Après Würtz, Les maîtres de cette Faculté, Grimaux, Armand Gautier,

Hazziot, Desgrez se sont montrés, comme leur prédécesles fils scientifiques de Gerhardt et de Laurent.

pleine de Gerhardt. Le livre que la piété filiale de son fils et l'admiration éclairée de Grimaux lui ont consacré est pourtant plein de détails curieux qui font revivre sa physionomie si attachante. Fils d'un père d'origine suisse, qui dirigeait à Strasbourg nue usine de céruse. Gerhardt est oriente par lui vers la chimie iudustrielle; le goût de la chimie purc le



Gerhardt en 1852

pousse à se libérer de l'usinc paternelle, à aller poursuivre en Allemagne, près de Liebig, ses études scientifiques. Rentré en France, il doit latter pour venir à Paris travailler avec Cahours dans le laboratoire de Chevreul. Peu après il est uommé à Montpellier où, dés 1844, à vingt-luit aus, il est professeur de chimie à la Faculté des sciences. C'est pendant son séjour qu'il se marie à une Ecossaise, fille du Dr Sanders, d'Edimbourg, venu, bien avant l'entente cordiale, goûter le charme de la vie fran-



### Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURETIONES L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES CAFÉINÉE

PURE Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la PHOSPHATÉE

L'adjuvant le plus sûr des cures Le médicament de choix des Le traitement rationnel de l'ar-de déchloruration, le reméde le cardiopathies, fait disparaitre thritisme et de ses manifestade déchloruration, le remède le cardiopatries, fait disparaitre plus heroïque pour le brightique comme est la digitale pour force la systole, régularise le le cardiaque cours du sang.

LITHINÉE tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise les acides urinaires.

- Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boites de 24. -- Prix 5 fr.

PRODUIT FRANÇAIS

4, rue du Roi-de-Sicile - PARIS

PRODUIT FRANÇAIS

### VARIÉTÉS (Suite)

çaise. C'est à Montpellier que Gerhardt public sa réforme des équivalents et propose la nolation atomique; c'est à ce moment qu'il se lie avec Laurent, alors professeur à la Faculté de Bordeaux, et que commence une collaboratiou féconde, affirmée d'une part par la mise au jour de leurs uombreux travaux, d'autre part par la publicatiou des célèbres Comptes rendus mensuels des travaux de chimie dout récemment M. Tiffeneau a relaté l'histoire.

En 1848, Laurent et Gerhardt se retrouvent à Paris pour collaborer plus directement et fondent en 1851 l'Ecole de chimie bratique. Elle occupait, 29, rue Monsieur-1c-Prince, l'endroit où s'élèvent actuellement les laboratoires de chimie de la Paculté de médecine: elle avait pour but « d'enseigner l'art du laboratoire aux jeunes gens qui se destineut à la carrière des seiences, de la médecine, de la pharmacie et de l'industrie». Elle était par avance un de oes instituts de chimie appliquée dout, plus que jamais, à l'heure actuelle, apparaît l'impérieuse nécessité. Gerhardt y poursuivit plusieurs aunées, sans situation officielle, ses remarquables travaux de chimie, jusqu'au jour où Théuard le fit nommer à Strasbourg professeur à la Paculté des sciences et à l'Ecole de pharmacie. A peine un au plus tard, en 1856, il succombait en trois jours, quatre mois après avoir été nommé correspondant de l'Iustitut.

Parmi les luttes qu'il eut à souteuir pendant sa courte carrière, l'une des plus ardentes fut celle qu'il dut entreprendre coutre son aucien maître Liebig, qui, jaloux de sa jeune gloire française, s'éleva contre lui et Laurent en une attaque brusquée que l'esprit pangermaniste d'aujourd'hui nous fait mieux comprendre ; ne va-t-il pas jusqu'à traiter Gerhardt de « voleur de grand chemin » et sou Précis de chimie organique de « monument de déceptious scientifiques les plus grossières et de l'arbitraire le plus effronté »! Ce que fut l'attaque de Liebig

ce que furent les répliques de Laurent et de Gerhardt. M. Tiffeneau vient de le montrer en une vivante étude du Journal de pharmacie et de chimie où il met en parallèle, par l'exemple de Gerhardt et celui de Liebig, deux écoles et surtout deux âmes, l'âme allemande apparaissaut ici avec tout son despotisme et toute son arrogance.

Est-ce à dire que Gerhardt ait trouyé dans son propre pays l'appui qu'il méritait? Hélas! sa vie n'est qu'une



Profil de Gerhardt d'après un buste érigé à Montpellier.

longue démonstration de la difficulté qu'ont les prophètes à se faire entendre | Combien plus fécondes eussent été les découvertes de la chimie française si la voix de Gerhardt et celle de Laurent avaient été plus tôt écoutées, si la notation atomique qu'ils précouisaient s'était plus tôt substituée à la notation ancienne, si l'essor de la chimie industrielle avait suivi les voies indiquées par Gérhardt. Les deux réformateurs ont, selou le mot de

DIGITALINE cristie

Académie de Médecine de Paris. Prix Orfila (6,000 fr.)

Prix Desportes.

SOLUTION au millième RANULES BLANCS POULES au 1/4 de milligr AMPOULES au 1/10\* de milligr

49, Boul. Port Royal, Paris.

# NATIVELLE

Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# CELESTIN

BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES

### ESTOMAC

### SEL DE

# HUNT

GRANULÉ FREABLE

Alcalin-Type Spécialement adapté à la Thérapeutique Gastrique.

ACTION SURE ABSORPTION AGRÉABLE EMPLOI AISÉ INNOCUITÉ ABSOLUE

### TOUTES PHARMACIES

Echantillons au Corps Médieal pour Essais Thérapeutiques.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT = PARIS

999999999999999999999999999999

### VARIÉTÉS (Suite)

Grimaux, « sacrifié leur position, leur fortune, leur vie à la recherche de la vérité ». Du moins leur sacrifice ne fnt pas stérile, puisque peu à pen leurs idées se sont imposées. Même il eut un résultat indirect. Le lendemain de la mort de Gerhardt, Thénard, touché de la situation faite à sa veuve et à ses trois enfants, eut l'idée de fonder la Société de secours des amis des sciences, dont l'action bienfaisante s'est manifestée depuis un demi-siècle de si efficace manière.

L'œuvre de Gerhardt a été brillamment exposée dans la conférence récente de M. Tiffeneau. Il a montré l'état confus et désordonné de la chimie en 1838, an moment on Gerhardt arriva à Paris; il a rappelé comment celui-ci fut conduit à sa décisive réforme des équivalents, à l'unification des notations, à a correction des formules, enfin à la ioi de l'hontologie par laquelle Gerhardt introduisit l'ordre et l'harmonie dans la chimie. Il a ensuite exposé ses travaux avec Laurent, sa découverte des anhydrides d'acides, sa remarquaable théoric des types, ébauche de la théorie actuelle de la valence. Il a enfin montré comment Gerhardt, maître de sa doctrine, put écrire son grand Traité de chimie organique en quatre volumes dont il corrigeait les épreuves au moment de sa mort et qui est resté plus de trente ans classique.

Mais ce n'est pas ici qu'il est possible d'insister sur cette œuvre chimique, dont, à part Würtz, les chimistes contemporains, même les plus illustres, ne reconnurent que tardivement la justesse. Ce qu'il faut ajouter, c'est que, seul ou avec ses collaborateurs. Gerhardt a isolé de nombrenses substances organiques dont plusieurs sont devenues des agents thérapeutiques sonvent employés : qu'il suffise de citer l'acétanilide, l'acide acétylsalicylique (si usité sons le nom d'aspirine), le salicylate d'amyle, l'acide cinnamique et ses dérivés. Sa thèse et plusieurs importants mémoires furent consacrés à l'hellénine. essence concrète de la racine d'aunée, employée ces dernières années fort utilement contre la toux. A ce titre le nom de Gerhardt appartient à la thérapentique moderne

La célébration de son centenaire a été l'occasion d'une exposition de souvenirs, réunis par M. Tiffeueau et M. Gerhardt fils, dans laquelle ont été groupés un certain nombre de portraits, de manuscrits et d'autographes de Gerhardt, de produits de chimie organique rassemblés par lui. Elle a ajouté à l'intérêt de la cérémonie commémorative présidée par M. Ponlenc. Grâce à l'heureuse initiative de la Société chimique de Prance, le nom de Gerhardt, le plus génial de nos chimistes français, après Lavoisier, a été ainsi glorifié à nue heure opportune. au moment où plus que jamais doivent être exaltés cenx qui ont contribué an renom de notre pays dans le monde. P. LEREBOULLET.

AFFECTIONS L'ESTOMAC DYSPERSIE GASTRALGIE

### VALS-SAINT-JEAN

ENTÉRITE Chez l'Enfant ++ Chez l'Adulte VALS PRÉCIEUSE l'Eau des Hépatiques





TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

ARISTOSE - CÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC. CÉRÉALES JAMMET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miromesnil, PARIS

#### NÉCROLOGIE

#### EDGARD HIRTZ

Edgard Hirtz vient de mourit, Ses amis le savaient gravement malade, mais la terminaison fatale ne semblaif pas imminente et surprit par sa rapidité. Ce sera un deuil vivement ressenti dans le corps médical des hôpitaux, où le défunt comptait de nombreuses sympathies.

C'était un enfant de l'Alsace. Il avait été, à Paris, successivement interne, puls méleciné des hôpitaux. C'est à l'hôpital Necker qu'il a achevé sa carrière hospitalière. Il faisait chaque année, dans son service, une série de conférences consacrées à la thérapeutique. Se auditeurs y appréciaient une vaste érmition contrôlée par nue expérience chilme étendue.

Ses principales publications ont cu pour objet la thérapeutique, pour laquelle il avait une prédilection marquée. Elles lui onvrirent les portes de la Société de thérapentique, qu'il présida avec distinction. La section de thérapeutique de l'Académie de médecine l'inscrivit sur sa liste de présentation, et il obitint à une élection récente un grand nombre de voix. Nul donte qu'à une élection ultérieure il n'ent conquis sa place dans la savante compagnie.

Il laisse, avec un grand nombre d'observations, des articles dislactiques dans le Traité de thérapeutique de d'Albert Robin, et dans le Traité de thérapeutique de Gibert et Carnot. Il a public lui-même un Traité de thérapeutique médicale d'urgence. Dans le donanie de la patisologie, il a effleuré bien des sujets, et s'est intéressé en particulier à l'emphysème pulmonaire auque il avait consacrés at thèse inaugurale, et à ce qu'il a appelé successivement le syndrome puis la maladie angiosasmodique. La mort de Hirtz causera dans le corps médical parisien une profonde tristesse.

#### NOUVELLES

Nécrologie. — Le Dr Xavier Breuillard (d'Avallon), frère de M. le Dr Ch. Breuillard de St-Honoré-les-Bains.

La mort d'un ami de la France. — Le D' Isidoro Rodriguez, docteur de la Parallit de médecine de Paris, dont les journaux de Montevideo ont annoncée récemment la mort tragique, a légat 5000 frances de la l'ambalance de l'hôpital des franciscains de Pan, où il c'etait venn l'amine d'emirée sous les anspices de la mission Baudin, prêter ses soins éclairés et dévonés à nos blossés. Parti en congé dans son pays, un accident banal a mis fin à ses jours. Un revolver automatique échappé de sa poche se déchargea et le blessa mortellement.

« Lo P Rodriguez survéent dix-huit heures à ses blesntes. Il régla ses affaires avec une parfaite sérénité, demanda une coupe de champagne et, entouré de sa famille, de médecins et d'amis, il porte un tosat à as patrie et à la victoire de la Finnee, de la Prance noble et généreuse qu'il aimait tant, en exprimant le regret de n'y pouvoir retourner pour continuer à lui rendre en partice eq u'elle ini avait domé si généreussement. »



### NOUVELLES (Suite)

Mariage. — M. Nemours Tuffier, fils de M. le D' Tuffier, professeur agrégé à la Paculté de médecine de Paris, et Mile Yvonne Georg.

Aptitude des médecins. — Les commissions instituces pour statuer sur l'aptitude à faire campagne n'ont pas compétence et autorité pour déclarer que des médecins sont aptes à faire campagne seulement dans une formation sanitaire. Cette indication ne peut avoir aucun caractère impératif (Journal officiel, 1, 4 décembre 1016).

Facultés de médecine et médecing mobilisés.

M. Cazeneuve, sénateur, a étanaidé à M. le ministre de l'Instruction publique de rendre aux Pacultés de médevine leurs possibilités d'enseignement en rappelant dans les hópitaus de l'arrière correspondant aux villes de faculté les professeurs titulaires mobilisés affectés à des formations amitaires étrangéres à ces villes Il l'ui a été-épondu que la question est du ressort du ministre de la Guerre, auquel d'allieurs les changements d'affectation dont l'as égit ont été sigualés à plusieurs reprises comme désirables pour l'enseignement.

Médecins de marine de réserve démobilisés. — M. Duvos, député, a demandé à M. le ministre de la Marine dans quelles conditions les officiers de réserve du corps de santé de la marine out été démobilisés. Voici la réponse qui lui à cté faite;

A la suite d'observations présentées par la commission du budget de la marine sur les dépenses qu'entraine le nombre d'officiers de réserve du corps de santé de la marine mobilisés et notamment le nombre d'officiers supérieurs, une circulaire du 22 décembre 1915 a preserti aux prétets maritimes de ne maintenir en service one les officiers dont l'aptitude physique leur permettrait d'occuper toutes les fonctions qui peuvent leur être confices. Ceux dont l'état de santé laisscrait à désirer devront être renvoyés dans leurs fovers.

C'est ainsi qu'un certain nombre d'officiers de réserve ont été rayés des eadres ou mis hors cadres sur la proposition des conseils de santé des ports.

D'autre part, au conrs d'une mission dans les ports, le directeur militaire des services de la flotte a constaté que le nombre des officiers de réserve du corps de santé était trop élevé pour les besoins du service.

Els vue de réduiré au ninimum les dépenses qu'en trinhe le maintien en service des médechs dont l'absence se fait vivencut ressentir dans la population civile, une nouvelle circulaire du 14 juin 1916 a preserit aux ports le renvoi dans leurs foyers de tous les médechis et pharmaciens de réserve dont la présence ne paraissait pas milispensable, étant citudant tontefois que ces officiers resteraient à la disposition de la marine et pourraient être resteraient à la disposition de la marine et pourraient être recomms ineapables de satisfaire à tontes les obligations du service devent être démolsiblés de préférence.

Les médecins de complément et la circulaire o C., 7.— M. Drows-Pranssavs, député, a demandé à M. le ministre de la Cuerre si un officier de complément du service de santé, an front, sans avoir bénéfiée d'aucune relève depuis une daté antérieure à la circulaire o C., 7 du 37 janvier 1916, ayant denandé avant son abrogation à bénéficier de la relève automatique, aura droit à être pourvu, en application des nouvelles dispositions qui abrogent cette circulaire n° 9, d'un poste à d'un poste à

### TANNURGYL

du docteur LE TANNEUR (de Paris) Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Adynamie, Neurasthênie.

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients; tolérance parfaite (enfants et nourrissons,) 15 gouttes à chacun des 2 repas,

### CONSTIPATION-COLITES

TRAITEMENT par 1

Paraffine

LIQUIDE

### TINEROLAXINE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

ODE D'EMPLOI { Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe. Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

Artério-Sclérose
Presclérose, Hypertension
Dyspepsie, Entérite
Néphro-Sclérose, Goutte
Saturnisme

## MINÉRALOGÈNE BOSSON

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS

## SUPPOSITOIRE PÉPET

### Médication phagocytaire

NUCLÉO-PHOSPHATÉE

(Acide nucléinique combiné aux phosphates d'origine végétale).

Le NUCLÉATOL possède les propriétés de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et contrairement aux nucléinates, il est indolore, de plus son action reconstituante est doublée par l'action des phosphates. S'emploie sous forme de :

### NUCLEATOL INJECTABLE

A la dose de 2 c.c. à 5 c.c. par jour, il abaisse la température en 24 heures et jugule lesfièvres pernicieuses, puerpérales, typhoïde,

scarlatine, etc. - Injecté l'avant-veille d'une opération chirurgicale, le NUCLEATOL produit une épuration salutaire du sang et diminue consécutivement la purulence des plaies, tout en favorisant la cicatrisation et en augmentant les forces de l'opéré.

### NUCLEATOL GRANULE « COMPRIMÉS

(Nucleophosphates de Chaux et de Soude) DOSE: 4 cuillers-mesures ou 4 Comprimés par jour.

Reconstituant de premier ordre, dépuratif du sang. — S'emploie dans tous les cas de Lymphatisme, Débilités, Neurasthénie. Croissance, Recalcification, etc.

### NUCLÉO-ARSÉNIO-PHOSPHATÉE

(Acide nucléinique combiné aux phosphates et au méthylarsinate disodique)

Le NUCLÉARSITOL possède les propriétés de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et indolore et joint à l'action reconstituante des phosphates celle de l'arsenic organique (méthylarsinate disodique), S'emploie sous forme dé :

### NUCLÉARSITOL INJECTABLE

(Nucleophosphate de Soude methylarsine chimiquement pur)

S'emploie à la dose de une ampoule de 2 c. c. par jour chez les prétuberculeux, les affaiblis, les convalescents, dans les fièvres paludéennes des pays chauds, etc. En cas de fièvre dans la Phtisie, le remplacer par le Nucléatol Injectable.

### NUCLEARSITOL GRANULE of COMPRIMES (à base de Nucléophosphates de Chaux et de

Dose: 4 cuillers-mesures par jour ou 4 Comprimés, soit 4 centigrammes de Méthylarsinate disodique.

Prétuberculose, Débilités, Neuras-thénie, Lymphatisme, Scrofules, Diabète, Affections cutanées, Bronchites, Convalescences difficiles, etc. Reconstituant de premier ordre.

## NUCLÉO-ARSÉNIO-STRYCHNO-PHOSPHATÉE

*Complètement* 

(Nucléophosphate de Soude, Méthylarsinate disodique et Méthylarsinate de Strychnine) Donne le coup de fouet à l'organisme.

dans les Affaiblissements nerveux. Paralysie etc. (Ogr. 02ctg. de Méthylarsinate de Soude et 0gr. 001 mgr. Méthylarsinate de Strychnine par ampoule de 20.0.)

ABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES

Midailles d'or. — M. PECH (Louis-Jacques), médecin aide-major de 2º classe, laboratoire de radiologie du centre hospitalier de Creli (M. BEATSEMAY (falu), médecin principal de 2º classe, chef du service de santé de la 2º division d'infanterie (M. le D'MéNARD (Maxime), chef du service de radiologie de l'Ibôrital Cochin.

Médailles de vermeil. - M. TAUFFLIEB (René), médecin aide-major de 2º classe à l'ambalance 5/8; M. HUBERT (Jean-Joseph-Marie), médecin aide-major de 1º classe, ambulance 4/60; MIIe RIGAUD (Julie), infirmière à l'hospice mixte de Chaumont; M. Miller (Auguste-Henri), médecin-major de 2" classe, troupes d'occupation du Maroe; M. BAUMGARTEN (Georges), médecin aide-major de 1re classe, médecin-chef de l'hôpital mixte de Mâcon ; Mile Porta (Aurelia), infirmière, mission médicale militaire en Scrbie, secteur de Belgrade; M. Bourlier (Maurice-Henri-Nicolas), médecin-major de 2º classe, lazaret de Matifou ; M. Vallet (Émile-Henri-Augustin), médecin-major de 2º classe des troupes eoloniales, hôpital militaire de Bizerte ; M. Bouvgues (Jean-Félix). médeein aide-major de 1re classe, hôpital militaire de-Bizerte; M. Delemontey (Augustin), médecin aidemajor de 1<sup>re</sup> classe, hôpital militaire de Bizerte ; M. JACOB (Alphouse-Marie-Eugène), médeein aide-major de 1re el., hôpital militaire de Bizerte; M. 'ROBERT (Fernand-Lucien), médecin aíde-major de 2º classe, hôpital militaire de Bizerte; M. Vismariy (Pierre-Gabriel-Auguste), médecin aide-major de 2º classe, hôpital militaire de Bizerte ; M. Bertier (Marc-Antoine-Inles), médecin aide-major de 2º classe, hôpital anuexe Ain-Berda;

M. DUCHAMP (Edmond-Jean), médecin aide-major de 2º classe, hópital annexe Am-Berda; M<sup>Be</sup> de SØRHAR, (Marie-Jeanne), infirmière-major de la S. S. B. M., hópitul central de Bar-le-Duc (contagicus).

Médailles d'argent .- Caporal Borgne (Icau-Baptiste). S' section d'infirmiers militaires, groupe de brancardiers de corps,; soldat Sarar-Martin (Pierre), 13" section d'infirmiers militaires, ambulance 2/9; soldat Exter (Joseph-Antoine), 24° section d'infirmiers militaires, ambulance 7/8; Mae Richard (en religiou sceur Adofphine), înfirmière, ambulance 4/60; soldat Sottas (Ernest-Henri-René), 1º section d'infirmiers militaires, ambulance 15/2; caporal MALEZIEUX (Edgar), 2º section d'infirmiers militaires, hôpital temporaire d'Héricourt'; soldat Rampal (Étienne-Virgile-Victor), 15" section d'infirmiers militaires, hôpital temporaire d'Héricourt : soldat Berger (Émilien), 1.4° section d'infirmiers militaires, ambulance 1/44; M. MITROVITCH (Savatiye), médecin auxiliaire de l'armée royale serbe, hôpital complémentaire nº r de Sidi-Abdallah; Mme VALLÉE (née Gauchard), infirmière, hôpital complémentaire Buffon; Mmc Jouan (uée Poigny), infirmière, hôpital complémentaire nº 16, Le Mans; Mme HUE (née Lavignée), infirmière de l'A. D. F., hôpital auxiliaire nº 272 : Mue Forgrot (Jeanne-Félicie), infirmière, hôpital temporaire 76, Dijon; Mmc la comtesse de Bermond d'Act-RIAC (Antoinette-Marie-Clémence-Eugénie), infiunièremajor, hôpital auxiliaire 43, à Nantes : Muse CREATE (née Hiuault), infirmière, hôpital mixte de Vannes; Mare Gausserand (en religion scent Maria-Pia), infir-



### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES (Suite)

mière, hôpital auxiliaire nº 10, Mont-de-Marsan; soldat LARRÈRE (Barthélemy), 180 section d'infirmiers militaires, hôpital 38, à Mont-de-Marsan; M. Bouchon (Charles), médecin principal de 2º classe, hôpital militaire Saint-Charles, Toul; M. KAUFFMANN (Georges-Engène), médeein-major de 2º classe, hôpital complémentaire Saint-Charles, Toul; M. LUCAS (André), médeeinmajor de 2º elasse, hôpital franco-serbe ; M. Dugrais (Paul-Émile-Alexandre), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe. hôpital de Vido ; M. FOURCADE (André-Louis), médecinmajor de 2º classe, hopital de Vido ; M. Barrots (Paul-Louis), médecin aide-major de 1re classe, hôpital de Vido ; M. BEURIER (Pierre-Joseph-Léon), médecin aide-major de 2º classe, hôpital de Vido; M. Lurren (Dragolioub), médecin auxiliaire de nationalité serbe, hôpital francoserbe, Corfon; M. VOURTCHEVITCH (Dragolioub), aidemédecin interprète de nationalité serbe, hôpital francoserbe, Corfou; M. MARZIN (Jean-Hippolyte-Marie), pharmaeien auxiliaire, hôpital de Vido : caporal Foul-QUIER (Charles), infirmier, hôpital franco-serbe; soldat Douzer (Autoine), 15c section d'infirmiers militaires. faisant fonctions de gestionnaire, hôpital de Govino; soldat Ollivier (Germain), 15e section d'infirmiers militaires, hôpital franco-serbe de Govino; princesse de Poix (Madeleine), née de Courval, infirmière-major de la S. S. B. M., hôpital franco-serbe; Mile de Noailles (Philippine), infirmière de la S. S. B. M., hôpital francoserbe, Corfou ; soldat DUFAYET (Pierre), 6º rég., d'artillerie : caporal Venner (Charles), 4c section d'infirmiers

militaires, ambulance 16/12; Mme Bonner (Jeanne). infirmière, mission militaire médicale en Serbie, section de Belgrade : Mile Delion (Alice), infirmière, mission médicale militaire en Serbie, section de Belgrade : M<sup>11e</sup> MITCHTCH (Militza), infirmière, mission médicale française en Serbie, seetenr de Vrania; Miss Elliot (Dorice), infirmière-major, hôpital civil français de Belgrade; Mme LE GOFF, infirmière, mission médicale française en Serbie, secteur de Valjevo; Mile CRALVET (Julienne), infirmière, mission médicale française en Serbie, secteur de Zavetchar; MIII Suzon, infirmière, mission médicale française en Serbie, secteur de Zavetchar; M. LAUDY (Charles-Alphonse), médecin aide-major de 2º classe, hôpital de la Garde, Périgneux; M. Pintou (Louis-Léonard), médeein auxiliaire, hospice de Limoges; M. Lefrère (Alexandre-François), chef de bureau des services d'hygiène; à Alger, eapitaine du lazaret de Matifou; M. LALANDE (Arneste), officier d'administration de 3º classe, lazaret de Matifon ; Mme Dhomont, née Devriès, infirmière, hôpital militaire du Belvédère, Tunis ; soldat Gaillard (Louis-Joseph), 20° section d'infirmiers militaires, dépôt de convalescents serbes de Mersel-Kébir; M. Joty (Henri-Paul-Marie-Alexandre), médeein aide-major de 2º elasse, dépôt de convalescents serbes de Mers-el-Kébir; M. Daspax (Philippe-François), officier d'administration de 2º classe, gestionnaire de l'infirmerie du dépôt de convalescents serbes de Mers-el-Kébir : M. REGNIER (Georges-Charles-Marcel), médecin aide-major de 17º classe, hôpital militaire de Bizerte.

### CRATÆGINE LEROUX

MÉDICATION CARDIO-TONIQUE SÉDATIVE (NON TOXIQUE)
Palpitations des Neveux et des Neurathéniques. Eréblisme cardiaque de toste ordre, des affections fonctionselles
:: comme des affections organiques de const. Tachycardie essentielle parayytique, Colitre exophitalnique, etc. ::

2025E5 | 15 & 20 gouttes 2 on 3 fots por four.

E. LEROUX, 182, rue de la Convention, Paris, et toutes pharmacies



ARTÉRIO-SCLÉROSE

Coaltar saponiné Le Beuf

Antiseptique, Détersif, Antidiphtérique

Goût MORRHUETINE JUNGKEN Pash troubles auréable

LIQUEUR NON ALCOOLIQUE

a pase de diverine pure contenant par duffierée à souper

DOSE: 2 & 3 culliorées (à soupe ou à café selon l'ège) par jour à la fin du repas RESEULATS CHETAINS ésse LYMPHATISME, CONVALESCENCES, PRÉTUBERCULOSE

PRIX : 3'60 le Fiacon de 600 gr. (réglementé).

J. DUHÉME, Pharmacien de 1º Classe, COURBEVOIE-PARIS.

COLLOBIASES DAUSSE

## COLLOBIASE D'OR

Agent anti-infectieux dans toutes les septicémies

## COLLOBIASE DE SOUFRE

Traitement rapide du rhumatisme

AITTÉRATURE ET ECHANTILLONS Laboratoires DAUSSE 4 Rue Aubriot PARIS

## LE VALERIANATE DE PIERLOT

reste toujours et malgré tout l'unique préparation efficace et inossensive, résumant tous les principes sédatifs et névrosthéniques de

LA VALERIANE OFFICINALE

### Maladies de Cœur et des Vaisseaux PANDIGITAI F HOUDAS

48 gouttes de Pandigitale correspondent environ à 0 gr. 40 Poudre de feuille sêche de Di

LANCELOT & Cie, 26 et 28, Rue Saint-Claude, Paris,

Sédatif de l'Hyperexcitabilité nerveuse

Véronidia

-Buisson

DOSES:

ANTISPASMODIQUE: 2 cuillerées à café HYPNOTIQUE: /à2 cuillerées à potage Laboratoires
ALBERT BUISSON
15, Avenue de Tourville , PARIS

#### NOUVELLES (Suite)

l'intérieur, dès qu'il aura dix-huit mois de présence auxarmées. La réponse a été négative.

M. Remest Lany, député, a demandé à M. le minitre de la Guerre si, pour compléter la récente circulaire sur l'affectation des officiers du service de santé, il ne conviendrait pas de maintenir dans la zone de l'intérieur les officiers du service de santé ayant au moins cinq enfants.

Voici la réponse qui a été faite :

Aux termes d'une circulaire en date du 1ºª décembre, les officiers du service de santé, prèses de six enfants, ct qui, par suite de ce nombre d'enfants, se trouveut rangés dans une classe non mobilisable au 2 août 1914 (class s 86 ou antérieures), peuvent être maintenus et affectés à l'intérieur, dans leur résidence même du temps de paix.

La même faveur est accordée aux officiers du service de santé pères de sept enfants et au-dessus, quelle que soit leur classe de mobilisation.

M. Brimest LAMY, depaté, a demandé à M. le ministre de la Guerre si des meutres ont été prises pour faire profiter des avantages de la circulaire du 17 octobre 1916 sur l'affectation des officiers du service de sauté, cux de ces officiers qui doivent partir avant le 17 janvier proclain pour l'expédition d'Orient, ladite circulaire ne devant entre en application qu'à cette daton qu'à cette dato

Le ministre a répondu :

La circulaire du 17 octobre est applicable à tout le personnel officier du service de santé, y compris celui de l'armée d'Orient.

M. Barriir, député, a demandé à M. le ministre de la Guerre si; «l'a les officiers du service de santé, sur le front depuis plus de dis-lmit mois et qui, ayant le droit d'être relevés, sont restés aur le front volonitarement, pourront, le cas échéant, faire une demande individuelle pour passer à l'infiretieru les trois mois qu'on leur accorde aujourd'hui, sans avort à invoquer une maladie on une blessure; à est le fait d'être restés volontiarement sur le front depuis le début confère, pour ceux qui resteront, des avantages à l'avancements. Voici les réponses qui ont été faites :

1º Réponse affirmative; 2º le fait de rester sur le front constitucun avantage au point de vue de l'avancement, puisque les deux tiers des promotions sont réservées aux candidats des armées.

Service de santé. - Sont nominés :

Au grade de médecin eide-major de 2º classe de l'armée active (à titro temporaire) les médecins auxiliaires; M. FORORROM (Alfred-Henri), 2º rég. d'artillerie; M. Græ-NIER (Jacques-Emile), 2º rég. d'infanterie coloniale; M. POROT (Marcel-Henri-Charles), élève de l'école du service de santé militaire, 250° rég. d'infanterie.

Au grade de médacin principal de 2º classe de l'armée active (à titre temporaire), les médecins-majors de 1º classe: M. Fierrann (Charles-Victor-Joseph), médecin divisionnaire de la 3º D. I.; M. DESTRIZ (Henri-Auguste), médecin divisionnaire de la 30º D. I.

Au grade de médicin-major de 1º classe de l'armée active (à titre temporafre), les médicin-majors de 2º classe; M. EFIENNE (L'ón-Jean-Baptiste), chef de service au 109; rég. d'infanteire (M. BROXVA), (Pierre-Victor-Marie-Henr-Joseph), chef de service au 2º rég. de tirailleurs de marche; M. SALZIS (Miche-Elmid-Léon-Alexis), chef de service au 4º rég. mixte de zouaves et tirailleurs.

Au grade de médecti-major de « classe de l'armée active (à titre temporaire), les médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe : M. CLAVELIN (Charles-Henri), chef de service au 66° bataillou de chasseurs ; M. ACDOUARD (Gabriel), chef de service au 127 rég. d'infanteric.

Au grade de médecin-major de 1ºº classe de l'armée territoriale (à titre temporaire), les médecins-majors de 2º classe : M. HANN (Gustave-Edonard), chef de service au 328º rég. d'infanterie; M. Boucher (Abel), chef de service au 166º rég. d'infanterie.

Au grade de médecin-major de 2º classe de l'armée territoriale (à titre temporaire): M. RICHARD (Louis-Lazare), chef de service au 55º bataillon de chasseurs

## Paludisme AMPOULES (case COUNDED AMPOULES (case Country and St. Rus Philippe de Girard Partis

### TRAITE DE THERAPEUTIQUE

Membre correspondant de l'Académie de médecine, Ancien Professeur agrègé au Val-de-Grâce.

### NOUVEAU FORMULAIRE MAGISTRAL

de Thérapeutique clinique et de Pharmacologie Par le Dr O. MARTIN

Vient de paraître :

HERZEN

## GUIDE-FORMULAIRE THÉRAPEUTIOUE

édition, 1917, 1:00 pages, cartonné..... 12 fr.

### ARTHRITISME

DIATHÈSE URIQUE RHUMATISME — GOUTTE GRAVELLE

# Dialyl

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert
PAR LE LABORATOIRE ALPH. BRUNOT
et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Élimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.), pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse.

ø TRÈS EFFICACE ø

ABSOLUMENT INOFFENSIF :
Ni toxicité générale,
Ni toxicité rénale.

2 Doses par jour, dans un Verre d'Eau
 DANS LES ÉTATS AIGUS:
 4 à 6 doses par jour.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT PARIS - 16, Rue de Boulainvilliers, 16 - PARIS

### Dialyl

Soluble dans l'Eau: " Cures d'eau dialyiée "

TOUTES

ENVOI GRATUIT
de Flacons de "Dialyl"
à MM. les Docteurs ainsi
qu'aux Hôpilaux, Formations sanitaires Militaires
et, individuellement, aux
Soldats rhumatisants dont
l'adresse sera donnée par
MM. les Docteurs au
Laboratoire du "Dialyl"

### Dialyl

Soluble dans l'Eau : "Cures d'eau dialylée "

TOUTES PHARMACIES

#### NOUVELLES (Suite)

M. Fontaine (Paul), chef de service au 95° rég. territorial d'infanterie.

Au grade de médecin-major de 2º classe de l'armée territoriale, les médecius aides-majors de 1re classe de l'armée territoriale : M. DE FORNEL (Louis-Victor-André), magasin central automobile : M. RICARD (Louis-Marie-Germain), ambulance 2/66; M. LEICHNAM (Charles-Auguste), train S. s/p P.-I,.-M. 3; M. PELLERIN (Alexandre-Charles-Léon-Maxime), 32º rég, d'artillerie ; M. Héry (François-Pierre-Marie), ambulance 3/45; M. PRUDHOMME (Pierre-Albert-Marie), P. A. 154° D. I; M. PELLIER (Léon-François-Stanislas-Xavier), 54e rég. d'infauterie; M. GII, (Ludovic-Joseph), P. A. 1er G. A.; M. LIMASSET (Joseph-Emile-Henri), ambulance 12/8; M. LABICHE (Gabriel-Charles-Emile-Achille), H. O. E. nº 4; M. MAL-TERRE (Louis), H. O. E. 2/31; M. BARDET (Marie-Antoine-Gustave), train S. s/p P.-I,.-M. 2 bis; M. ROBERT (Marie-Eugène-Augustin), ambulance 16/2; M. CLAVÉ (Mathieu-François-Charles), ambulance nº 3/2; M. Roux (Robert-Marie-Etienne), ambulance auto-chirurgicale no 3; M. RAVON (Eugène-Louis), P. A. 650 D. I.; M. LIVON (Jean-Louis-Marie), H. O. E. nº 36; M. HENRIOT (Henri-Dominique), G. B. 10° D. I. C.; M. CHEVALIER (Maric-Joseph), G. B. C. 14; M. LAFON (Léon-Honoré-Marie-Anschne), 3150 rég, territorial d'infanteric : M. WACOGNE (Louis-Alexandre-Ludovic), ambulance 201 : M. ADER (Maurice-André-Marie-Joseph), parc automobile de Beauvais; M. DUCATTE (Gaston-Octave-Raoul), ambulauce 14/7; M. Guillor (Louis-Nicolas-René), 120° rég. d'artilleric lourde ; M. HURTREI, (Eugène-Henri-Louis),

ambulance 1/87; M. BRÉGER (Armand-Henri), 54c rég. territorial d'infanterie; M. BARLERIN (Jean-Baptiste-Eugène), ambulance 3/63; M. Brizard (Charles-Eugène-Georges), ambulance 2/105; M. COLLINOT (Louis-Tules-Paul), ambulance 10/22; M. Grasseteau (Louis-Edmoud). H. O. E. nº 36; M. BESSIÈRE (Théophile), ambulance 3/11; M. JOUBERT (Jean-Baptiste-Louis-Barthélemy-Camille), ambulance 212; M. CARRÉ (Prosper-Joseph-Clément), ambulance 11/11; M. ROUSSEAU (Louis-Henri-Raphaël), ambulance 3/7 : M. BAILLOU (Alexandre-Arthur-Pierre), 60° rég. d'artillerie; M. LAFON (Charles-Alfred-Louis), hôpital temporaire de Gravelines ; M. Ra-VARY (Paul-Charles-Eugène), ambulance nº 5 ; M. Rousse (Lucien-Eugène), 3º rég. de marche de zonaves; M. HOUMMEL (Théodore-Alfred-Auguste), 4c rég. d'artilleric; M. VINCENT (François-Joseph), ambulance 3/53; M. Deshusses (Louis-Etienne), 20c rég. d'artillerie ; M. Laporte (Charles), ambulance 1/105; M. Hellion (Aimé-Louis), 210e rég. d'infanterie ; M. BOUCHEZ (Gaston-Fulgeuce-Ernest), 149º rég. d'infantcrie; M. Chan-CEL (Paul-François-Eugène), ambulance 3/152; M. GLEIZE (Aimé-Eugène-Paul), ambulance 204; M. Reure (Jean-Bernard), 8º rég. de marche de zouaves ; M. DUMOL-LARD (Léon-Félix), hôpital temporaire d'Epinal; M. SAINT-PIERRE (Martin-Philibert-Marie), 28.1c rég. territorial d'infanterie : M. Chevlan (Gabriel-Fraucisque-Marie-Tosenh), 22º bataillon de chasseurs à pied ; M. Israels DE JONG (Samuel-Joseph), ambulance auto-chirurgicale no 4; M. Chapart (Aristide-Jules-Emile), gouvernement militaire de Paris; M. MOREAU (Firmiu-Emile), gouver-

LITHIASE BILIAIRE
COLIQUE HÉPATIQUE : ICTÈRES etc.

INSUFFISANCES
HÉPATIQUE & BILIAIRE:
HÉPATIQUE & BILIAIRE:
HÉPATISME :: ARTHRITISME
CHOLÉMIE FAMILIALE
DIABÉTE PAR DYSHÉPATIE
TUBERCULOSE et SCROFULE

TUBERCULOSE at SCAPULE
justicables at Titule & Fise de Marce
HYPERGULORI ATT TITULE & Fise de Marce
MUPERGULORI ATT TENTE ME MARCHES
MORAINE S. ENTERTIES
MORAINE S. ENTERTIES
MORAINE S. ENTERTIES
MORAINE S. ENTERTIES
ENTEROPTOSE, STYMALOIS
MORAINE S. MORAINE STREAM
MORAINE S. MORAINE S

DERMATOSES par DYSHÉPATIE:
(Chhasma, Ephélides, Xanthomes, etc.)
DERMATOSES AUTO en HÉFERTOXIQUES
(Acné, Faronculose, Pyodermites, etc.)
Maladies des pays chauds
CONGESTIONS DU FOIE
HÉPATITES ET CIRRHOSES

HÉPATITES ET CIRRHOSES
(Alcoolique, Palustre, Syphilitique, etc.)

EXPOSITION UNIVERSELLE et INTERNATIONALE de GAND 1913 — MÉDAILLE D'OR Exposition du 1st Congrès Espapol de Pédiatrie, Palma-de-Majorque 1914 — Médaille d'Or

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE et BILIAIRE associées à la médication CHOLAGOGUE



EN VENTE dans toutes LES PHARMACIES

Dépôt Géoéral, Échantillons, Littérature

LABORATOIRE de la PANBILINE

ANNONAY (Ardèche) France

Cette médication essentiellement elinique, institutie par les Plantieres sanctionnile par don militire d'observatione les productions de la configuration del la configuration de la configuration del configuration de la configuration del configuration de la configuration de la configura

La PANBILINE, traitement total des maladies du FOIE et des VOIES BILIAIRES, combine synergiquement en une association qui exalte

leure propriétés :

EXTRAIT HÉPATIQUE
EXTRAIT BILIAIRE
EXTRAIT de BOLDO
PODOPHYLLIN

GLYCERINE PURE NEUTRE NI SUCRE NI ALCOOL

NI SUCKE NI ALCOOL

Solution d'absorption facile,
inaltérable, non toxique, blen tolérée, légèrement amère mais sans
arrière-goût.

#### POSOLOGIE

Une à quatre cuillerées à dessert de dix grammes le matin à jeun, ou au début du repas, soit pure, soit dans une boisson froide ou tiède. — Demi-dose pour les Enfants.

DÉPOT chez les DROGUISTES et COMMISSIONNAIRES en FRANCE, ALGÉRIE et COLONIES, BELGI QUE, SUISSE, ESPAGNE, ITALIE, PORTUGAL, RÉP. ARGENTINE, CUBA, etc.

hososososososh

rungicale, Pobtació à la permetabilité des voles biliaries étant alors démonire activeur à celte-ci, non lithiaque on au-deuss des resources de la métecho. Againnat une l'extreto digestif, vant des par le résultément de la biliqueste nonnule, la méticition exerce, en outre, bien que ne meritant accente droque à dosp purgative ou même l'austive, une action directe sur la morticité et la sécrétion de l'intestin qu'elle runnien à l'état physiologique dans les expériences de prétroites intestinale.

Dépourvue d'effet toxique ou noelf, ne réunissant que des produits bien connus et n'exposant à aucun mécompte, elle combine harmonieusement la substance de pluséeurs spécialités excellentes qu'elle compiète et dont elle accroil l'étificacité par association synerqique. Elle permet ainsi au méticein de trouver d'emblée, sans tâtonnement et sans sessis secessifs, le remêde cettif che te du cet le malade, quelle que soit son disloyarcasie.

A la dose movenne d'une cuillerée à dessert de dix grammes par jour, elle ne constitue une dépense quotidienne que de 0,25 environ

## Bibliothèque de Thérapeutique

PUBLIEE SOUS LA DIRECTION DE

### A. GILBERT

Professeur de clinique à la Faculté de médecine de Paris.

ITO Série. - LES AGENTS THÉRAPEUTIQUES L'Art de Formuler, par le professeur Gilbert. 1 vol. Technique thérapeutique médicale, par le D' Millan, 1 vol.

\* Technique thérapeutique chirurgicale, par les Dra Paucher et Ducroquer. 1 vol. 15 fr.

\* Electrothérapie, par le D' Nocier. 2º éd., 1 vol. 12 fr. \* Radiothérapie, Radisumthérapie, Roentgenthérapie, Photothé-

rapie, par les Dr. Oudin et Zimmern. 1 vol. 14 fr. \* Kinésithérapie: Massage, Gymnastique, par les Dr. P. Car-NOT, DAGRON, DUCROQUET, NAGEOTTE, CAUTRU, BOUR-CART. I Vol. 12 fr.

CART. I VOI. 12 II.

\* Mézandhérapie, peux el Sports, Hydrothérapie, par les
D\*\* Fraikin, de Cardenal, Constensoux, Tissié,
Delagenière, Pariset, i vol. 8 fr.

\* Crénothérapie (Eaux minérales), Thalassothérapie, Cli-

matothéraple, par les professeurs Landouzy, Gautier, Moureu, De Launay, les Dra Heitz, Lamague, Lalesque,

P. CARNOT. 1 vol. 14 fr.

Médicaments chimiques et végétaux, par le Pr Pic et le Dr IMBERT, 2 vol.

\* Opothéraple, par le Dr P. CARNOT. 1 vol. 12 fr. Médicaments microbiens (Bactisothérapie), par Metronikosp, Sárothérapie), par Metchnikosp, Sacquépée, Remlinger, Louis Martin, Vaillard, Dopter, Besredka, Salimbeni,

DUJARDIN-BEAUMETZ, CALMETTE. 2° édition, 1 vol. 12 fr.

\* Régimes alimentaires, par le D<sup>r</sup> M. Ladbé. 2° éd. 1 vol. 1. fr.

\* Psychothérapie, par le D<sup>r</sup> André Thomas. 1 vol. . . . 12 fr. 2º Série. - LES MÉDICATIONS

\* Médications générales, par les Drs Bouchard, H. Rocer, SABOURAUD, SABRAZES, LANGLOIS, BERGONÉS, PINARD, APERT, MAUREL, RAUZIER. P. CARNOT, P. MARIE, CLUNKT, LEPINE, POUCHET, BALTHAZARD, A. ROBIN et COYON, CHAUFFARD, WIDAL et LEMIERRE, I Vol. 14 fc. P. CARNOT

Professeur agrégé de thérapeutique à la Faculté de médecine de Paris.

Médications symptomatiques (Méd. circulatoires, hématiques et nerveuses), par les D<sup>e</sup>s Mayor, P. Carnot, Grasset, Rimbaud et Guillain. I vol. 12 fr.

ANDARD & COLLAIN. I VOI. 12 II.
Médications symptomatiques (Méd. nervenses et mentales, cutanées, respiratoires et génétales), par bl. de Fleury.
J. Lépine, Jacquet, Ferrand, Ménétrier, Stévenin, Sirédery, Lémaire et P. Camus. I vol. 12 fr.

Médications symptomatiques (Mai. digest., hépai., rénales). par GILBERT, CASTAIGNE, 1 vol.

3º Série. - LES TRAITEMENTS

\* Thérapeutique des Maladies infectieuses, par les Dª Marcel GARNIER, NOBÉCOURT, NOC, I vol. 12 ft.

Thérapeutique des Maladies de la Nutrition et Intoxications, par les Dra Lereboullet, Leper. I vol.

Thérapeutique des Maladies nerveuses, par les Da CLAUDE

\*Therapeutique des Maladies respiratoires et Tuber-culose, par les Dis. Hirtz, Rist, Ribadeau-Dumas, Kuss, TUFFIER, MARTIN. 1 vol. 14 fr.

Thérapeutique des Maladies circulatoires (Cœur. Vaisseaux, Sang), par les D<sup>m</sup> Josué, Vaquez et Aubertin, Wiart. 1 vol. Thérapeutique des Maladies digestives. Foie. Pancréas,

par les Drs P. CARNOT, COMBE, LECÈNE. I VOL.
\* Thérapeutique des Maladies urinaires par les Drs Achard, MARION, PAISSEAU. 12 fr.

\* Thérapeutique obstétricale, et gynécologique par les D\*\* JEANNIN et GUÉNIOT. 1 vol. 14 fr. \*Thérapeutique des Maiadies cutanées et vénériennes, par les Dra Audry, Durann, Nicolas, 1 vol. 12 fr.

Thérapeutique osseuse et articulaire, par les D' MARFAN, PLATOT, MOUCHET, I vol.

Thérapeutique des Maladies des Yeux, des Oreilles, du Nez, du Larynx, de la Bouche, des Dents, par les Dr. Dupuy-

DUTEMPS, ÉTIENNE LOMBARD M. ROY, I VOL.

### Sans sueurs, sans collapsus, sans action nocive

Abaisse la température des bacillaires Échantillons et littérature : LABORATOIRES CIBA, ST FONS

dans lait, bouillon. Bien toleree - Parf absorbée.

Ch. LOREAU

### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3his, RUE ABEL - PARIS

Téi. Rog. 41-85

PRODUITS DE RÉGIME

### **HEUDEBERT**

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiqués

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).

BRONCHITES ASTHME . TOUX A L'HELENINE DE LHELENINE DE KORAB calma la loux, intes même in coercibles, tarit l'expectorat minue la dyspnée, prévient les hémoplys. Stérilise les bacciles de la tuberculose et ne fatigue pas l'estomac

CHAPES 12, RUE OC LISLY PARIS

#### NOUVELLES (Suite)

nement militaire de Paris; M. Blaire (Joseph-Henri-Lazare), gouvernement militaire de Paris ; M. MATHEY (Pierre), gouvernement militaire de Paris : M. Heins (François), gouvernement militaire de Paris ; M. HÉLOUIN (Maurice-Alfred-Georges), région du Nord ; M. MÉRAND (Paul-Marie), région du Nord ; M. Monel (Henri-Paul-Athanase), 3e région; M. Bézy (François-Ernest), 3º région ; M. Izard (Henri-Paul), 3º région ; M. David (Alphonse-Marie-Auguste), 3e région ; M. LATRON (Louis-Charles-Marie), 4º région : M. DERIAUD (Pierre-François-Joseph), 5º région; M. VALENTIN (Louis-Victorin-Joseph), 5° région ; M. Lesourd (Etienne-Louis-Paul), 5º région ; M. RAZEMON (Jean-Baptiste-Heuri), 5º région ; M. Schwarb (Albert), 5e région ; M. Mathieu (Paul-Xavier), 6e région ; M. Quiner (Vincent-Désiré-Joseph), 6º région ; M. LEVY (Jules), 7º région ; M. Rozoy (Marie-Frauçois-Léon), 7e région ; M. RONDET (Jules-Antoine-Pierre-Martin), 7º région ; M. Coutard (Henri), 7º région ; M. Huot (Auguste-Clément-Antoine), 8c région ; M. Pin-GAT (Louis-César-Henri-Pélicité), 8º région ; M. DRUON (Charles-Eugène-Henri), oe région ; M. VEILLON (Marie-François-Pierre-André), qo région ; M. Sichère (Marie-Adolphe-Charles), 9e région ; M. Gadreau (Alphonse), 9º région; M. Giannetti (Stephau), 10º région ; M. Claude (Marie-Emmanuel-Perdinand-Octave), 12º région ; M. SI-MON (Alexandre-Henri-Joseph), 100 région ; M. Chavin (Henri-François-Marie), 10e région ; M. LEFOURNIER (René-Albert-Pierre-Jacques), 10° région ; M. Choyau (Eugène-François), 11º région ; M. Belin (Léo-Charles), 11º région ; M. Debray (Paul-Hippolyte), 11º région ; M. HALGAND (Georges-Eruest-Alphonse-Marie), 11c région; M. RIOLLET (Georges-Fernand), 12e région; M. Labrousse (Pierre-Etienne-Prançois-Léon), 12º région; M. BAROTTE (Charles-François), 12° région : M. LORRAIN (Marie-Louis-Maurice), 12e région ; M. BERTUCAT (Albert-Augustin-Désiré), 13e région ; M. SERRE (Jean-Marie-Léou), 13º région; M. QUEMET-BANCEL (Marie-Léon-Ferdinand-Louis), 13º région; M. Cœurderoy (Louis-Gustave-Pierre), 13º région; M. Gauthier (Charles-Laureut), 14e région ; M. Jambon (Jacques-Albert), 14º région ; M. GUILLON (Emile-Eugène), 14º région ; M. GROLL (Léon-Jean-Eugène), 14º région ; M. Tolor (Gaspard), 14c région : M. Blanchard (Louis-François), 15° région; M. "SÉGUIN (Marie-Joseph-Grégoire), 15° région ; M. Kendirdjy (Léon), 15° région ; M. Dumon (Marie-Alexandre-François), 150 région ; M. Laffont (Joseph-Emile-Eugène), 15e région ; M. Mazen (Louis-Jean-Edouard), 15c région ; M. Héran (Alexandre-Joseph), 16° région : M. Coustan (Hubert-Auguste-Louis-Antoine), 16" région ; M. Espagnol, (Jean-Guillemin), 17º région ; M. CAILLEBAR (Joseph-Pierre-Blaise), 17º région : M. DUPUY (Joseph-Paul-Henri), 18º région : M. DE PERRY (Marie-Joseph-Laurent), 18º région; M. Auboin (André-Gaston), 18° région ; M. Vaissade (Bernard-Jules-Joseph), 18c région; M. DE VESIAN (Jean-Marie), Afrique du Nord; M. PAYAN (Fernand-Vietor-Gustave), Afrique du Nord; M. MOUCHOTTE (Joseph-Denis), 20° région ; M. HANUS (Paul-Antoine-Flavien-Octave), 200 région ; M. DEBRET (Jules-Fernand), 20e région ; M. Bachimont (Ferdinand-Charles-Jules), 20° région ; M. MATHIRU (Marie-François-Joseph-Auguste 20° région ; M. LANCE (Pierre-Marcel), 21° région ; M. BOUCHET (Emmanuel-Jean-Marie), 210 région ; M. Millot (Georges-Joseph), 21° région ; M. Burnet (Charles-Etienne-Marie-Placide), base de Corfou ; M. TES-SIER (Georges-Albert-Emile), groupe de l'Indo-Chine; M. MÉLINE (Jean-Alexis-Victor), Maroe; M. MARTRE (Joseph-Henri), Maroc; M. VILLEBRUN (Théodore-Ioseph-Pélieien), Maroc : M. DEOUDT (Georges-Iérome-Achille), 13º région (détaché au ministère de l'Intérieur) ; M. LAVENANT (Louis-Marie-Albert), à la disposition du gouvernement roumain; M. DEVAUX (Félix-Albert), à la disposition du gouvernement roumain.

Au grade de pharmacien-major de 2º classe de l'armée territoriale, les pharmaeiens aides-majors de 1re elasse de l'armée territoriale : M. MARTIN (Heuri-Alexandre), gouvernement militaire de Paris; M. Baillet (Paul), région du Nord; M. BROUSSEAU (Edinond-Xavier-Joseph), 4e région ; M. PIE (Alexis), 5e région ; M. GUIL-LAUME (Georges-Marie-César-Auguste), 9º région ; M. PIAU (Jules-Georges-Victor), 10c région ; M. HUE (Joseph-Edouard), 11º région ; M. VERGNOUX (Léonec-Léonard), 12º région ; M. JACOB (Paul-Pierre-Frauçois), 13º région ; M. BARRUEL (Paul-Félix), 14c région ; M. PRUCTUS

UES Régime des

cie DUMOUTHIERS, 11. Rue de Bourgogne, PARIS

### NOUVELLES (Suite)

(Paul-Gaston-Xavier), 15° région; M. DUFFOUR (Paul-Constant), 17° région; M. FALTERL, (Paul-Louis-Bile), 18° région; M. CHARDONNEAU (Louis-Jean-Désiré-Edouard), 20° région; M. MARTIN (Charles), 20° région.

Au grade de méderiu aide-major de 2º classe de rissre (a titre définiti, les médecins aides-majors de 2º classe de réserve, à titre temporaire : M. Monricu (Auguste César-Jean-Albert), gonvermement militaire de Paris ; M. Wants (Jahponse-Alexandre), gonvermement militaire de Paris ; M. Vants (Dies-Marcel), gonvermement militaire de Paris ; M. Wants (Dies-Marcel), gonvermement militaire de Paris ; M. Wants (Dies-Marcel), avovermement militaire de Paris ; M. Cusssr (Alexice-Emille-Charles), région du Nord ; M. DERUDE (Albert-Alphonse), région du Nord ; M. DERUDE (Pernad-Henri-Joseph), région du Nord ; M. HOLLEM (Pernad-Henri-Joseph), région du Nord ; M. GORISSE (Alphonse), région du Nord ; M. BRIDOUX

M. Gorisse (Alphonse), région du Nord; M. Bridoux, [Julien-Léonec-Louis), région du Nord; M. Brisser (Pernand-Louis), 3° région; M. PIDRIIN (Robert-Charles-Adolphe), 3° région; M. LOIZMIANY (Louis-Charles), 3° région; M. MAYNIR (Georges), 3° région; M. MARIE (Pierre-Louis), 5° region; M. Sōa@ir, (Charles-Albert), 5° region; M. BLANCHEY (Remé-Jean-Prançois-Joseph), 4° région; M. GESLIN (Paul-Auguste-Ambroise), 4° région; M. KASHIZER, (Azec), 4° région; M. LOGRAY (Remé-Henri), 4° région; M. GOTRAY (Remé-Henri), 4° région; M. FÖRRER (Pierre-Marcel-Marie), 4° région; M. PÖRRER (Pierre-Marcel-Marie), 4° région; M. BOTRAY (Bauré-Eugéne-Alexis), 5° région; M. ROUYUR (Henri-Claude), 5° région; M. BOTRAY (Henri-Cl

Au grade de pharmacien aide-major de 2º classe de vêserve (à titre définitif), les pharmaciens aides-majors de 2º classe de réserve à titre temporaire: M. Lootins (Jules-Elle-Cornil), région du Nord; M. DELLASSUS (Louis-Eugène), région du Nord; M. PERRILING (Audré), 5º région; M. LEGOUX (Clardes-Edmond), 5º région.

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. — M. le Profession Gilbert, — 6 et 13 janvier 1917; Leçons sur le pneumothorax tuberculeux. — 6 janvier, les signes physiques; 13 janvier, le diagnostic et le traitement;

### OUVRAGES REÇUS AU BUREAU DU JOURNAL

LaTransfusion du sang, par les Des GUILLOT, DEHELLY, et L. MOREL. Préface de M. le professeur LECUEU.

1 vol. in-8 de 259 pages avec 49 figures: 5 francs (A. Majoine et fits, édit. à Paris).

Prostituzione (Cause e profilassi), par le Dr Carlo Gallia, libero docente di Clinica Dermosifilopatica. Gr. in-8, 27 pages: 1 franc (Recanati, Italic).

-Le Darwinisme et la guerre, par P. Chalmers Mitchell. Lettre-préface de M. Emile Boutroux. 1 vol. in-18 de 168 pages : 2 fr. 50 (Librairie Félix Alcan, édit. à Paris).

Le mécanisme des phénomènes hystériques, esquisse d'une théorie psycho-physiologique de l'hystérie, par Albert Salmon (de Florence). Br. gr. in-8 de 16 pages : 1 franc. De l'emploi par les Allemands des projectiles de guerre prohibés, par le Dt Ch. Lavielle. Br. gr. in-8, 27 pages avec figures : 1 franc.

Nouvelles méthodes de séro-diagnostic, par le Dr Ed. Jolfrann. Préface du professeur GAUCHER. I vol. in-16 de 414 pages avec figures et planches: 9 francs (A. Maloine et fils, édit. à Paris).

Anuario Medico-Farmaceutico 1916. 1 vol. in-8 de 296 pages: 3 francs (Curiel, à Barcelone).

Le Thorax et l'Emphysème. La Chondrectomie, par Bugéne Douay, aide d'anatomie à la Faeulté de médecine de Paris. 1 vol. gr. in-8 de 472 pages avec 111 figures : 20 francs (Félix Alem, édit. à Paris).

## RECOUVREMENTS DES HONORAIRES MÉDICAUX

Ancien chef du seroice des recouvrements du Syndicat des Médecins de la Seine (15° Année) Bureau, 39, rue Galande, PARIS (V°)

# ALIMENTS DE RÉGIMES

**BIGNON-PARIA** 

5, rue de l'Arcade, l PARIS

CATALOGUE FRANCO SUR DEMANDE

## Extraits OPOTHERAPIQUES INJECTABLES

OVARIQUE, THYROÏDIEN, HÉPATIQUE, PANCRÉATIQUE, TESTICULAIRE, NÉPHRÉTIQUE, SURRÉNAL, THYMIQUE, HYPOPHYSAIRE

CHAIX & C', 10, Rue de l'Orne, PARIS. - (Téléph.: Saxe 12-55).

#### REVUE DES THÈSES

DOGNON (F.). Le traitement immédiat des plaies profondes du cou (Th. Paris, 1915).

Assurer immédiatement la respiration par une trachéotomie on l'application d'une eanule dans la brêche traumatique dès que se manifeste la plus petite gêne respiratoire. Assurer la déglutition par une petite sonde œsophagienne (fosses nasales) si le blessé a de grandes difficultés à déglutir, si les aliments s'éconlent dans la plaie, Laisser la plaie largement ouverte, S'appliquer à respecter l'orifice supérieur du larynx pour ne pas compromettre ce que le blessé pourra garder de la fonction phonatoire. Si la plaie atteint une certaine étendue, la transformer en laryngo-traelicotomie. --- Ne pas suivre cette ligue de conduite dans les cas où la plaie de l'arbre respiratoire est extrêmement petite.

BOURGEAU (G.). Les erreurs et les dangers de la grande presse en matière médicale (Th. Paris, 1916).

Dans la documentation médicale de la grande presse, « rien de ce qui est exact et scientifique n'est relaté ; et, par contre, tout ce qui est annoncé est faux ». Et l'auteur a beau jeu de collationner les informations et les jugements entachés d'erreur des quotidiens, qu'il s'agisse de la sérothérapie, de syphilis, de fièvre typhoïde (vaccinations, etc.), tuberculose, cancer, artériosclérose, de la loi sur l'internement des aliénés, etc., etc. Sans oublier l'intervention journalistique de certains génies méconnus (Dr D... et Dr Q...)... et la quatrième page.

DERMER (S.). Traitement des plaies récentes (Th. Paris, 1916).

A la suite du Professeur Delbet, l'auteur pense que'la

solution de chlorure de magnésium doit remplacer les solutions antiseptiques dans le traitement des plaies récentes : toutes eelles soignées avec la solution à 12.1 p. 1000 n'ont pas suppuré, « Les plaies que nous avons soignées avec les solutions antiseptiques, telles que ; l'eau oxygénée, l'éther, le permanganate de potasse, la liqueur de Dakin, ont en majorité suppuré pendant plus ou moins longtemps ; le nombre de jours nécessaire à l'hospitalisation des malades soignés avec la solution de chlorure de magnésium à 12,1 p. 1000 a été de beaucoup inférient à celui nécessaire aux malades soignés avec les solutions autiseptiques. » Tous les chirurgiens qui offit vu traiter les plaies récentes de guerre suivant la méthode Carrel-Dakin appliquée dans toute sa rigueur, sont prêts à infirmer en partie ces conclusions,

REGNAULD (J.). L'air chaud dans le traltement des plales de guerre (Th. Paris, 1916).

De 400° à 500°, l'air chaud est l'agent idéal de stérilisation : dans les plaies gangreneuses et gazeuses après la mise à l'air complète des lésions ; dans les vieux foyers d'ostéomyélite, le traitement préventif des infections des plaies (éclats d'obus, de grenades, de torpilles), en l'associant au débridement large et nettoyage.

De 500 à 1500 sous forme de douches, l'air donne d'excellents résultats sur les plaies à suppuration abondante, les poussées aiguês de lymphaugite érysipélatense ou phlegmoneuse; sur les escurres de décubitus et sur les escarres secondaires aux lésions nervenses ou médullaires, sur les plaies atones (moignons d'amputation), certaines fistules tenaces non entretenues par un séquestre,



Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE. LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIOUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES CAFÉINÉE

PURE llence, d'une efficacité sans

PHOSPHATÉE L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le remêde le plus heroique pour le brighti-

cardiopathies, fait disparaître les œdemes et la dyspnée, renque comme est la digitale pour le cardiaque force la systole, régularise le cours du sang.

LITHINÉE Le médicament de choix des Le traitement rationnes de la traitement rationnes de la traitement rationnes de la traitement rationnes de la constitue de ses manifestations; incule les crises, enraye tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise les acides urinaires.

- Ces cachets sont en forme de cœur et se pa

PRODUIT FRANCAIS

4, rue du Roi-de-Sicile - PARIS --- PRODUIT FRANCAIS

#### NÉCROLOGIE

#### A. CHAUVEAU

Avec Chauveau vient de disparaître un des maîtres les plus considérables des sciences biologiques.

Né le 23 novembre 1827 à Villeneuve-le-Guyard, dans l'Youne, il entra à dix-sept aus à l'École vétérinaire d'Alfort. Il y fut l'élève de Bouley, qu'il devait remplacer plus tard à l'Institut,

Ses études n'étaient pas terminées, quand il publia en 1848 son premier mémoire d'anatomie.



A. CHAUVEAU

A la même époque, attiré par la carrière scientifique plus que par la pratique del "art vétériuaire, à laquelle il se destinait tont d'abord, il concournt pour la place de chef des tra-vaux anatomiques à l'École vétérinaire de Lyon.

C'est dans cette ville que s'écoula la phase la plus heureuse et la plus fécoude de sa carrière. Il y fonda un foyer où il trouva le bonheur, Il y noua de précieuses ami-

tiés, au premier rang desquelles il faut compter le chirurgien Olher. Il y forma des élèves dignes de lui, Tonssaint, Arloing, Kaufmann, et y créa nue ácole brillaute, que le monde scientifique désigna lougtemps sous le nom d'École Lyonnaise. Aims le robuste travailleur bourguignon remercialt la cité, qui l'avait accueilli comme

un de ses cufants, en l'illuminant d'un reflet de sa gloire. Professeur à l'École vétérinaire en 1863, il en fut directeur en 1875. En 1877, il jonait un rôle important dans la création de la Faculté de médécine de Lyon, et il nassait à Paris sa thèse de doctorat pour pouvoir occuper la chaire de médecine expérimentale dans la faculté naissante.

Sons le décanat de Lortet, il en fut, pendant quelques années. l'âme agissante.

En 1886, il quitta la ville, à laquelle l'attachait le sonvoir de quarunte années de travail i fécond. Il était appelé à Paris dans la double situation d'inspecteur général des écoles vétérinaires et de professeur au Ministum. 17.cadefini des sciences l'accuellair imméliatement dans sa section d'économie rurale. A la première vacancie des asection de physiologie, l'Academie de médecine lui ouvrait ses portes (1891). Il fut, par la suite, président de ces deux compagnies, et président quiuquemnit de la Société de biologie. Auœune consécration officielle ne manqua à sa gloire.

Il m'est impossible, dans cette courte note, d'analyser l'œuvre considérable de Chanvean. Je ne puis que rappeler brièvement quelles en furent les parties les plus saillantes. Après quelques travaux d'anatonie, condensés dans

un important Troilid d'anatomie des animass domeiliques, Chanveau ne tarda pas à s'adomner entiferement aux études de physiologie. De 1855 à 1860, il publia ses admirables recherches sur le mécnaisme de la contraction cardiaque. Avec son ami Marey, il créait pour cette étude la cardiographie, et, dans des expériences sur le cheval, mer veilleuses d'audace, d'habileté et de précision, il obligacit, selon une pitterseque expression de Gavarret, le cœur à écrire lui-uéme son histoire. Après la circulation cardiaque, Chanvean étudia la circulation artérielle avec son sphygmoscope, et son hémodromographe; il détermina l'origine des bruits de souffle.

Je passe sur d'importants travaux relatifs an système nerveux et à l'électrophysloègie, pour signaler la part importante, qu'a prise Chauvean à l'évolution de nos idées sur les mudalles infectieness. L'éclat des décoùvertes de Pasteur a tellement ébloui les contemporajas du grând lomme, que blen des travanx intéressantis, jetés dans une ombre relative, ont passé trop inaperqus. La critique historique moutrera que Chauveau, nidépen-



Académie de Médecine de Paris, Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

NATIVELLE

au 1/4 de milige. GRANULES ROSES au 1/10\* de milige. AMPOULES au 1/10\* de milige. AMPOULES au 1/10\* de milige. 49, Boul, Port-Royal, Paris,

SOLUTION ou militême GRANULES BLANCS

### Reconstituant général sans contre-indications

Contre toutes
les formes
de la
la Faiblesse
et de
l'Epuisement

Phosphate wital.

de Jacquemaire

Glycérophosphate identique à celui de l'organisme

ECHANTILLONS : Établissements JACOURMAIRE - Villefranche (Rhône)

38888888888888888888888888888888

### ESTOMAC

### SEL DE

TNIT

GRANULÉ FRIABLE

Alcalin-Type
Spécialement adapté
à la Thérapeutique
Gastrique.

ACTION SURE
ABSORPTION AGRÉABLE
EMPLOI AISÉ
INNOCUITÉ ABSOLUE

### TOUTES PHARMACIES

Echantillons au Corps Médical pour Essais Thérapeutiques.

Pendant la Guerre, ENVOI GRATUIT de SEL de HUNT (Flacons et petites boîtes de poche hors commerce) aux Hôpitaux, Formations Sanitaires Militaires et, individuellement, rux Soldats dont l'Adresse sera donnée par MM. les Docteurs.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT = PARIS

### NÉCROLOGIE (Suite)

damment de Pasteur, et alors que celui-ei, absorbé par ses merveilleuses recherches sur les fermentations chimiques, n'avait pas encore abordé l'étude des nudadies contagieuses, où il devait porter une si éclatante lumière, tira de ses expériences sur la vacciue des idées très justes et très personnelles sur l'infection.

Mes 1866-1868 il déclarait : e que les maladies virunettes n'out d'autres causes que la contagion;, que celleci proché toujours d'un agent spécial, le virus, organisme ou organite, que la spontanéité vitule est impuissante à créer de toutes pièces;... que l'étude d'un tel agent peut ter faite par les méthodes applicables à l'histoire naturelle des êtres vivants... que la méthode expérimentale déterminers bienéti... que cette découverte sera le point de départ de recherches, qui permettront peut-être d'opposer à chaque virus permicleux un agent atrémé de même famille, jouant le rôle, jusqu'à présent mique, du virus vaccinals (1).

Ce qui acerolt le mérite de Chanvean, c'est qu'îl eut la malchance de s'adresser, pour l'étude de l'Intéctiou, à des virus : vaccin, variole, clavelée, morve, dont, après un demi-sécle de recherches, nous à r'avons pu encore soler le microbe. C'est daus ces conditions essentialement défa-orables, qu'il put, grâce à des expériences d'une extrême ingéniosité, démontrer en 1868 la nature corpuseulaire et 'animée des virus.

Je ne puis énumérer en détail, dans cette courte note, les faits apportés par Chauveau comme contribution à l'étude de l'infection et de l'inimunité : je rappelle simplement qu'il fut des premiers à mettre en évidence le rôle des toxines dans l'infection (expériences sur la toxicité du sang charbonneux) et qu'il démontra la possibilité de l'infection tuberculeuse par les voies digestives.

Les dernières recluerches de Chanvean se rapportent de l'énergétique musculaire. Dans ums effei d'expériences d'une remarquable précision, Il établit que le glycose est la source minque du travail musculaire. Les graisses ne sont utilisables par le muscle, qu'après avoir été transformés en glycose. Il en déduit que l'équivalence des poisls isodynamiques des divers principes immédiats est une crerant. Ces principes immédiats s'équivalent selon des poids isodycosiques, c'est-à-dire capables de douer naissance au même poids de glycose. Les graisses out,

 Citatious recueillies par Arloing, dans Hommage à M. le professeur Chauveau, p. 43. d'après cette notion nouvelle, moins de valeur énergique qu'on ne l'a cru jadis, et le suere en a davantage. Il n'est peut-être pas inutile de rappeler ces travaux de notre grand physiologiste, à une heure où les pouvoirs publics, dans leurs mesures de ravitaillement, sembleut considèrer le sucre comme un aliment de luxe, destiné simplement à latter le goût!

The member of matter to go of the property of the matter of the member o

Ce rapide aperyu suffit à montrer combien considérable et variée fut l'œuvre de Chanveau, et quel éclat elle a jeté sur la partie française. Traveillem infatigable, il resta sur la brèche jusqu'à ses derniers jours. Il y a peu de temps, il faisait encore, dans son laboratoire, des plans d'expériences.

Il vient de mourir à près de quatre-vingt-dix ans, dans toute la gloire d'une œuvre-scientifique, que les recherches des générations ultérieures n'ont pas entamée.

Hélas I la nature exige de ceux à qui elle accorde une louque vielliesse, une lourde rançon l'Chatvonn eut les demières années de sa vie affligées de nombruux deuils. La perte de sa femune fut pour lui, il y a quedques quient aus, un comp terrible, dont il ne s'est januals relevé. Récenument, il perdit un petit-fils, et en eut un profond chagrin. Enfin il souffrit douborteusement de la disparition de la plupart de ses fils scientifiques, des collaborateurs qui vécerent avec lui les plus fécondes émotions de sa vie de chercheur, l'oussaint, Arloing, Contejean, Lauliú., Sa robuste vieillesse s'acheva dans la mellancolie.

J'adresse à ses cufants, dont deux sont parmi nos pins distingués confréres, l'expression de la sinéere condoléance de la rédaction du Paris médical. J'y joins l'expression de mes regrets persouwes, je n'appartenis pas à l'école de Chauveau, et, je ne fus pas de ses élèves, je ne lui en suis que plus reconunissant des témojranges d'affectueuse bienveillance qu'il n'a cessé-de me prodignor.

G. LINOSSIER.



# TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS

ARISTOSE - CÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC.

CÉRÉALES JAMMET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc.

Brochure et échantillous sur demande, mº JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS

PRODUITS DE RÉGIME CH. HEUDEBERT

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiqués

Usine de NANTERRE (Seine).

BRONCHITES

(IDSULES of Do E KORAB

A L'HÉLÉNINE DE KORAB

A L'HÉLÉNINE DE KORAB

A L'HÉLÉNINE DE KORAB

STÉREMENT DANS LA MOPTIAL DE PRAIS

STÉREMENT DANS L'AND L'AND

### MÉDICATION NOUVELLE

Troubles trophiques sulfurés

# CILL FOIDOI

GRANULÉ

### Soufre colloïdal chimiquement pur

Très agréable, sans goût, ni odeur. Contient 0,10 centigr. de Soutre colloitelt par cuiller-mesure.

Le SOUFRE COLLOÏDAL est une des formes du soufre la plus soluble, la plus assimilable, c'est un soufre non oxydé, c'est sa forme VIVANTE.

Ce qui fait la supériorité du SULFOÏDOL sur tous ses congénères, c'est son mode de préparation.

En effet, il ne contient pas, comme dans les solutions, des acides thioniques, ni autres dérivés owygénés du soufre, c'est ce qui explique son goût agréable et sa parfaite conservation.

Il se dissout dans l'eau pour former un liquide blanc comme du lait, sans dégager aucune odeur et sans qu'il soit besoin comme dans les solutions de l'additionner d'essences fortes (eucalyptus).

Par le procédé spécial Me ROBIN, le Soufre colloidal (Suffidio) reste un colloide, qu'il soit desséché ou non, parce qu'il peut toujours être remis en suspension dans l'éau, qu'il ne varie pas de composition et qu'il présente tous les caractères des mouvements

browniens comme on peut le constater à l'ultramicroscope.

INDICATIONS : S'emploie

dans l'ARTHRITISME CHRONIQUE dans l'ANEMIE REBELLE, la DEBILITÉ.

en DERMATOLOGIE,
dans la FURONCULOSE,
l'ACNE du TRONC et du VISAGE,
les PHARYNGITES,
BRONCHITES, VAGINITES,
URÉTRO-VAGINITES,
dans les INTOXICATIONS

METALLIQUES SATURNISME, HYDRARGYRISME

Le SULFOIDOL se prépare également sous forme :

1º Injectable (ampoules de 2 c. cubes); 2º Capsules glutinisées (dosées à 0,10 de soufre colloïdal par capsule); (4º dosée à 1/15º pour frictions;

3º Pommade 2º dosée à 2/15º pour soins du visage (acné, rhinites);

4º Ovules à base de Soufre colloïdal (vaginites, urétro-vaginites).

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES

Médailles d'argent. - M. HAMBIAN (Robert-André), officier d'administration de 3º classe, hôpital complétaire no 1, Bizerte; Sergent Pirpo (Antoine), 25e section d'infirmiers militaires, hôpital annexe d'Afn-Beida ; caporal NACACHE (Ezéchiel), 25° section d'infirmiers militaires, hôpital annexe d'Aïn-Beida; caporal KESSOUS (Yoncef-Amine), 25° section d'infirmiers militaires, hôpital militaire de Bizerte ; caporal CECCALDI (Xavier Antoine), 25° section d'infirmiers militaires, hôpital militaire de Bizerte; soldat Evnard (Joseph), 25° section d'infirmiers militaires, hôpital annexe d'Aïn-Beida ; soldat Mur (Joseph), 25° section d'infirmiers militaires, hôpital militaire de Bizerte; soldat Brignoni (Louis), 25° section d'infirmiers militaires, hôpital militaire de Bizerte; soldat François (Henri), 25° section d'infirmiers militaires, hôpital militaire de Bizerte; soldat Toubout, (Jacob), 25° section d'infirmiers militaires, hôpital militaire de Bizerte; soldat Breton (Domingo), 25° section d'infirmiers militaires, hôpital militaire de Bizerte; Mme Depitre, née Dolleaus, infirmière bénévole, hôpital temporaire du Grand-Palais; soldat Zwalen (Charles), 6º rég. d'artillerie : M. LEDUC (Louis-Paul-Gabriel), médecin aidemajor de 1te classe, hôpital ceutral de Bar-le-Duc (contagieux) ; M. HARVER (Paul-Engène), médecin aide-major . de 2º classe, hôpital central de Bar-le-Duc (coutagienx) ; M. CONTER (Paul-Henri), médecin, aide-major de 170 classe, hôpital central de Bar-le-Duc (contagienx); M. MANURI, (Pierre-René-Marie), médecin aide-major de

1<sup>PC</sup> classe, hôpital central de Bar-le-Duc (contagieux);
M. MURRI, (Eugèue-Edouard), médecin aide-major de
1<sup>PC</sup> classe, hôpital central de Bar-le-Duc (contagieux);

M. HUARD (Jeau-Émile-Daniel), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe, hôpital central de Bar-le-Due (contagieux);

M. Bonnaud (Joseph-Marie-Auguste), médecin aidemajor de 1re classe, hôpital central de Bar-le-Due (contagicux); M. DUFFIEUX (Jean-Gilbert), médecin aidemajor de 2º classe, hôpital central de Bar-le-Duc (contagieux); M. Camoin (Ferdinand-Marius-Mathicu), médecin aide-major de 1re classe, hôpital central de Bar-le-Duc (contagieux) : M. VERNET (Louis-Clément), médecin aidemajor de 1<sup>ro</sup> classe, hôpital central de Bar-le-Duc (contagienx); M. Bonnet (Albert-Herman-Joseph), médecin aide-major de 170 classe, hôpital central de Bar-le-Duc (coutagienx); M. Burat (Jean-Jacques-Clément), officier d'administration de 2º classe, hôpital central de Bar-le-Due (contagienx); Mme ACHILLE FOULD, née Heine, surveillante générale de la S. S. B. M., hôpital de Bar-le-Duc (contagieux) ; M16 ADAM (Marie-Rva), infirmière de l'U. F. F., hôpital central de Bar-le-Duc (contagieux) ; Mile Berges (Adrienne-Pauline-Marie), infirmière de l'U. F. F., hôpital central de Bar-le-Duc (contagieux) ; MIII BIDAUD (Louise), infirmière de la S. S. B. M., hôpital central de Bar-le-Duc (contagieux) ; M11c Combescure (Aguès-Marie-Joséphiue), infirmière de la S. S. B. M., hôpital central de Bar-le-Duc (contagieux) ; Mile Drevgus (Gilberte), infirmière de l'U. F. P., hôpital central de Bur-le-Duc (contagieux) ; MIIe LANCE (Julie-Louise-

### LE PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VALÉRIANIQUE

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

# *Yaléromenthol*

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses:

Neurusthènie, Hystèrie, Insomnie, Excitabilité nerveuse, Migraines,
Palpitations, Toux nerveuse, Ashme nerveux, Vomissements spasmodiques, Gastralgies, etc.

Dose: 3 à 5 cuillerées à caté par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Parls.

Librairie J.-B. BAILLIÈRE et FILS, éditeurs, 19, rue Hautefeuille, PARIS

## CLINIQUE MÉDICALE

= de l'Hôtel-Dieu de Paris =

le Professeur A. GILBERT

### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES (Suite)

Zélie), infirmière de la S. S. B. M., hôpital central de Bar-le-Duc (contagieun) ; MHe LEMAIGNAN DE L'ÉCORCE (Anne-Marie), infirmière de la S. S. B. M., hôpital central de Bar-le-Duc (contagicux) ; Mile Loiseau (Céline-Émilie-Marie), infirmière de la S. S. B. M., hôpital central de Bar-le-Duc (contagienx); Mile MONBAILLY (Louisc-· Julie-Eugénie), infirmière de la S. S. B. M., hôpital central de Bar-le-Duc (contagieux); MIR ROUYER (Germaine-Constance), infirmière de la S. S. B. M., hôpital central de Bar-le-Duc (contagieux) ; sergent Camus (Paul-Joseph), 12º section bis d'infirmiers militaires, hôpital central de Bar-le-Duc (contagieux) : soldat de 1º0 classe Coxs-TANTIN (Jean-Étienne-Maurice), 12º section bis d'infirmiers militaires, hôpital central de Bar-le-Duc (contagieux); soldat Roux (Victorien-Ferdinand), 120 section bis d'infirmiers militaires, hôpital central de Bar-le-Duc (contagieux); soldat Pont (Léon), 13° rég. d'artillerie, scryice automobile; M. JACOPIN (Louis-Dominique), médecin aide-major de 1re classe, hôpital militaire de Bizerte; M. BERTON (Maurice), médecin aide-major de 2º classe, hôpital militaire de Bizerte; M. GÉRARD (Pélix-Marcel), pharmacien aide-major de 1re classe, hôpital militaire de Bizerte; M. Arnold (Louis-René), pharmacien aide-major de 110 classe, hôpital militaire de Bizerte ; M. Guisoni (Engène), pharmacien aide-major de 170 classe, hôpital militaire de Bizerte; M. Cahuzac (Louis-Arsène-Marie), médecin-major de 2º classe, médecin-chef de l'hôpital complémentaire nº 8, à Troves,

Médailles de bronze. - Mues BOLCAIN (Jeanne-Mathilde) et JOLFRE (Hermine), infirmières, hôpital auxiliaire nº 3 à Périgueux : soldat de 1re classe DOUAY (Frédéric-Arthur), 3º sectior d'infirmiers militaires, ambulance 5/3; soldat de 17e classe LEFEBVRE (Eugène), 3º section d'infirmiers militaires, ambulance 5/3; soldat de 1re classe Oursner, (Alfred-Maurice), 3º section d'infirmiers militaires, ambulance 5/3; rsoldat Gukrard (François-Ernest), 3º section d'infirmiera militaires,

ambulance 5/3; soldat de 1re classe Guignans (Émile-Delphiu), 3º section d'infirmiers militaires, ambulance 5/3; soldat LAUMAILLE (René-Adolphe), 3º section d'infirmiers militaires, ambulance 5/3; soldat LECOO (Georges-Ambroise), 3º section d'infirmiers militaires, ambulance 5/3; caporal Prestau (Émile-Victor), 3º section d'infirmiers militaires, ambulance 5/3: soldat SAINT-Lo (Maurice-Fernand), 3º section d'infirmiers militaires, ambulance 5/3; soldat VESTER (Daniel-Joseph), 3º section d'infirmiers militaires, ambulance 5/3; Mme Delavault (en religion sœur Magdeleine), infirmière, ambulance 13/20; Mme Kocu (en religion sœur Marie-Aloyse), infirmière, ambulance 13/20; Mme HEIM (en religion sœur Théoneste), infirmière, hôpital complémentaire des Oninze-Vingts; Mile HENYSCH (Antoinette-Sylvie), infirmière bénévole, hôpital Villemin, Paris; M110 BINAUX (Gabrielle-Henriette), infirmière, hôpital annexe V. G. 3, École polytechnique; M. Pouzot, (Gaston-Charles), infirmier bénévole, hôpital annexe V. G. 3, École polyteclusique; M. KOWACE-MARRCHAI, (Maurice-Lucien), infirmier bénévole à l'hôpital annexe V. G. 3, École polytechnique ; M. DENTEL (Marie-Alphonse), infirmier bénévole, hopital annexe V. G. 3, École polytechnique; M. ARCKNS (Paul), infirmier bénévole, hôpital annexe V. G. 3, École polytechnique; soldat NANTE (Jules-Henri), 3c section d'infirmiers militaires : Mile HOUETTE (Françoise-Augustine), infirmière de l'A. D. P., hôpital auxiliaire 202 ; Mne Michon (née Huet), infirmière bénévole, hôpital complémentaire 16, Le Mans; Mmc Boulay (en religion sœur Romaine), infirmière bénévole, hôpital complénientaire 16, Le Mans; Mme BEUGNOT (Valentine-Anaïse-Romaine), infirmière-major, hôpital complémentaire 52, Dinard; Mme LE NOURRICIER (en religion sœur · Théobald), infirmière, hôpital complémentaire 1.. Vannes; Mme DES MOUSTIERS MERINVILLE, infirmière de la S. S. B. M., hôpital auxiliaire 9, au Dorat (Haute-Vienne).

### PRÉCIS D'OBSTÉTRIQUE par le Dr FABRE

sseur à la Faculté de médecine de Lyon. " édition, 1 vol. in-8 de 832 pages

avec 510 figures.



PRODUIT SYNTHÉTIQUE agréable au goût - bien-toléré

Efficacité remarquable



Etats dits Prétuberculeux La Bouteille de 600 cm2 : 4 francs. LABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS

### Tablettes de Catillon

Ogr. 25 corps thyroide, titré, stérilisé, bien

C'est avec ces granules qu'ont été faites les observations discutées que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, relèvent vite ASYSTOLIE. DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES, Affections MITRALES, GARDIOPATHIES des ENFANTS et VIEILLARDS, etc.

TONIQUE DU CŒUR GRANULES DE CATILLON 0,0001

ombre de Strophantus sont inertes, d'autros toxiques ; les cointures sont infidèles, exiger la Signature CATILLOI Brix do l'Academie do Medecine pour "Strophantus et Strophantine", Medaille d'Er Expot. untv. 1900, 

# URASEPTINE ROG

### LA PLAGE D'HYÈRES (VAR) Institut Hélio-Marin de Valmer

Reçoit en toutes saisons, enfants et adultes pour toute cure, solaire ou marine Ni pulmonaires, ni contagieux 6 6 6 Direction médicale

### DIGIFOLINE CIBA

contient la totalité des glucosides cardio-actifs de la feuille de digitale, sans les éléments inutiles ou nocifs.

### RÉGULARISE E | TONIFIE LE CŒUR

Action constante, posologie commode Absence de troubles digestifs et d'effets cumulatifs

#### COMPRIMÉS

Un comprimé (à 0 g. 10) équivaut à 0 g. 10 de feuille de digitale titrée. Tubes de 12 et 25 comprimés.

#### AMPOULES DE 1 C/M<sup>3</sup>

pour l'usage hypodermique et intravelneux Une ampoule équivant à 0 g. 10 de feuille de digitale titrée. Boîtes de 2, 5 et 20 ampoules.

#### SACCHARURE DE DIGIFOLINE

Se prescrit aux mêmes doses que la feuille de Digitale titrée.

> ECHANTILLONS et T. TTTTTT ATTTET .

CIBA STFONS (Rhône LABORATOIRES

### NOUVELLES

Morts au champ d'honneur. — Le D' André Loumaigne, conseiller général de Risele (Gers), tué d'un éclatif obus à la prise de Monastir. Il avait été déjà grièvement blessé en Champagne en 1915. — Le D' P'aul Mugel, médecin-major de 2º classe au 6º génie, décédé à l'âge de vingt-sept aus.

Nécrologie. — Le D' Duchamp (de Marseille), aldemajor à l'hôpital de Ain-Berda (Tunisie). — Le D' américain Huguet Pike, decédé à Paris; il avait été reçu docteur de la Paculté de Paris en 1869, 1l était chevailer de la Légios d'Honneur. — Le D' Henri Scialom. — Mes Létulle, mère de M. le professeur Létulle, membre de l'Acadeinde de médecine. — Mes Audé, feunne de M. le D' Audé. — Le D' Fenschard (de Longwy); décédé à Paris. — Le D' S. Schulmann, décédé à Paris à l'âge de cinquante-quatre ans, père de M. Érnest Schulmann, interne des hôpitaux de Paris. — Le D' F. D' fimile Momier, decédé à Paris Clause (Haute-Lorie) dans sa soixante-quindème anuée. — Le D' Forcade, décédé à Monein (Basses-Pyrknées).

Marlages. — M. le D' Louis Bazy, chef de clinique à la Faculté de médecine de Paris, lecvaleir de la 1.6gépon d'honneur, décoré de la Croix de guerre, fils de M. le D' Bazy, chirurgien des hôpitaux, membre de l'Académie de médecine, et Mir- Jeanne Vergé.

La médaille d'honneur des épidémies au professeur Landouxy: — le Journal officié autonice que, par arrêté du ministre de l'Intérieur, « la médaille d'honneur des épidémies, en or, est décernée au professeur Landouxy, doyen de la Feaulté de méderien, emmère du Conseil supérieur d'hygène publique et de la Commission permanente de préservation contre la tuberculose.

Cet arrêté porte les considérations suivantes : « l'ar ses initiatives éclairées et par son finlassable propagande, M. Laudouzy s'est placé au premier rang dans la lutte nationale poursuivie contre le développement de la pandémie tuberneluses ».

Cette belle « citation » est la juste récompense de l'activité que le doyen de la l'acentité de médiceine de Paris a mise depuis si longtemps an service de l'hygiène sociale et surtont de la lutte contre la tuberculose. Par la parole, par la plume, par l'action, il a mené cet indispensable combat avec une énergie à laquelle il était équitable qu'un témoignage officiel readit justice. Tous ceux qui ont suivi les isfattigables efforts du professeur Landouxy y applandiroxi.

Légion d'honneur. — Sont inscrits au tableau spécial pour ehevalier :

ILAVUV (Léon-Edouard), méléctin-unjor de 2º classe au service de santé d'une división d'infanterie : évat jai remarquer en loutes circonstances, tent par ses brillavtes qualités techniques que par son dévonement et son courage. Dipà deux jois cité à l'ordre pour sa vaillante conduite, évat à nouveau distingué pendant les combats du 2, au 20 octobre 1916, en corus despetés il évat profiqué sons compter et a obtenu de son groupe le maximum de rendement dais se condition les plus périlleuses.

POULUIS (Antoino), médecin-major de 2º classe au 321º rég. d'unfanterie: remplit sès jonetions d'une manière parfaite et sail inspirer à ses subordonués l'esprit de sacrifice et de dévouement dont il est animé. Au conrs de l'attaque du 24 octobre 1916, a assiré le service régimentaire rendu particulièrement disficile dans un terrain bouleversé, avec une compélence et une sermeté remarquables. A continué les jours suivants à exercer ses fonctions jusqu'à l'extrême limite de ses forces, sous un bombardement des plus violents.

Nost, [Hont-Maurico], médecin-unjor de 2º classes an 3º feq. d'intanterie colonile: udétein étu nouvage exceptionnel et d'un dévouement au-dessus de tont éloge. Déja cité à l'ordre, s'est à nouveau distingué en assuraire pendant injuj poirs et ein quist, le pansement et l'évaenation des blessés du régiment à la suite des affaires du 3-e d'ul 10 octobre 1916, se prodiguant jusqu'à l'extrême linité de ses forces dans un poste de prenier secours soumis au bombardement.

JAPIRUNS (Renè-Noël-Joseph), médecin aide-major de 2º classe à tire temporarie au 4º rég, niste de zounvestrailleurs (6º bataillon de tirailleurs); joune médecin plein d'entroin et de sourge, c'il di rès givienneut blessé, le 2½ octobre 1916, dans la parallèle de départ, au momental soi il se disposait more ses brancardires à suivre la nurche de son bataillon, qui se portait à l'uttaqué des positions comencies.

PADER (René-Michel), médecin aide-major de 1º classe, de réserve au se vêç, de marche de timillems: au front depais le début de la compagne, n'a cessi de faire l'aduit-ration de tous par son convege et son dévonment. Le 21 octobre 1916, s'est porté dans les ligeus conquises dervière son batellion et, ou cours des projects bombardements qui out suivi l'ausent, a dirigé les évacuetions des blessés avec me autorité et une activit de rationate de libres.

PILLOY (Armand-Albert), médecin-major de 2º classe au 24º rég. d'infanterie : en campagne avec le régiment de puis le débni des bostilités, rue essé de domer l'exemple de l'énergie et du dévonement professionnel. Grièvement blessé au cours du combat du 14 actobre 1916, a continué à assurer son service insant à la fin de l'action.

GRUVIR (François-Joseph-Octave-Bruest), méde-eni inle-major de 2º classe de réserve an 350º rég. d'infanterie: inéderin aide-major d'une hante valeur morale et professionnelle. S'est fait remarquer en maintes circonstances par son mépris du danger. Grièvement blessé, le 16 mai 1916, en dirigeant en première ligue un travail permettunt l'évenution plus rapide des blessés.

permitimi i evaluation pius rapina as orasca. ARDILLAUS (Pietre-Alexis-Marie-Joseph), médiccinmajor de 2º classe de réserve au 34º rég. d'infanterie : a dound comme chef de service, dans un corps de troupes, les peauces nombrauses d'une science, d'un esprit de sacrifice et d'une bravoner exceptionnals. Sommairement installé dans un poste de secours des plui précaires conslamment baths par les gross projectiles, a inspiré par son constant exemple, à oss bravaentiers et inframes pendant la période de combats du 13 au 31 septembre 1916, l'activité et l'abbigation qu'il l'aminaieur, réalisant de wiritables, prodiges pour la rièles et l'évacuation des blessés et suivout aissi la vie à beneven de tarte eux. Diès étà le Yorde.

GAY-BONNET (Charles-Vriex-Jean-Bernard), médecinmajor de 1º classe, à titre temporaire, au service de santé d'une armée: après étre particulièrement distinguésur le front de France et avoir refusé de se laisser évacuer, vieu qu'émnt tels undude, vieu de rendre en Orient des services exceptionnets à la tête d'un hôpital important, et de montrer, sons le bombardement, les plus belles qualités professionnelles et militaires.

#### NOUVELLES (Suite)

Étudiants en chirurgie dentaire. - M. Paul Constans, député de l'Allier, demande à M. le ministre de la Guerre : 10 si les étudiants en chirurgie dentaire qui ont quatre inscriptions à la Faculté de médecine, qui avaient été versés dans les sectious d'infirmiers, sont soumis à la décision qui prescrit de verser dans l'infanterie tout infirmier n'avant pas suivi les cours du caducée, ajoutant que ces étudiants ont fait une année entière d'anatomie et dissection : 2º dans le cas de l'affirmative, s'il ue serait pas possible de décider, ainsi qu'il en a été procédé pour les étudiants en suédecine à deux inscriptions, que les étudiants de chirurgie dentaire seront maintenus dans les sections d'infirmiers lorsqu'ils justifieront d'une stage pratique déterminé.

Voici la réponse qui a été faite :

Il n'est pas nécessaire d'avoir obtenu le caducée pour être maintenu dans les sections d'infirmiers ; il suffit que l'infirmier remplisse effectivement un rôle technique daus les salles d'opérations ou daus les salles de blessés on de malades. Les infirmiers visés dans la question paraissent devoir, en raison même de leur origine, remplir cette condition.

Pharmaciens auxitiaires. - M. Paul Constans, député de l'Allier, demande à M. le ministre de la Guerre : 1º s'il est juste que des pharmaciens auxiliaires soient maintenus au front depuis le début des hostilités, alors que d'autres pharmaciens auxiliaires du même âge sont restés inamovibles dans les hôpitanx de l'intérieur; 2º s'il n'est pas possible d'établir une relève pour exiger de tons les mêmes sacrifices.

Voici la réponse qui a été faite :

Il a été décidé de relever, pour les affecter à l'intérieur, les pharmaciens auxiliaires en service aux armées, âgés de plus de quarante ans.

Accidents du travail et blessures de guerre. - Le soussecrétaire d'Etat au service de santé militaire vieut d'adresser aux directeurs du service de santé des régions la circulaire suivante relative aux ouvriers mobilisés victimes d'accidents du travail d'un caractère béniu :

« Il m'a été signalé que, consécutivement à des accidents du travail d'un caractère bénin, survenus à des onvriers des usines travaillant pour la défeuse nationale, des médecins militaires accordaient régulièrement une permission de sept jours à titre de couvalescence, appliquant ainsi un régime identique à cclui des soldats blessés au front.

« Cette façon de procéder ne saurait être admise.

« D'abord, l'origine des blessures n'est pas la même, et alors que le soldat blessé de guerre a besoin d'un repos et de réconfort moral que lui doune un séjour au milieu des siens, on peut considérer que l'ouvrier mobilisé n'est soumis ni aux mêmes fatignes ni aux mêmes daugers, et que généralement il vit avec sa famille.

« En second lieu, l'accidenté du travail régi par la loi de 1898 perçoit un demi-salaire qui est à la charge de l'employeur.

« Enfin l'ouvrier accidenté, dès qu'il est gnéri, devrait immédiatement repreudre sa place à l'usine, au moment surtout où la défense nationale exice une production intense

### Bibliothèque du Doctorat en Médecine

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE

A. GILBERT

FOURNIER

Professeur à la l'aculté de médecine de l'aris, Médecin de l'Hôtel-Dieu, Membre de l'Académie de mé des Hônitaux de Paris. 1907-1916. - 30 volumes in 8, d'environ 500 pages, illustrés de nombreuses figures. Chaque volume cartonné : 10 à 20 fr.

Le Premier livre de Médecine. Éléments de Pathologie générale, par le Dr Achard, professour à la Faculté de médecine de Paris. 1 vol. Cartonné ....................... 8 fr. Précis de Physique médicale, par A. Broca, professour agrège à la Faculté de médicaine de Paris. 2º édition. 42 fr.

Précis d'Anatomie topographique, par le D' Souat, ...... 16 fr.

Précis de Pathologie externe, par les Des Faure, Alglare, Desmarest, Ockinczie, Omnigoanne, Schwartz, professours agrégés à la Faculté de médecine de Paris, et Matineu, 1909-1916, 5 vol. in-8 de chaeun 500 pages, avec figures colorié-Cartonné ... L. Pathologie chirurgicale générale, par les Dra J.-L. Faure, Alulaye et Desmarest. 1 vol. (Sous presse.) II. Tête, Cou, Rachis, par le Dr Orinceve. 1 vol. (Sous

10 fr. 40 Fr. IV. Organes génito-urinaires, par les De Schwartz et Mathibu.

V. Membres, par le D' MATHIEU, 1 vol. (Sous presse.) Précis de Médecine opératoire, par le Dr Lecène, pro-Précis d'Obstétrique, par le Dr Fabbe, professeur à la Faculté de médecine de Lyon, accoucheur des Hopitaux de

..... 12 Ir. de Paris, 4 vol..... Précis de Parasitologie, par le D' GUIART, professeur à la Faculté de p édecine de Lyon, 1 vol.......................... 12 fr.

Lyon. 2º édition. 1 vol..... Précis de Pathologie générale, par les Dr. II. CLAURE et Jean Camus, professeurs agrégés à la Faculté de médecine Précis de Bactériologie, par les Dre Ch. Dopten et Sacqueres, professeur et professeur agrégé au Val-de-Grace.

1 Vol.

Précis de Pathologie interne, par les D' Gilbert, Widel, professours à la Faculté de médecine de Paris; Castaure, CLAURE, Legrez, RATRER, DOPTER, JOSEÉ, RIMERRE, JOHER, PAISSEAU, GARNIER, agrégés et médecins des hôpitaux de Danie 1 vol. Paris, 4 vol. I. Maladies infectieuses et diathésiques. Intoxications. Maladies du Sang, par les Dr. Dopten; Ratheny et Ribbens.

1 Maladies de l'Appareil respiratoire et de l'Appareil cir-culatoire, par les Des Lorren, Josué, Paisseau et Paulland. III. Maladies du Système nerveux et des glandes à sécrétion

interne. 4 vol. (Sous presse.) IV. Maladies de l'Appareil digestil et de l'Appareil urinaire 1 vol. (Sous presse.

Précis d'Anatomie pathologique, par Ch. Achard, professeur, et M. Losren, professeur agrégé à la Faculté de mé-decine de Paris. 2º édition, 1 vol. 44 fr. Précis de Thérapeutique, par le Dr A. Vaquez, professeur agrègé à la Faculté de médecine de Paris. 1 vol. . . . . 10 fr.

agrege à la Faculte de menecine de l'aris. 1 vol. 1 vol. 1 vol. 1 précis d'hygiène, par le D' Macaisee, professour agrègé à la Faculté de médecine de Paris. 1 vol. 40 fr. Précis de Médecine légale, par V. Balthazann, professeur agrègé à la Faculté de médecine de Paris. 2 édition. .........

Précis des Maladies des Enfants, par le Dr E. APERT, médecin des hópitaux de Paris. Introduction par le D' Markan, professeur à la Faculté de médecine de Paris. 1 vol. 12 fr.

### NOUVELLES (Sutte)

« Pour toutes ces raisons, dont la dernière est particulièrement pressante, vous voudrez bien adresser aux médecins donnant leurs soins aux ouvriers mobilisés des instructions formelles pour que ceux-ci reprennent le travail aussitôt que leur état de santé le permettra, »

Officiers de complément volontaires. — M. Georges Legros, ¿éputé, demande à M. le ministre de la Guerre: 7 ce qu'il flaut entendre exactement par le mot «volontaire» dans le règlement fixant le nouveau statut des officiers du corps de santé militaire; 2 «s'e seux de ces officiers qui ont demandé leur maintien aux armées, adors qu'ils auraient pu, à raison de la durée de leur séjour au front; revenir à l'arrière, et y demeurer ensuite, grâce à leur âge, seront considérés, ipso Jacto, comme volontaires.

Réponse : Sont considérés comme volontaires pour le service aux armées :

1º Ceux des officiers qui, en service dans la zoue de l'intérieur, demandent à être mis à la disposition du général commandant en chef;

2° Ceux qui, en service dans la zone des armées depuis dix-huit mois et plus, n'out pas manifesté le désir de rentrer à l'intérieur.

Les brancarders malgaches. — I.e Dr Lasuet, médecin principal de 1™ classe, directeur du service de santé du 1™ cpps d'armée colonial, a adressé au gouverneur général de Madagascar, une lettre dans laquelle il loue la conduite des brancardiers malgaches mis à sa disposition, durant les opérations sur le front de la Somme. Pendant quinze jours, ces braves indigènes ont marché pour ainsi dire sans répit, sous un bombardement intense, afin d'assurer l'évacuation des blessés et l'ensevelissement des morts.

Le Dr Lasnet a proposé plusieurs de ces vaillants pour la croix de guerre ; d'autres ont été l'objet de flatteuses citations.

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. — M. le Professeur Gilbert. — 13 janvier 1917: Leçons sur le pneumothorax tubereuleux, le diagnostie et le traitement.

Hôpital des Enfants-Malades. — M. le Dr Merry, professeur agrégé à la Faculté, fera le vendredi à 11 heures à partir du 12 janvier 1917, des conférences de séméiologie clinique élémentaire.

Faculté de médecine de Paris. — CONFERENCIS D'OBSTÉTRIQUE. — M. le D' BRINDEAU, agrégé, a commeucé ces couférences le mardi 9 janvier à 15 heures (petit amphithéâtre de la Faculté) et les continue les jeudis et sametis à la même heure.

Cours et travaux pratiques d'oto-rhino-laryngologie. — M. le Dr CASTEX, chargé de cours, a repris son cours le mardi 9 janvier à 15 heures et le coutinue les mardis et samedis.

Le droit de laboratoire pour chaque série d'un mois d'exercices pratiques (tous les jours de 3 à 5 heures) est de 50 francs.

## SEULES EAUX ALCALINES RECONSTITUANTES

## **POUGUES**

-- SAINT-LÉGER --- ALICE --Établissement thermal ouvert du 15 Juin au 30 Septembre

Eau de Régime par Excellence des DYSPEPTIQUES RECONSTITUANTES

FAIBLES et des CONVALESCENTS

Échantillons GRATUITS aux Docteurs C'e de POUGUES, 15 & 17, Rue Auber, PARIS

CARABAÑA

PURGATIVE, DÉPURATIVE, ANTISEPTIQUE

#### o. JosuÉ

### .a Sémiologie Cardiaque

### ACTUELLE Les localisations cardiaques

1914, 1 vol. in-16 de 96 p. avec figures, cartonné. 1 fr. 50

Ch. LOREAU

### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3 hts, RUE ABEL - PARIS

Tél. Rog. 41-85

# INCÓNTINENCE D'URINE Guérie par les Globules NÉRA

i à 3 globules par jour
Rapports élogieux de chefs de Cliniques
Désdt: Pharmacie centrale de France à Paris
Préparateur : BUROT, spécialiste à Nantes

#### CHRONIQUE DES LIVRES

L'École professionnelle des blessés de la XVIº région à Montpellier, Fondation de l'œuvre régionale des mutilés de la guerre, par le D'Emile JEANERAU, médecin-chef, directeur de l'École, professeur agrég: à la Faculté de médecine, Préface de Adrica NSCHET, premier président de la Cour d'appel. 1 brochure de 96 pages avec figures (Firmin et Montane, imprimeurs, Montpellier, 1016).

Cette brochure a un intérêt pratique immédiat : elle montre comment pent se constituer, se développer et prospèrer une œuvre de réédinention professionnelle, créée avec des ressources et des bonnes volontés régionales.

L'exemple de la XVF région est trop encourageant pour n'être pas aivit de divers cédés en province; les hommes qui entreprendront une tâche semblable seront reconnaissants au D\* Jeanbrau des indications nombreuses qu'il fountit sur l'organisation de l'Ecole, les atéliers, le choix des métiers, le classement des apprentis, le règlement inférieur, etc. L'exposé des ressources financières, leur origine, la participation des groupements locaux sont également des données fort utiles pour les initateurs dévoués qui ne reculeront pas devint cette ceuvre qui mérite d'être rénétée ailleurs.

L'exposé du « savant spécialiste de la inédecine des accidents du travail », dit le président Sachet, est « non seulement le compte rendu de ce qui s'est fait à Montjedlier, mais encore, cu quelque sorte, la charte de toute, institution de mutilés ».

JEAN CAMUS.

L'accoutumance aux mutilations. Accidents du travail. Blessures de guerre, par Charles Jul. LARD. Oursage couronde par le comité du deusième cougrès international de mélechne des accidents (Rome). I ouvriage de 264 pages et 1.48 figures (Gerq et Cle, édit. à Cenève et Bâle; Félix Alean, édit., Paris, 1916). Le livre de M. Charles Juliard n'était pas destiné primitivement à l'étude des untilations de la guerre, mais if ant avoure qu'il est expendant d'une letture très réconfortante dans les circonstainces que nous traversons. Il montre comment l'accontinuance se fait dans le conditions les plus varices, et li finsiste sur le folle qu'elle. pontra joure dans la réalisation d'un programme qui se definit simplement par ces mois: Plus d'insoldies s.

Ce ne sont pas simplement des vues théoriques qu'expose l'auteur, mais des faits d'expérience : rien n'est instructif comme les pages dans lesquelles il donne un schéma des lésions variées des mains avec, dans la légende, l'indication du salaire gagné avant et après l'accident par la victime. Le dernier salaire est le plus souvent égal ou supérieur au premier.

M.Ch. Julliard montre les différents moyens, la durée de l'accontunnace et de l'adaptation fouctionnelle; il classe cusuite les résultats par profession, exposant dans quelle mesare les différents mutilation; dues aux accidents du travail, peuvent s'adapter aux multiples exigences de la vie ouvrière. Un dernier chapitre est consacré aux mutilations causcies par les blessures de guerre, il a tolérance des projectiles, au traitement prévuit des impotences, la mobilisation précece, et se termine par des considérations sur la profession du blessé.

JEAN CAMUS. .

L'alimentation rationnelle à très bon marché, par le Dr Manhenma-Commes, ancien chef de clinique à la Faculté de médecine de Paris. Une brochure de 32 pages (A. Malpine et fils, Paris).

Cette deuxième édition est présentée par M. Presrus, professeur mu Collège de Prance. M. Manhehmer-Gommés fournit sur les aliments, et spécialement sur leur valeur calorique et sur leur valeur marchande, de bous renseigmentents pratiques qui méritrenient d'être répandus à profusion, surtout dans les circonstances actuelles, parmi les gens mécessiteux. C'est le meilleur folge que nous puissions faire de ce moyen (pas cher) de bonne vulgariantion, qui a cét déjà honoré d'une souscription par le ministère de l'Agrienture. K.

L'expertise alimentaire rapide, par le D\* E. GAU-TRELET, pharmacien de 1º classe, climiste expert près la Cour d'appel de Riom. Un petit vol. in-18 de 258 pages (A. Maloine et fils, Paris).

Deuxième céltion dont l'auteur a signé la préface le 20 octobre demire, à l'hôpital militaire de Vichy. On trouve condensé dans ce petit volume portatif, les renseif-guements indispensables pour uue expertise alimentaire rapide, ainst que les propriétés organoleptiques des éléments autro-alimentaires. On lit de bonues indications au les boissons, sur les aliments proprement dits, sur les condiments proprement dits, sur les condiments. On puise enfin dans le manuel de M. Cantrolet uue documentation utile sur les viglements du Service de santé de l'armée concernant les objets de consommation, ainsi qu'un modèle de cahier des charges, et des détails sur les allocations hospitalifers sur les allocations au l'au modèle de cahier des charges, et des détails sur les allocations hospitalifers sur les allocations hospitalifers sur les allocations hospitalifers sur les allocations hospitalifers de la capitalité de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de cahier des charges, et des détails sur les allocations hospitalifers de l'armée de cahier des charges, et des détails sur les allocations hospitalités de l'armée de l'

r

සසසසස

## NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

Gouttes de glycérophosphates alcalins (éléments principaux des tissus nerveux)
Convalescences, Surmenage, Dépressions nerveuses
xvàxx gout. âch. repas.—6, Rue ABEL, FARIS—7,0 Fl. 3 fr.—Hi sucre, ni chaux, ni alcool,



## RECOUVREMENTS PARIS 10 °/. H. MAUGER

Ancien chef du service des recouvrements du Syndicat des Médecins de la Seine (15º Année) Bureau, 39, rue Galande, PARIS (Ve)

### REVUE DES THÈSES

PHIPPS (E.-F.). De l'emploi en thérapeutique chirurgicale de l'oxygène à l'état gazeux (Th. Faris, 1916). L'anteur a obtenu de bons résultats avec l'oxygène en insufflations et barbotages, sons forme de courant continu dans les cavités infectées et en bains locaux sons pression, dans le traitement des plaies superficielles et des nicérations cutanées ou cutanéo-muqueuses,

GAUTIER (A.), L'effluve de haute fréquence dans le traltement des plaies et des infections (Th. Paris, 1015).

Les courants de haute fréquence appliqués aux plaies atones sous forme d'effluyes en activent la réparation et la cicatrisation. Par leur effluve seul, comme par leur ozone, ils sont bactéricides in vitro, l'ozone n'ayant qu'nne action de surface, et l'effluve agissant à la fois en surface et en profondent. Par ces mêmes éléments, et par la réaction phagocytaire qu'ils déterminent dans l'organisme, ils aseptisent les plaies, et d'une façon générale les milienx supparés, comme les fistales, dont ils hâtent l'oblitération. De plus, ils semblent avoir une action modificatrice sur les toxines microbiennes.

TAMZALI (A.). Les sérums sucrés, Sérum glucosé hypertonique à 300 p. 1000 en injections intraveineuses (Th. Paris, 1916).

C'est Pleig qui le premier attira l'attention des cliniciens sur la possibilité de remplacer les solutions chlorurées, d'usage conrant, par les solutions isotoniques, para-isotoniques on hypertoniques (qu'il essaya d'introduire d'abord par voie sous-cutanéc, par voie rectale et enfin par voie intraveinens ez a vulgarisč cette méthode et a étendu le champ de ses applications cliniques. Précédées d'une saignée, ces injections pourront être ntilement employées dans les cas de néphrite aiguë ou chronique s'accompagnant de symptômes d'intoxication grave.

GIBERT (P.). De quelques inconvénients du régime

lacté au cours des affections fébriles (Th. Paris, 1916). Chez certains fébricitants, le lait « peut donuer naissance à des fermentations dont l'effet toxique, caractérisé surtout par certains troubles digestifs et une importante élévation thermique, se surajoute aux phénomènes infectieux précxistants, déforme la maladie, l'aggrave et cu fausse le pronostie ».

LECONTOUR (R.). A propos de la méthode de Brandt (Th. Paris, 1916).

« Les nécessités de la guerre ont établi la faillite de la méthode de Brandt. La plupart des auteurs, en effet, qui ont écrit depuis la déclaration de la guerre sur la fièvre typhoïde, constatent l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés de baigner leurs malades : pas d'can. pas de baignoires, pas d'infirmiers, adynamie profonde des typhiques. » Obligés de passer ontre, les nns out en recours à la réfrigération continue de l'abdomen par a glace, comme la pratique M. de Massary, méthode dont nous avons pu apprécier les résultats remarquables dans le service du Professeur Marfan, Les antres ont pratiqué les instillations intra-rectales par le « goutte à gontte » de sérnm glucosé, d'après la technique de M. P.-E. Weil.



### Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE PHOSPHATÉE CAFÉINÉE

Le médicament éguisseur par l'églisseur par l'

LITHINÉE

ets par jour. — Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boites de 24. — Prix 5 fr.

PRODUIT FRANCAIS

4, rue du Roi-de-Sicile - PARIS --- PRODUIT FRANCAIS

#### REVUE DES THÈSES (Suite)

L'efficacité de ces méthodes faciles en font le traitement de choix de la dothiénentérie,

ICONOMU (S.). Du traitement de l'érysipèle bronzé (Une année de guerre) (Th. Paris, 1915).

L'auteur conserve à la gangrène gazeuse le nom que lui donnait Velpeau. Il signale particulièrement le traitement à l'aide de l'eau oxygénée et de la gaze iodoformée.

GODARD (P.). Essai sur le traitement des infections gangreneuses et gazeuses des plaies de guerre (Th. Paris, 1015).

Cette thèse résume les comptes rendus des sociétés savantes et comprend des observations réunies dans les hôpitans de Verdun (janvier-novembre 1015).

KONECHOVSKY (F.). Traitement des gangrènes gazeuses (Th. Paris, 1916).

Revue des traitements actuellement à l'ordre du jour.

BEI, (V.). Etude épidémiologique du paludisme de première invasion observé à l'armée d'Orient (Th. Paris, 1916).

Le paludisme primaire pent revêtir l'allure d'embarrais gastriques (c'étales ou d'étales typhoïdes plus ou mois graves et sa nature vértlable peut être fort bien mécomune. Or la région de Salonique est un foyer intense d'endémie palustre. Il a été observé parmi nos troupes un certain nombre de cas de paludisme primaire contrôlés par l'examen mieroscopique. Colti-é a montré la présence dans le sang des trois formes principales de parasites, à savoir : Plasmodium viax (tlerce bénigne) ; Plasmodium madrai e (quarté); Plasmodium dichéparun (tlerce maligne).

GIROD (F.). Les tétanos partiels des membres à début précoce (Th. Paris, 1916).

Le 9 novembre 1915, le Professeur Pozzi présentait à

l'Académie un cas de tétanos d'abord monoplégique, puis temporarjement paraplégique, dei membres inférieurs, avec prédominance marquée au membre inférieur. International de l'accomment de l'accomme

REIGNARD (E.-L.). Du traitement abortif de la syphilis post et préchancreux (Th. Paris, 1014).

L'unteur sontient qu'il ne faut pas hésiter à traiter par des injections d'arsénobenzol on le mereure à haute dose avant le chancre, des sujets chez qui la contamination syphilitique apparaîtrait au médecin comme fatale.

VERBECK (P. G.). La névraigle paralysante de la face dans la période tertiaire de la syphilis (Th. Paris, 1916).

Il existe au cours de la syphilis (en particulier pendant la période tertiarier) un syndrome particulier ; la pralysie faciale doulourcuse ou névralgie paralysante de la face, caractérisée par une névralgie faciale atrocement doulourcuse, véritable névralgie de la 79 paire, et nne paralysée faciale du type périphérique. Les racines du trijumean et di néale sont atteintes par un néme processus d'inflammation spécifique. L'affection guérit rapidement par le traitement unceuriel, mais indique toujours une syphilis tertiaire à détermination nerveres.

## DIGITALINE crist

Académie de Médecine de Paris. Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

40LUTION au militeme
GRANULES BLANCS
au 1/4 de milligr.
GRANULES ROSES
au 1/10 de milligr.
AMPOULES au 1/4 de milligr.
AMPOULES au 1/4 de milligr.
40. Boul. Port. Royal. Perts

## NATIVELLE

Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# VICHY CÉLESTINS

BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES

### ARTHRITISME

DIATHÈSE URIQUE RHUMATISME - GOUTTE GRAVELLE

# Dialyl

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert PAR LE LABORATOIRE ALPH. BRUNOT et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Élimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.), pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse.

TRÈS EFFICACE #

ABSOLUMENT INOFFENSIF Ni toxicité générale,

Ni toxicité rénale.

2 Doses par jour, dans un Verre d'Eau -DANS LES ÉTATS AIGUS : 4 & 6 doses par jour.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT PARIS - 16, Rue de Boulainvilliers, 16 - PARIS

## Dialyl

TOUTES PHARMACIES **ENVOI GRATUIT** de Flacons de "Dialvl" à MM. les Docteurs ainsi qu'aux Hôpitaux, Formations sanitaires Militaires et, individuellement, aux Soldats rhumatisants dont l'adresse sera donnée par MM. les Docteurs au Laboratoire du "Dialyl"

### Dialyl

TOUTES PHARMACIES

#### NOUVELLES

A nos abonnés de France. - Nous prions es abonnés qui n'ont pas encore réglé l'abonnement de 1917 de voulojr bien nous adresser par prochain courrier un mandatcarte de 12 fr. A la fin de janvier, nous ferous présenter une quittance de 12 fr. 50 (v compris les frais de recouvrement) à tous ceux qui n'aurout pas encore adressé le montant de leur réabonnement.

A nos abonnés de l'Etranger. - Les difficultés du change nous empêchant de faire présenter des quittauces de réabonnement à l'Étranger, nous prions nos abonués de l'Étranger de nous adresser par prochain confrier un mandat postal ou un phèque sur Paris de 16 fr.

Nécrologie. - Le Di Sanvage, angien directeur des Musées de Boulogne-sur-Mer, décédé à Boulogne-sur-Mer à l'âge de soixante-quinze ans. Il a été successivement secrétaire de la Société d'anthropologie, secrétaire et président de la Société géologique de France, aidenaturaliste au Muséum.

Maringes. - M. le Dr Paul Cazamajour (de Langon, Gironde) est fiancé à Mile Berthe Lannes de Montebello, à Pau. - M. le Dr Jean Brugeas, médecin-major de 17º classe aux armées, et Mme Marie Doidsrynsny, néc Bashkirtseff. Le mariage a eu lieu à Nice.

Légion d'honneur. - Sont inscrits au tableau spécial pour commandeur:

HASSLER (Joseph-Lucien-Eugène), médecin inspecteur, directeur du Service de sauté d'une armée : chirurgien de grande valeur professionnelle. S'est fait apprécier. des le début des hostilités, comme médecin-directeur du Service de santé d'un corps d'armée, Continue à se signaler dans la direction du Service de santé d'une armée par sa vemarquable compétence, sa rare activité et l'impulsion énergique qu'il a su donner à son service (a déjà été cité). Pour officier:

RIGAUD (Juan-Félix-Eugène), médecin principal (active), de 2º classe du Service de santé d'une division (médecin-chef): médecin principal d'une activité et d'un dévouement inlassables. S'est signalé debuis le début de la guerre par sa belle tenue au feu (a déjà été cité).

GILLES (Maric-Paul-Mathieu), médeein-major de 130 glasse (active), médeeiu-chef du Service de santé d'une divisiou : se dépense sans compter depuis le début de la campagne. S'est acquis de nouveaux titres par le courage et l'activité dont il n'a cessé de faire breuve (a déià été cité).

ECOT (Félix-Auguste-Antoine-Napoléon), médecin principal de 2º classe (active), médecin-chef du Service de sauté d'un division : après avoir dirigé avec distinction un hôpital d'évacuation, fait preuve, comme chef du Service de santé d'une division d'infanterie, de sérieuses qualités techniques et militaires (a déjà été cité).

JANOT (Albert-Eugène), médecin principal de 2º classe (active) (médecin-chef du Service de santé d'une division): a parfaitement dirigé le Service de santé d'une division au cours de différents combats, donnant à maintes reprises des preuves de san courage et de son dévauement. N'hésite pas à se porter que points exposés pour donner l'exemple à son personnel et vérifier le fonctionnement de son scrvice (a déià été cité).



### TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS

ARISTOSE - CÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC. CÉRÉALES JAMMET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. rochure et échantillons sur demande. M. JAMMET. 47. Rue de Miromesnil. PARIS

## TÉLÉPHONE 114

### PRODUITS PHYSIOLOGIOUES

49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

TÉLÉPHONE 114

Extrait de bile MONCOUR Coliques hépatiques Lithiase ictère par rétention

En sphérulines dosées à 10 olar De 2 à 6 ophérulines

Insuffisance rénaie Albuminurie Néphrites, Urémie En sphérulines De 4 à 16 sphérulines

Extrait répal

MONCOUR

dosées à 15 clor par jour.

Corps thyroïde MONCOUR Myxædème, Obesite Arrêt de Croissance Fibromes En bonbons

dosés á 5 elgr En sphérulines dosées à 35 e/gr. Do 1 & 4 bonbons per jour

Poudre ovarienne MONCOUR Aménorrhée Dysménorrhée Ménopause Neurasthenle féminine

En sphérulines dosées à 20 c/g 1 à 3 sphérulines

Autres préparations MONCOUR Extrait Muscle lisse Extrait Muscle strié

Moelle osseuse Myocardine Poudre surrenale Thymus, etc., etc.

Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hópltaux de Paris. Elles ne se déllorent que sur prescription médicale

Artério-Sclérose Presciérose. Hupertension Duspensie, Entérite Nephro-Scierose, Goutte Saturnisme

**NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS** Littérature et Be a : VIAL, 4, Place de la Croix-Rou

Préparations à base de Kola fraîche (Procédé spécial)

## PEPTO-KOLA ROBIN

Médicament aliment <u>à base de Pe</u>pto-Glycérophosphatés et Kola fraiche

Le suc de Noix de Kola fraîche est extrait par expression et conservé dans l'alcool, qui sert de véhicule à une liqueur exquise que l'on appelle le Pepto-Kola et qui se prend à la dose d'un verre à liqueur après chaque renas.

L'action stimulante de la Noix de Kola sur l'organisme est renforcée par l'action des glycérophosphates, éléments nutritifs du système nerveux. Touristes, Alpinistes, Chasseurs, surmenés par le travail physique ou intellectuel; Diabétiques, Convalescents, Blessés, retrempent leurs forces par l'usage de ce bienfaisant élixir, qui peut se prendre aussi bien en état de santé que de maladie.

## GLYKOLAÏNE

(Kola Glycérophosphatée Granulée)

### à base d'Extraits de Noix de Kola fraîche

Il a été démontré que l'action de la Kola sèche était surtout due à la présence de la Caféine et de la Théoprésence de la Caféine et de la Théobromine. Or, nous savons que la Kola frache est préférée par les indigènes dans son pays d'origine, qui en la mastiquant absorbent les giucosides qu'elle contient avec le rouge de kola en partle détruits par la dessiccation, c'est pourquoi nous avons adopté les Extraits de Kola fraiche stabilisée, comme báse de notre préparation.

Nous savons également que la Kola étant exclusivement stimulante du Système nerveux, ne tarderait pas à épuiser celui-ci, si l'on navait soin d'y adjoindre un étément réparateur, nutritif par excellence, les giycérophosphates.

Telle est la composition de la Glykolaine granulée.

Se prend à la dose de 2 cuillersmesures par repas dans un peu d'eau.

GROS: LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS
DÉTAIL: TOUTES PHARMACIES

#### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE

DISCHAMPS (Jean-Louis), médecin aide-major de 2º classe à la compagnie 8/10 u/4 rég. du génie: s'est porté spontaiment en première ligne au secours d'un colonel d'infanterie grièvement blessé et lui a prodigué ses soins toute la journée dans un trou d'obus et a pu le rameure à la muit tombante. Modèle de bravoure et de dévouvement.

PRIBRAT (Robert-Jules-Joseph), medeelu auxiliaire au 35 e feg. (d'infanterie coloniale: le 11 juillet 1916; pendent une opération difficile qui vous a coûté des pertes sensables, a donné à tons l'exemple du mépris du danger en se portant aux points les plus délitatés pour panser les blessée el assurer leur énauation rapide. Ayant reçu deuxbéssures graves, s'est rendu seul an post du chej de bataillon pour lui rendre compte de la situation et osciurer la continuité du service sanitaire sur le clamp de butaille.

PABRE (Charles), médecha aide-major de 2º classe au 2º feg. de tirailleurs de marche: médecin d'un courage et d'un dévouement admirables, deveus légendaires au régiment. Pendant la journée du 15 juillet 1916 et la muit du 15 au 16 juillet, a soigné les blessés de son bataillon, en plein champ de bataille, sans le moindre abri et littérément sons le leu.

Houv (Prudent-Armand), médecin aide-major de 2º classe au 204 rég. d'Infanterie: au front dépuis le début de la campagne, s'est toujours prodiqué sans compter. Dans maintes circonstances, a exposé sa vie pour soigner des blessés. A été blessé pour la deuxième fois, à son poste. de secours, le 9 viuillet 10,6 p. viuillet 10,6 p. viuillet 10,6 p.

Fréviez (Joseph), médecin aide-major de 2º classe de de rester au corps.

réserve, chirurgieu de l'ambulance ...; chirurgieu des plus habiles et des plus consciencieux, opérant à l'ambulance depuis juin 1915. S'es particultèrement distingué à la tranchée de Calonne, en févire 1916, et au camp de Marly du 1" septembre au 17 octobre 1916 0û, jour et nuit dans des circonstances rendues dangreuses par un bombenet intensi et répéde par obses et avions, il a procédé de nombreuses interventions avec succès, sauvant la vie de nombreuses interventions avec succès, sauvant la vie de nombreuse bessés graves. A del Polyie d'une lettre de félicitations de M. le directeur du Service de sauté du 10° corps d'armée (octobre 1915, en Chambagne).

Thirkw (Albert), médecin-major de 1<sup>ro</sup> clause, médic-n-chet (député de la Meuse) : médecin-major de 1<sup>ro</sup> clause d'un dévouement absolu. Reud dépuis le début de la campague les services les plus distingués. Vient de se signales dans la Soume comme médecir-chet d'une ambulance divisionnaire en organisant et dirigeant avec un soin remarquable le trailement et l'évacuation de nombreux blessés des combats de septembre 1916. A montré, au cours du bombardement de sa formation, un calme et un sangfroid dipnes d'évoges.

DIVITATO (Ludovic), médecin alde-major de 2º classes de réserve au 337º sig. d'inflatterie : a jui li campagne auxe le régiment dépuis le dibut de la guerre, en s'acquit-ent more beaucoup de alle et de dévouvement de on service dans des circonstances parfois difficates; s'est tellement autre beaucom la périod de 42 gu au 29 septonbre 1915; qu'il en est tombé malade et a été évacué malgré son désir de restre nu cett fombé malade et a été évacué malgré son désir de restre nu cett.

### LE PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VALÉRIANIQUI

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

## *Yaléromenthol*

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses.

Neurosthénie, Hystèrie, Insonnie, Excitabilité nerveuse, Migraines,
Palpitations, Toux nerveuse, Astème nerveux, Vomissements spasmodiques, Gastraigies, etc.

Dose: 3 à 5 cuillerées à café per jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Paris.

PRODUITS DE RÉGIME

### CH. HEUDEBERT

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cults et de céréales Légumes décortiqués

LITTERATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).

Paludisme AMPOULES (0.35) GUINOFORME 31, Ruo Philippedrodirate Paludisme Paludisme Paludisme

### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE (Suite)

ROBERT (F.-I..), médecin aide-major, médecin-chef de l'hôpital de Senones (actuellement médecin aidemajor à Bizerte) : médecin-ches de l'hôpital de Senones, lors de la prise de cette localité par les Allemands, a, par sa haute valeur morale, son calme, son absolu mépris du danger et ses exhortations aux malades et au personnel, embêché une panique de se produire, sous l'averse des proiectiles qui tombaient sur et autour de cet établissement,

PEROT (André), médecin auxiliaire au 2016 rég. d'infanterie : médecin auxiliaire d'un remarquable sangfroid et d'une grande activité. Le 23 août 1916, au cours d'un violent bombardement auguel était soumis son bataillon et-alors qu'un obns de gros calibre venait de détruire le poste de secours, tuant son médecin aide-major et blessant le personnel, a su ramener le calme parmi les blessés et leur prodiguer des soins, bien que blessé lui-même ; a rejusé ensuite de quitter son poste, ne voulant pas abandouner son bataillon au moment de l'attaque.

Drevon (Jacques-Emile-Marie-Eugène), médecin aidemajor de 1º0 classe au 70º bataillon de chasseurs : médecin aide-major modèle de modestie et de dévouement. Son chef ayant été-tué quelques jours auparavant, a assuré son service d'une façon parfaite. Au cours d'un rude combat le 12 août 1916, a suivi l'attaque de près, est venu installer un poste de secours en première ligne; a assuré les soins et l'évacuation des blessés dans deux postes hombardés successivement; a eu la face brûlée par l'explosion d'un projectile de très gros calibre, n'a consenti à se laisser évacuer que le lendemain, quand il a en la certitude que le service pouvait continuer à lonctionner.

CAMBOURNAC (Laurent-Clément), médecin aide. major de 2º classe, faisant fonctions de médecin-chef d'un groupe divisionnaire de brancardiers : exercait, le soir du 15 juillet 1916, après le dur combat livré ce jour-là, le commandement du G. B. D., qui venait de faire deux très fortes étapes. Malgré la fatigue de ses hommes, arrivés sur le terrain à la tombée de la nuit, a su obtenir

d'eux les blus grands efforts et a assuré avec une rabidité remarquable l'évacuation de nombreux blessés.

DUCASSE (Victor), médeein auxiliaire au 5º bataillon du 342º rég, d'infanterie : pendant un violent bombardement allemand, a été tué alors qu'il prodignait ses soins aux blessés du bataillon.

DERRIEN (Paul), médecin auxiliaire au 6º bataillon, et DUCASSE (Tean-Blaise), médeein auxiliaire au 5º bataillon du 342º rég. d'infanterie : pendant un violent bombardement allemand, ont été tués alors qu'ils prodiguaient leurs soins aux blessés du bataillon.

Weiss (Marc), médecin auxiliaire du 20e rég. d'infauterie: sous un bombardement des plus intenses et dans une atmosphère irrespirable, a pansé pendant anatre jours, du 24 au 28 juillet 1916, sans prendre le moindre repos, un nombre considérable de blessés. A réussi, au prix de prodiges d'activité, à assurer l'évacuation de nombreux blessés intrausportables qui affluaient sans arrêt à son poste de secours. N'a quitté son poste que sa tâche remplie, après complet épuisement de ses jorces. .

Paul, médecin-major de 2º classe, chef du centre médieo-légal de la ..e armée : médecin aussi remarquable par son savoir que par son courage. Rend de sigualés services à l'armée et à la population civile, grâce à ses expériences dangereuses sur les gaz toxiques. Par son inlassable activité, ses missions périlleuses dans les tranchées de première ligne, sa luîte à se porter là où des émissions gazeuses créent un péril, a fait preuve du plus grand courage et d'un complet mépris du danger. A été blessé par l'action nocive des gaz.

Derieu (Georges), médeein auxiliaire au 128º rég. d'infanterie : médecin auxiliaire d'un courage intrébide. allant sur la liene de leu panser les blessés et remontant leur moral sons les plus violents bombardements. Blessé, le 28 juillet 1916, par deux éclats d'obus, en revenant de la tranchée de première ligne, ne s'est laissé évacuer que sur l'ordre de son chef de service.

CATALOGUE FRANCO SUR DE



PRODUIT SYNTHÉTIQUE agréable au goût - bien tolére

Efficacité remarquable



Lymphatisme - Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses États dits Prétuberculeux La Boutellle de 600 cm2 :- 4 francs.

LABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS

## URASEPTINE ROGI



## OPOTHÉRAPIE SONT ACOPTÉS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

### HYPOPHYSAIRE

DOSAGE: 15 Correspond à le lobe postérieur d'Hypophyse de bœuf SUR DEMANDE SPECIALE: Lobe anterieur ou Glande totale

### SURRÉNAI

DOSAGE: 100 Correspond à 05'10 d'extrait de glande totale SUR DEMANDE SPÉCIALE: Substance corticale ou médullaire

ET TOUS AUTRES EXTRAITS

FORMULER: AMPOULES CHOAY À L'EXTRAIT (PÉSIGNER)

LABORATOIRE CHOAY, 44 AVENUE DU MAINE, PARIS





OPOTHÉRAP ES HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES

Extraits Hépatique et Biliaire - Glycérine - Boldo - Podophyllin Cette médication essentiellement clinique,

LITHIASE BILIAIRE Coliques hépatiques, \*\* Ictères ANGIOCHOLECYSTITES, HYPOHÉPATIE HÉPATISME & ARTHRITISME DIABÈTE DYSHÉPATIQUE CHOLÈMIE FAMILIALE SCROFULE et IUBERCULOSE justiciable de l'Huile de FOIE de Morue DYSPEPSIES et ENTERITES -- HYPERCHLORHYDRIE COLITE MUCOMEMBRANEUSE CONSTIPATION -- HÉMORROIDES -- PITUITE

MIGRAINE — GYNALGIES — ENTÉROPTOSE NÉVROSES ET PSYCHOSES DYSHÉPATIQUES DERMATOSES AUTO ET HÉTÉROTOXIQUES INTOXICATIONS FIÈVRE TYPHOIDE

Prix du FLACON : 6 fr.

dans toutes les Pharmacies MÉD. D'OR en dérivent. Solution d'absorption facile, inaltérable,

GAND non toxique, bien tolérée, légérement amère mais sans 1913 arrière-goût, ne contenant ni sucre, ni alcool. Une à quatre cuillerées à dessert par jour au début des repas. En.

instituée par le D' Plantier, est la seule qui, agissant à la fois sur la sécré-

tion et sur l'excretion, combine l'opothérapie et les cholagogues, utilisant par surcroit les propriétés hydragogues

de la glycérine. Elle constitue thérapeutique complète, en quelque sorte spécifique, des maladies du FOIE et des

VOIES BILIAIRES et des syndromes qui

OSES AUTO ET HEIRUUMQUE.
ATIONS et INFECTIONS PALMA fant: demi-oset. Le traument, quarter autoritation et desaute de l'accordant de l'accorda Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

#### NOUVELLES (Suite)

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecininspecteur général Grant, (Charles-Théodore-François-Marie), des troupes coloniales, est placé, à dater du 29 décembre 1916, dans la 2º section (réserve) du cadre du corps de santé des troupes coloniales.

Sont nommés :

Au grade de médecin inspecteur général: M. le médecin inspecteur des troupes coloniales Gouzien.

Au grade de médecin inspecteur : M. le médecin principal de 1<sup>ro</sup> classe des troupes coloniales Camatı, ; M. le médecin principal de 1<sup>ro</sup> classe des troupes coloniales CLOUARD; M. le médecin principal de 1<sup>ro</sup> classe des troupes coloniales LASEET.

Ont été affectés :

En Indo-Chine: MM. le médecin-major de 1<sup>re</sup> classe Portes, et le pharmacien-major de 2<sup>e</sup> classe Dary.

Conférence interaillée pour l'étude de la Rédéucation professionnelle et des questions qui Intéressent les invalldes de la guerre. — Une Conférence pour l'étude de la rédéucation professionnelle et des quéstions qui inféressent les invallèdes de la guerre s'ouvrira, sur l'initiative du Gouvernement helge, et avec le concours du Gouvernement franquis, le 6 unais prochain au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, rue de Grenelle, à Paris.

Nous publions ei-après le programme provisoire des travaux.

Les organisateurs de la Conférence font appel à toutes les compétences; les adhésions sont reçues dès à présent soit au Secrétariat (général de la Conférence, 1, rue dn Bocage de Bléville, an Havre, soit au Secrétariat de l'Office national des mutilés et réformés de la guerre, 92, unai d'Orsav, à Paris (VII).

PROGRAMME DES TRAVAUX

1re section : Rééducation physique. - a) La physiothé-

rapie et la gyumastique médicale; b) Les appareils de proflèse; c) Le travail professionnel, agent de la rééducation physique.

2º section: Rééducation professionnelle, — a) L'orientation professionnelle; b) Quand dott commencer la réducation professionnelle? Que doit-elle comprendre? Formation intellectuelle et formation manuelle; c) Les adjuvants unéculques de réapprentissage: bras de travail, appareils orthopédiques, etc., ontillage spécial pour l'occupation des invuildes; d') L'organisation des écoles — grandes écoles générales, petites écoles spéciales — méthodes d'enseignement — ntilisation des institutions et des moyens existants.

3º section : Placement et établissement des invalides.
a) Placement et établissement des invalides dans l'agriculture, les petites industries, les petits commerces; b) Placement dans l'industrie : industries de guerre et autres; c) Relations des validies et des invalides dans les ateliers, salaires, répartition des travaux, etc.

4" section: Intérêts Conomiques et socieux des innaties. — a) la réclucation obligatoire; b) la réclucation après la guerre des hommes qui n'ont pu profiter de la réclination pendant les hostilités; c) Les invalides abselus; d) la protection permanente des mutilés et extropiés; sociétés mutuelles, sociétés coopératives, organisation officielle, institutions privées.

5° section: Les aveugles, les sourds, etc. — a) Leur rééducation; b) Leur placement : e) Leurs intérêts économiques et sociaux.

Proposition de loi ayant pour but de nommer, à titre provisoire et pour la durée de la guerre : 2º aldes-majora de première classe, tous les docteurs en médecine en service deus l'armére; 2º aldes-majora de 2º classe, les médecins auxiliaires "umis au moins de douze inscriptions; 3º aspirants aldes-majora, tous les médecins anxillaires umis d'au moiss inti inscriptions; 4º médecins anxillaires



Dose : 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir, TRAITEMENT RATIONNEL

## CONSTIPATION

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales
Intoxications bacillaires
Troubles hépatiques et biliaires

TUBERCULOSES

Bronchites, Catarrhes, Grippes

'EMULSION MARCHAIS Credition

Galacquilarreas cata

circlatria TOUX, rebri APPETIT

Galacquilarreas cata

circlatriation

Ch. LOREAU

### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3 Ns, RUE ABEL - PARIS

Tél. Roq. 41-85

### Tablettes de Catillon. IODO THYROIDINE,

Osr.25 corps thyroide, titré, stérilisé, bien toléré, actif et agréable.

1 à 2 contre Myxœdème; 2 à 8-Obèsité, Goître, Horpétisme, Ostèogénèse, etc. — Fl. 3

Granules de Catillon STROPHANTUS

Cost avec ces granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Anadémie en 1889; elles prouvent que 2 à 1 par jourdonnent une d'unées rapide, relèvent vite le cour a finabil, dissipent ASYSTOILE, DYSPMÉE, OPPRESSION, COÈMES, Affections MITRALES, CARDIOPATHIES ées EMFARTS et VIEILLARDS, etc.

Ellet Immediat, - Ingocuité, - an Intolérance al vacconatricition, - ca peut en tifre un usage centina.

GRANULES

GRANULES

E CATILLON 0,0001

STROPHATILIS

GRIST. PARECLLENCE

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques ; les teintures sont infidèles, ether la Simatus LITLIM Fits de l'étaclies de Métaties con l'Étrophantes e Etrophanties', Métaille d'Et Appet, univ, 1900,

### TANNUR

du docteur LE TANNEUR (de Paris) Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Adynamie, Neurasthénie.

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients; tolérance parfaite (enfants

et nourrissons.) 15 gouttes à chacun des 2 repas.

## CONSTIPATION-COLITES

TRAITEMENT par la

Paraffine CONFI

### MINEROLAXINE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Liquido : 1 ou 2 cuillerées à soupe. Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café.

RENSEIGNEMENTS & ECHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIŞ

### TUBERCULOSE LYMPHATISME ANÉMIE TUBERCULOSE

### TRICALCINE

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

RECONSTITUANT LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL

### A RECALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE et PRATIQUE

QUE PAR LA TRICALCINE

EN POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS
LA TRICALCINE EST VENDUE

TRICALCINE PURE

TRICALCINE METHYLARSINEE

TRICALCINE ADRÉNALINÉE

as CACHETS, assimont deals expelement is p; no de METHYLASSINATE DE 201176 climiquement per, 3 fr. in Beile de 10 centres un CACHETS assimont doubs experienced an CACHETS assimont deuts experienced and portion de solution d'ADMENALINE et millione per contact ELLIA Belle LES octobres un CACHETS soutomal doubs experienced un CACHETS soutomal doubs experienced

Echantillons et littérature sur demande. Laboratoire des Produits "Scienția ", 10, rue Fromențin. Paris-

CARIE DENTAIRE . TROUBLES DE DENTITION . DIABETE

### NOUVELLES (Suite)

· Jiaires, tous les étudiants en médecine muuis an moius du P. C. N. et qui ont passé avec succès l'examen de médeciu auxiliaire, présentée par MM. Lachaud et Doizy. députés, et reuvoyée à la commission de l'armée.

Nos deux confrères font valoir, dans leurs considérants, qu'an ministère de la Marine et au ministère de la Guerre on se comporte inégalement envers les étudiants. Dans la première administration, les étudiants qui avaient rendu des services à la marine ont tous été nommés aidesmajors de 1re elasse; dans la seconde, on s'en tient strictement au règlement et à la loi actuellement en viguent.

Il existe une autre anomalie que relèvent MM. Lachaud et Doizy: « De deux frères, qui sont partis an début de la guerre et qui étaient. l'un étudiant en droit et l'aufre étudiant en médeeine, le premier peut à l'heure actuelle avoir été nommé capitaine, tandis que le second est fatalement condamné à végéter dans le grade de sous-officier pendant la durée de la easupague, si toutefois nous mainteuons les règles existantes.

Une nouvelle chaire au collère de France. - A la suite d'une délibération du Conseil municipal de la ville de Paris et du Couseil général de la Seine, qui ont voté les fonds nécessaires au fonctionnement d'une chaire de prévoyanoe et d'assistance sociale au Collège de Prance, nu décret erée au Collège de France une chaire de prévovance et d'assistance sociales (fondation de la ville de Paris). Le titulaire de cet emploi recevra un traitement annuel

de 12 000 francs. Les honoraires des médecins. - On nous communique

la note suivante :

décidé que les honoraires médicaux seraient à l'avenir augmentés de 25 p. 100 pour toutes les personnes dont la situation n'a pas eu à souffrir du fait de la guerre, «

Les desiderata de l'Association corporative des étudiants en médecine de Paris. - Les médecins auxiliaires Picard et Mordague, délégués de la Corporative des étudiants en médecine de Paris, sont allés exposer à M. Godart, sous-secrétaire d'État du service de santé. leurs desiderata sur l'avancement des médeeins auxiliaires, ainsi que le plan sur la hiérarchie à créer parmi les étudiants en médecine mobilisés, et cela pour éviter que les étudiants de compétence variable aieut le même grade. Les délégués ont demandé en substance :

1º Que les étudiants munis de nue à quatre inscriptions soient infirmiers de section :

2º Oue cenx qui ont quatre inscriptions soient médeeins auxiliaires de 2º classe (grade d'adjudant) :

3º Oue ceux qui ont huit inscriptions soient médecins auxiliaires de 1re classe (grade d'adjudant-ehef) ;

4º Que eeux qui out douze inscriptions et deux ans de grade de médecin auxiliaire soient nommés aides-majors.

M. Baron, ehef du cabinet de M. Godart, leur a répondu que le projet ministériel était pour ainsi dire conforme à leurs vœux et qu'il serait bientôt en vigueur.

Ce projet ministériel fera revivre un grade eréé par Napoléou I<sup>er</sup>: celui de sous-aide-major.

Faculte de médecine de Paris. - Cours de Thérapeutique appliquée. - M. le Dr PAUL CARNOT, agrégé, chargé du cours, commencera son cours le mercredi 22 janvier à 14 heures et le continuera tous les jours à la même heure (laboratoire de Thérapeutique).



#### NOUVELLES (Suite)

seur Gilbert, 20 janvier 1917: Leçons sur le pneumothorax tuberenicux.

Hôpital des Enfants malades. — M. le D<sup>\*</sup> Mérev, professeur agrégé à la Faculté, fait le vendredi à 11 lieures, depuis le 12 jauvier 1917, des conférences de séméiologie clinique élémentaire.

Cours de cilnique chirurgicate. — Le 15 janvier M. DES-MAREST, chargé de cours a commencé à l'hôpital Laëtuec, avec la collaboratiou de ses assistants, un Cours de chirique chirurgicate dont nous donnous ci-dessous le programme

chirurgicale dont nous donnous ci-dessous le programme Première leçon, 15 janvier : Le rôle des stagiaires dans les services de chirurgie, M. DESMAREST.

Deuxième leçon, 19 janvier : Les fractures des os longs, M. BARDET,

Troisième leçon, 22 janvier: Les variétés fréquentes des fractures de l'humérus, M. Desmarest.

Quatrième leçon, 26 janvier: Des luxations antérointernes de l'épaule, M. Poissonnier.

Cinquieme leçon, 29 janvier : La fracture de l'extrémité inférieure du radius, M. DESMAREST.

uférieure du radius, M. Desmarest. Sixième leçon, 2 février : Notions générales de biolo-

gie; des idées d'équilibre et de résistance, M. Leurat.

Septième leçon, 5 février: Les fractures de la rotule,
M. Desmarkst.

Huitième leçon, 9 février : La fracture de Dupuytren, M. BARDET.

Neuvième leçon, 12 février: Exameu gynécologique; toucher et exameu au spéculum, M<sup>mo</sup> Chadzynska. Dixième leon, 16 février: Les salpingito-ovarites.

M<sup>me</sup> CHADZYNSKA.
Onzième leçon, 19 février: Des réactions de fixation et de la réaction de Wassermann en particulier (exposé,

expériences, critiques), M. Leprat.

Douzième leçon, 23 février: La tuberculose des os.

Les abcès froids. M. Desmarest.

Treizième leçon, 26 février: La tuberculose des articulations, M. POISSONNIER. Quatorzième leçon: 2 mars: Quelques cousidérations

sur les tumeurs malignes, M. Desmarest.

Quinzième leçon, 5 mars : La hernie et ses complications, M. BARDET. Scizième leçon, 9 mars : Des principaux examens de

laboratoire ; leur interprétation, M. Leprat.

Dix-septième leçon, 12 mars : Les formes cliniques de

Dix-septième leçon, 12 mars : Les formes cliniques de l'appendicite, M. Desmarkst.

Dix-huitième leçon, 16 mars : Les kystes de l'ovaire, M<sup>me</sup> Chadzynska.

Dix-neuvième leçon, 19 mars : L'occlusion intestinale aiguë, M. Poissonnier.

Vingtième leçon, 23 mars : Diagnostic des tumeurs des bourses, M. Desmarest,

Vingt et unième leçon, 26 mars : Diagnostic d'obstruction chronique des voies biliaires. M. Barder.

Vingt-deuxième leçou, 30 mars : Diagnostie des tumeurs du sein, M. Poissonnier.

Médecine légale. — M. Macaigne, agrégé, chargé du cours, a commencé ses leçons le mardi 9 janvier 1917, à

17 heures (Amphithéátre Vulpian), et les continue les samedis et mardis suivants, à la même heure. Programme : Déoutologie et expertises, La mort. Attentats à la vie et aux mours. Asphyxie et empoisonne-

ments. Accidents du travail. Médecine légale des aliénés.

Avis. — L'asile d'aliénés d'Alençon (Orne) demande un interne, étudiant en médecine français, aillé ou neutre, traitement 800 francs 17º aunée, 1 000 france ensuite.

traitement 800 francs 170 année, 1 000 francs ensuite. Avantages en nature. S'adresser au directeur. La Maison nationale de santé, 57, Grande-Rue, à Saint-

La Maison nationale de santé, 57, Grande-Rue, à Saint-Maurice (Seine), demande un étudiant en médecine pour remplir les fonctions d'interne. Traitement : 1 500 francs par an. Avantages en nature.



### JÉVROSTHÉNINE FREYSSINGI

Goutes de glycérophosphates alcalins (cléments principaux des tissus nerveux)
Convalescences, Surmenage, Dépressions nerveuses
xvàxx gout deb. regas,—6. Rue ABEL PARIS—15 El. 3 (r.—N. 1907., pl. chaux, al 4000.).



# VITTEL

GRANDE SUURCE

SOURCE SALEE

Régime des HÉPATIONES

### Régime des ARTHRITIQUES Régime

### CHLOROFORME DUMOUTHIERS

Son flaconnage, en tubes jaunes scellés, le met à l'abri de toute altération

### REVUE DES THÈSES

DONZELOT (M.). Les tachycardles paroxystiques (Th. Paris, 1016).

Excellente revne d'ensemble inspirée par M. Vaquez sur la tachycardie paroxystique que Donzelot décrit sous trois formes; a) Forme régulière lente (maladie de Bouveret-Hoffmann) qui intéresse à la fois les oreillettes et les ventricules qui se contractent rythmiquement; b) Forms partielle ou auriculaire (tachysystolie auriculaire, auricular flutter) limitée aux oreillettes, les ventricules se contractant suivant un mode relativement lent, régulier ou irrégulier ; e) Forme irrégulière (arythmie complète à allure paroxystique) caractérisée par l'irrégularité complète des contractions ventriculaires et par la paralysie ou fibrillation des oreillettes. Au point de vue pathogénique, les expériences faites par l'anteur au laboratoire du Professeur Glev démontrent que l'excitation des accélérateurs extracardiaques permet d'obtenir chez le chien des accès constants de tachycardie, ce qui concorde avec les recherches des partisans de la théorie neurogène. D'autres expériences faites avec des extraits basedowiens paraissent dès maintenant déposer en faveur de l'origine humorale de certaines tachycardies paroxys-

ASTRUC (P.). Fole cardiaque et tuberculose pulmonaire (Th. Paris, 1915).

Ecourtée par la guerre, cette thèse, qui devait être consacrée aux formes frustes et larvées du foie cardiaque, est limitée à l'étude d'un seul des facteurs de la congestion passive du foie : la tuberculose pulmonaire. Ainsi compris, ce travail apporte une importante contribution à l'intéressante question de la dilatation du cœur droit et du

syndrome asystolique au cours de la tuberculose pulmonaire. Bien que rare, l'asystolie des tuberculeux s'observe au cours des formes ulcéreuses, fibreuses, granuliques de la maladie. Le foie cardiaque, dans tous les cas, prend soit l'aspect muscade typique, soit l'aspect muscade, associé à des lésions variables de stéatose et de cirrhose.

L'asystolie des tuberculeux se caractérise par : une dyspnée vive allant jusqu'à l'orthopnée, l'augmentation du volume du foie, la douleur épigastrique liée à la congestion hépatique passive, les vomissements, la cyanose de la face et des extrémités, les cedèmes, la tachycardie apyritique, l'hypotension artérielle. L'évolution est fatale.

LENOIR (M.). La névrite optique rétro-buibaire infectieuse aigue (Th. Paris, 1915).

Cette affection est toujours unilatérale. Les troubles fonctionnels consistent en une diminution rapide et souvent complète de la vision qui s'accompagne de douleurs profondes périorbitaires exacerbées par la rétropulsion et les mouvements extrêmes du globe oculaire. Les signes ophtalmoscopiques font ordinairement défaut ; le champ visuel présente un secteur central absolu et plus rarement un rétrécissement irrégulier à la périphérie. L'affection évolue rapidement en l'espace de quelques semaines et ne laisse pas le plus souvent de déficit visuel notable malgré l'aspect atrophique de la pupille. Au point de vue étiologique, on pourrait rapprocher cette affection «des états méningés apyrétiques et admettre une localisation au tractus optique d'un processus méningé inflammatoire, dont l'agent infectieux ne saurait être encore déterminé de façou précise ».



### Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURETIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE

ment régulateur par d'une efficacité sans égale dans l présclérose, l'albuminurie, l'hy-dropisie.

PHOSPHATEE L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le remède le plus heroïque pour le brighti-que comme est la digitale pour le cardiaque

CAFÉINÉE athies, fait di mes et la dysp cardiopathies les œdémes e

Le médicament de choix des Le traitement rationnel de l'ar-cardiopathies, fait disparaître thritisme et de ses manifesta-

force la systole, régularise le cours du sangles acides urinaires r. — Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boîtes de 24. — Prix 5 fr.

PRODUIT FRANCAIS

4, rue du Roi-de-Sicile

PRODUIT FRANCAIS

### REVUE DES THÈSES (Suite)

CONDAY (Mile M.). Leucocytolyse et fragilité leucocytaire (Th. Paris, 1916).

Le travail considérable et très personnel de M<sup>11e</sup> Coudat moutre que la formule leucocytaire semble avoir perdu de sou importance, en clinique, au profit du chiffre même de la leucocytose, et surtout du pouvoir leucocytolytique et de la fragilité de l'activité leucocytaire. L'étude de ces propriétés doit passer au premier plan, dans les recherches qui tendent à préciser le rôle des leucocytes dans l'infection et l'immunité. Mue Condat apporte à cette étude une fort importante contribution.

NUYTTEN (I.-R.). Organisation et fonctionnement d'un service de vénériens à l'arrière du front (Th. Paris, 1016).

Sur 168 cas relevés daus un service de vénériens aux armées on trouve qu'il y a 109 contaminations à l'intérieur contre 50 dans la zone des armées, ce qui donne une proportion de près de 65 p. 100. Les contaminations à l'intérieur sont dues pour la plus grande part à des professionnelles, tandis que dans la zone des armées, il faut le plus souvent incriminer les non-professionnelles

DUMESNII, (M.). Délires de guerre (Th. Paris, 1916).

C'est sur l'élément représentati/ des délires que la guerre pose surtout son cachet. Son influence apparaît: a) dans les idées de culpabilité, d'indignité, d'auto-accusation : les malades croyant le plus souvent qu'ils vont être fusillés, qu'ils vont passer en conseil de guerre ou qu'ils sont dégradés; b) dans les idées de persécution : les mulades se croient accusés d'être des espions ou des ennemis; e) dans les idées de grandeur : les mégalomaues pensant être arrivés aux grades les plus élevés de l'armée, avoir des relations avec le haut commandement, avoir fait des inventions qui doivent assurer la victoire ; d) cufin, dans les délires qui n'ont pas nu thème proprement guerrier, ou retrouve l'influence de la terminologie et du milieu militaires.

RENAUX (J.). États confusionnels consécutifs aux \*commotions des batailles (Th. Paris, 1915).

Le syndrome confusion mentale survenu au cours des combats ne présente rien de spécifique et est analogue à celui qui a été observé après les grandes catastrophes et les émotions violentes. L'avenir des confusionnés ne sera précisé que par des observations longtemps poursuivies

DUBOIS (A.). Dix observations obstétricales du temps de guerre (Th. Paris, 1016).

Cette thèse débute ainsi : « On lira dans les pages qui suivent 10 observations relatives à des femmes françaises ou belges victimes des «guerriers» d'outre-Rhin.» Parmi les femmes suivies, les unes étaient révoltées à l'idée d'abandonner leur enfant ; les autres se résignaient plus ou moins facilement à la séparation.

BRUEL (P.). Les récidives des grossesses extra-utériues (Th. Paris, 1915).

La fréquence de la récidive de la grossesse extra-utérine paraît être de 5 p. 100. Elle est, par rapport aux grossesses normales survenant à la suite d'une grossesse extrautérine, comme I à 3. L'auteur a analysé 187 observations de récidive auxquelles s'ajoutent 3 observations inédites. Leur étude montre que la récidive se fait généralement du côté opposé et évolue suivant le même type anatomoclinique que la première fois. « En l'absence de lésions visibles permettant de mesurer l'aptitude à la récidive, la possibilité d'une grossesse normale suffit pour déterminer un traitement conservateur, et, de plus, la crainte de la récidive ne doit pas obséder l'opérateur ; à condition d'être opérée à temps, son pronostic n'est pas plus sombre qu'une première atteinte. «

### DIGITALIN

Académie de Médecine de Paris. Prix Orfila (6,000 ir.) Prix Desportes.

SOLUTION au millièm GRANULES BLANCS au 1/4 de milligr LES ROSES au 1/10° de milligr JLES au 1/4 de milligr AMPOULES au 1/10" de milligr. 62, Boul. Port-Royal, Paris

## ATIVE

### COLLOBIASES

MÉDICATION SULFO-HYDRARGYRIQUE

Contre la Syphilis et toutes les manifestations d'origine syphilitique

URE ET ÉCHANTILLONS: Laboratoires DAUSSE, 4, 6, 8, rue Aubriot, PARIS

### ARTHRITISME

DIATHÈSE URIQUE RHUMATISME - GOUTTE GRAVELLE

# Dialyl

[C11, H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert PAR LE LABORATOIRE ALPH. BRUNOT et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Élimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.), pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse.

# TRÈS EFFICACE #

ABSOLUMENT INOFFENSIF Ni toxicité générale.

Ni toxicité rénale.

- 2 Doses par jour, dans un Verre d'Eau -DANS LES ÉTATS AIGUS : 4 à 6 doses par jour.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT PARIS - 16, Rue de Boulainvilliers, 16 - PARIS

### Dialyl

" Cures d'eau diaiviée '

TOUTES

PHARMACIES

ENVOI GRATUIT de Flacons de "Dialyl" à MM, les Docteurs ainsi qu'aux Hôpitaux, Formations sanitaires Militaires et, individuellement, aux Soldats rhumatisants dont l'adresse sera donnée par MM. les Docteurs au Laboratoire du "Dialvl"

## Dialyl

" Cures d'eau dlalglée "

TOUTES

PHARMACIES

#### NOUVELLES

Morts au champ d'honneur. - M. Millée, fils de M. le Dr Millée, oeuliste à Paris, mort d'une fièvre typhoide contractée aux armées. -- Le zouave Naîs, fils du Dr Naïs, médecin de la Préfecture de la Seine, auquel nous exprimous notre douloureuse sympathie. Il a été victime des gaz asphyxiants. - Le Dr Pernand Bruas, médeein-major de 2º classe, médeein-chef d'un groupe de braneardiers divisionnaires, décoré de la croix de guerre et de la médaitle coloniale.

Nécrologie. - Le Dr Philippe Poirrier, professeur au lyeée Montaigne, ancien président de l'Union démocratique pour l'éducation sociale. - Le Dr Fombarlet, décédé à l'âge de soixante-trois aus, membre du conscil général de l'Ardèche. - Le Dr Galland-Gleize, qui avait longtemps exercé à Menton et à Vittel, décédé à Paris

Légion d'honneur. - Sout inscrits au tableau spécial pour officier:

BORDES-PAGES (Marie-Ambroise), médecin-chef de réserve d'une ambulance d'une armée : au front depuis te début de la campagne, se fait remarquer par la conscience et le dévouement qu'il apporte dans l'exercise de ses fonctione

Pour chevalier:

DOLBEAU (Marie-Ferdinand-Pierre), médeciu 'aidemajor de 1º classe territorial à l'ambulance 3/8 : a rempli avec distinction les fonctions de chef de plusieurs formations sanitaires à l'intérieur. Malgré son âge, a demandé à venir dans la zone des armées où il rend les plus grands services dans un centre spécial.

Balnsky (David-William-Pierre-Henri), médeein aidemajor de 2º classe territorial à l'ambulance 3/44 : chirurgien de grande valeur d'une activité et d'un zèle tout à fait remarquables, travaillant de jour et de nuit, dans une ambulance chirurgicale de l'avant. A, par sa science et par sa grande habileté opératoire, sauvé de nombreuses vies

DEGRENNE (Albert-Pierre), médecin-major de 2º classe territorial au 5º rég. d'infanterie : médecin-major, chef de service du régiment, a été affecté à un corps actif sur sa demande. D'un dévouement professionnel absolu, se consacre entièrement à sa tâche et, grâce à son zèle et à son activité, organise partout son service de la façon la plus compiète, Une blessure (a déjà été cité).

Trouvé (Paul-René-Gustave), médeein-major de 2º el. territorial au que régiment d'infanterie : aurait pu, en raison de son âge, demander son renvoi à l'intérieur mais a tenu à rester au front, où il est depuis le début de la campagne. Joint à de grandes qualités professionnelles un estrit de dévouement et de métris du danger qui l'ont fait admirer partout où il est passé (a déjà été cité).

Pastrau (Marie-Octave-Léon-Auguste), médeein-major de 2º classe territorial à l'hôpital central d'une place : chirurgien de grande valeur, joint à ses titres scientifiques de réelles qualités militaires. Comme médecin-chef d'ambulance, grâce à son énergie et à son autorité, a pu, dans des eireonstances disficiles, assurer l'évacuation de nombreux blessés. Dirige actuellement avec une grande compétense un important service de chirurgic.

LEFAYE (Paul-Louis-Alexandre), médecin-major de 2º classe territorial, direction du service de santé d'un C. A.: médeein-chef d'ambulance debuis six mois, exerce ses fonctions avec beaucoup d'autorité, de compétence et de dévouement.

Pardon (Victor-Ferdinand), médecin-major de 2º cl. au 21° régiment d'infanterie : chef de service remarquable d'activité et d'organisation. A toujours fait preuve du plus erand dévouement et d'une belle crânerie au feu. S'est particulièrement distingué aux combats de 1914, puis pendant l'attaque de Champagne en 1915 (a déjà été cité).

LADOUGE (Jean-Louis-Victor), médecin-major de 26 cl. territorial, chef d'un groupe de brancardiers divisionnaires : a montré en toutes eireonstances, du courage, de l'endurance et du sang-froid. S'est particulièrement fait remarquer en juin et juillet 1916, par la façon dont il a dirigé le service des évacuations d'une division au poste de secours central du secteur de combat, dans des conditions particulièrement difficiles et dangereuses (a déjà été cité).

Davier (Henri), médeciu-major de 2º classe de réserve au 2º rég. de marche de zouaves : médeein aetif, compétent et très dévoué, possédant une haute conception de son devoir. Au front depuis le début de la guerre, s'est toujours signalé par son courage et son mépris du danger (a déjà été nité).

Beaudoin (Marie-Prédérie), médeciu-major de 2º el. territorial à l'hôpital central d'une place : malgré son âge, soixante ans, a tenu à servir aux armées. A été médeein-ekef d'une ambulance, puis d'un hôpital important où il a rendu les meilleurs services.



### TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES. CONVALESCENTS. VIEILLARDS ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS

ARISTOSE - CÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC. CÉRÉALES JAMMET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échanillons sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS



### VAL=MONT=LA COLLINE

600-660 M. d'altitude avec très belle vue sur le lac Léman

ÉTABLISSEMENTS MÉDICAUX ET MAISONS DE RÉGIMES l'raitement dététique et physiothérapique des maladies de la nutrition (arthritieme, goutte, diabéte, obésité, sement, anémie, etc.), des affections des organes digestifs (estomse, intestins, foie); des maiadies des reins et d'de la circuistion. HYDROTHÉRAPIE, ÉLECTROTHÉRAPIE, MASSAGE, RADIOTHÉRAPIE

ns et un chimiste attachés aux établissements. Docteur Widmer, Médecin-Directeur.

## PEPTONATE DE FER ROBIN

### est le Véritable Sel ferrugineux assimilable

Ce sel a été découvert en 1881 par M. Maurice ROBIN alors qu'il était Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris. Il constitue l'agent thérapeutique le plus rationnel de la médication martiale.

Comme l'a démontré M. Robin dans son Étude sur les ferrugineux, aucun sel ferrique, ou ferreux, n'est absorbé directement par la muqueuse stomacale, mais seulement par l'intestin.

Le fer ingéré sous quelque forme que ce soit (sels ferrugineux, hémoglobine etc.), est attaqué par les acides de l'estomac et forme avec la peptone des aliments un sel qui, tout d'abord insoluble, redevient soluble dans l'intestin, en présence de la glycérine. Ce sel est le PEPTONATE DE FER.

Sous la forme de Pentonate de Fer. le fer représente donc la forme chimique ultime assimilable du sel ferrugineux constitué normalement dans l'intestin.

Préconisé par les professeurs : HAYEM, HUCHARD, DUJARDIN-BEAUMETZ, RAYMOND, DUMONTPALLIER, etc... les expériences faites avec ce ferrugineux dans les hôpitaux de Paris ont confirmé les conclusions de M. Mºº ROBIN dans ses travaux et en particulier le rôle physiologique jusqu'alors inconnu de la Glycérine dans l'assimilation des métaux. L'éminent savant et grand Chimiste Berthelot a fait à ces conclusions l'honneur d'un rapport à l'Académie des Sciences. (Berthelot V. Comptes rendus, Ac. des Sciences 4885.)

En 1890, une attestation, qui a eu un grand retentissement fut donnée par le Docteur Jaillet, rendant hommage à son ancien collègue d'Internat, M° ROBIN. l'Inventeur du Peptonate de fer reconnaissant la supériorité de son produit sur tous ses congénères. Cette attestation à la suite d'un procès fut reconnue sincère et véritable par la cour d'Appel de Bourges en 1892.

(EXTRAIT) Tamatave, 27 Septembre 1890. "Le PEPTONATE DE FER ROBIN a vraiment une action curative puissante bien supérieure à celle des autres prépa-rations similaires" Docteur JAILLET. Docteur JAILLET Ancien Chef de Laborateire de Thérapeutique à la Faculté de Médecine de Paris.

A cette occasion le PEPTONATE DE FER ROBIN fut soumis à la Faculté de exprimés de la manière suivante par le Professeur G. POUCHET:

our G. POUCHET:

"A LP PETTONATE DE FER

"A LP PETTONATE DE CONSTITUTION DE L'ACTUMENT DE L'ACTUME

D'après ce qui précède, nous croyons donc pouvoir affirmer qu'aucune Spécialité Pharmaceutique n'a jamais eu une parelle consécration officielle sur sa composition chimique et sa valeur thérapeutique.

Voici en résumé les propriétés thérapeutiques de ce produit :

- 1º Le Fer ROBIN augmente le nombre des globules rouges et leur richesse en hémoglobine, il est donc précieux dans l'Anémie et la Chlorose
- 2º Le Fer RQBIN favorise l'hvpergenèse des hématoblastes et augmente la fibrine du sang, Il sera donc utilement employé pour augmenter la plasticité du sang et combattre l'Hémophilie ou les hémorragies de toute nature.
- 3º Le Fer ROBIN augmente la capacité respiratoire du sang, On pourra donc utilement l'employer pour acti-ver les combustions organiques dans les valsseaux (diabète, glycosurie) ou au niveau des tissus (dégénérescence graisseuse, etc.)
- 4º Enfin le Fer ROBIN active la nutrition. Il pourra donc servir simultanément dans le traitement du lymphatisme. des manifestations scrofuleuses et syphilitiques, etc...)

Très deonomique, car chaque flacon représente une durée de trois semsines à un mois de traitement, ce médicament dépourvu de toute saveur styptique, se prend à la dose de 10 à 30 gouttes par repas dans un peu desu ou de vin et dans n'umporte que il liquide ou aliment, étant soluble dans tous les liquides organiques, list, etc.

On preserira avec avantage chez les Personnes délicates, les Convalescents et les Vielliards, etc.:

le VIN ROBIN au Peptonate de Fer ou le PEPTO-ELIXIR ROBIN.
(Liqueurs très agréables). — Dosz: Un verre à liqueur par repas. Médecine de Paris pour qu'il en soit fait Contre agons de ce produit, extier les Imitations et L'examen et l'analyse, Les résultats en furent L'examen et l'analyse, Les résultats en furent

VENTE EN GROS: PARIS, 13, Rue de Poissy.— Détail: Toutes Pharmacies.

### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES

Médailles de vermeil. - M. Thébaud (Edouard-Camille), médecin aide-major de 170 classe, médecin-chef de l'hôpital mixte de Pontivy; M. VILLARET (Louis-Maurice), médecin-major de 2º classe, chef de centre neurologique : Mile DE LA HAMAYDE (Louise-Marie). infirmière-major, hopital auxiliaire nº 2, à Troves; M. JACOUOT (Emile), radiographe, hôpital auxiliaire uo 101. à Maxéville : M. Valery (Charles), médecin aide-major de 2º classe de l'armée territoriale, hôpital V. R. nº 62, à Issy-les-Moulineaux; M. Kopcha (Douchan), capitaine de 170 classe, docteur de l'armée serbe, délégué serbe à la commission internationale d'hygiène de Corfon; M. YOVANOWITCH (Kosta), capitaine de 1<sup>re</sup> classe, docteur de l'armée serbe, délégué serbe à la commission internationale d'hygiène de Corfou ; M. RESI-BOIS (André), médecin aide-major de 170 classe, hospice de Châlons

Mddaillas d'argent. — Mile Tabur (Suzanne-Amelica-Augastine), infamière, holpital miste d'Erreux; M Mrox (Victor-Jean-Marie), officier d'administration gestionnaire, holpital complémentaire nº 50, à Chartes (contagieux); M. VENNER (Charles-Binile), caporal à la 4º section d'infarmiers militaires, holpital temporaire nº 21, à Compiègne; M. BALLEY (Alexandre); solidat an 80° rég. d'infanterie; M. DERROUGE (Raymond), solidat de 1º classe au 21° rég. d'infanterie; M. SALOMON (Henri), solidat nu 350° rég. d'infanterie; M. Parkaux (Pierre), infédecin auxiliaire au 107° rég. d'artillerie loudej; n/lle DULLAMU, (Madeleine-Augstine-Camille), infirmière à l'hôpital auxiliaire nº 101 à Bourges : M. BONNEROT (Paul), soldat de 1º classe à la 8º section d'infirmiers militaires, hôpital temporaire nº 25, à Nevers ; Mme Jo-LIET, en religion sœur Marie, infirmière à l'hôpital auxifiaire nº 1, à Dijon ; M. PERROT (Michel), soldat à la 8º section d'infirmiers militaires, hôpital temporaire nº 52. à Mehun-sur-Yèvre : Mme ABRAND, née Ramé, infirmièremajor de la S. S. B. M., à l'hôpital auxiliaire nº 12, à Rennes; M. Auregan (Jean-Arthur-Marie), suédecin aide-inajor de 2º classe, hôpital complémentaire nº 1, à Rennes; M. RICHARD (Louis), soldat à la 11º section d'infirmiers militaires à l'hôpital mixte de Onimper : M. Guiller (Jean), soldat à la 11's section d'infirmiers militaires, hôpital mixte de Vannes; M. RICHARD (Plerre), soldat à la 11º section d'infirmiers militaires. hôpital mixte de Vannes ; M. MARTY (Frauçois), caporal à la 16º section d'infirmiers militaires, hôpital mixte de Béziers; M. Aron (Max-Raymond-Limile), médecin auxiliaire, centre O. R. L. de la 20° région, hôpital civil de Nancy; M. ROLLING (Henri-Léon), soldat à la 25° section d'infirmiers militaires, hôpital civil de Nancy; Mlle CORDIER (Marie-Léonie-Joséphine), infirmière bénévole, hôpital des contagieux (Villemin) de Nancy; M10 GÉROME (Marthe-Marie), infirmière de l'Union des femmes de France, hôpital auxiliaire nº 103, à Mirecourt : Mue Gérome (Anna-Marie-Louise), infirmière de l'Union des femutes de France, hôpital auxiliaire no 103, à Mirecourt; MIIO DE LANGENHAGEN (Suzanne-Prédérique), infirmière de l'Union des femmes de France, hôpital auxiliaire nº 102, à Lunéville.

### LE PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VALÉRIANIQUE

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

# Yaléromenthol.

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses:

\*\*Mearwithénie, Hystérie, Insomnie, Excitabilité nerveuse, Migraines,
Palpitations, Toux nerveuse, Ashme nerveux, Vomissements spasmodiques, Gastraigies, etc.

\*\*Dose: 3 à 5 ouillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Paris.

Ch. LOREAU

### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3<sup>hls</sup>, RUE ABEL — PARIS

Tél. Rog. 41-85

# TUBERCULOSES Bronohitos, Catarrhos, Grippes L'EMULSION MARCHAIS Phopharman Commence and Commenc

### CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE

Calsse d'assistance médicale de guerre, 5, rue de Surène, Paris (8e). - Le total de la souscription au 30 novembre 1916 s'élève à 601 000 francs.

Souscriptions reques du 16 au 30 novembre 1916. (Cette liste ne comprend pas les souscriptions provenant des

engagements de versements mensuels.) 2 500 francs : L'Association professionnelle des direc-

teurs et médecins des maisons de santé privées. 300 francs : La Société locale des médecins de l'Ain

(2c vers.).

250 francs: La Société locale des médecins de la Somme. 200 francs : Le Syndient médical de Versailles (2º vers.).

- Drs Maigre, La Roche-sur-You (Vendée) (2º vers.). -Michanx, Aubervilliers (Scine)

100 francs : La Paculté mixte de médecine et pharmacie d'Alger (8º vers.). - Drs Carnot (P.), Paris (2º vers). - Conchon, Clermont-Perrand (P.-de-D.) (2º vers.). -Duvernoy, Belfort (Haut-Rhin Français) (3º vers.). --Gaujon, Carcassonne (Aude) (100 vers.). - Ruel, Genève (Suisse) (2º vers.)..

75 francs: Dr Seu de Rouville, Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme) (3º vers.)

50 francs: Drs Chiray, Paris (versement fait au nom d'une de ses clientes) (11º vers.), -- Chopinet, Saint-Gaudens (Haute-Garonne). - Collard-Huard (Mmo le Doeteur), Paris (2º vers.). - Hondré, Paris (2º vers.). -Perlis, Aulnay-sous-Bois (S.-et-O.). - Raymond, sénateur de la Hante-Vienne, Limoges (4e vers.). - Rigoine de

Pougerolles, La Trinité-sur-Mer (Morbihan). - Romain, Bourg-les-Valence (Drôme). - Tabary, Paris.

40 francs : Dr Clément (V.), Paris (5º vers.). 30 francs: Les Internes et Internes suppléants de

l'hôpital Saint-Joseph (3º vers.). 25 francs : Drs Raoux, ambulance E, 11-21, S. P. 201.

 Rispal, Toulouse (Hante-Garonne) (2º vers.). — Saïas, Marseille (B.-du-R.). - Tonlze, Beaune-la-Rolande (Loiret). - Un médecin mobilisé en Orient.

20 france : Dra Broc et Domela, Tunis. - Colbert, Cambo-les-Bains (Basses-Pyrénées). - Domela, Tunis (4º vers.). - Préma, Rochefort (Charente-Inférieure).

10 francs: Drs Alliot (H.), Fougères (I.-et-Vilaine). -Broe (R.), Tunis (16° vers.). — Calba, Les Andelys (Eurc). - Janffred (M.), aide-major, 10e inf., S. P. 53. - Anonyme, Miramont (L.-et-G.), (9c vers.). - Anonyme, Saint-Martin-de-Ré (Ch.-Inf.).

7 francs: Dr Serrus, Lancey (Isere).

5 francs: Dr Caldier, aide-major, Mont-des-Oiseaux, Hyères (Var). - Anonyme, Baulon (I.-et-V.). - Anonyme. Bastelica (Corse) (2º vers.). - Anonyme, Magny-en Vexin (S.-et-O.) (4e vers.).

Engagements de versements mensuels recus du 16 au 30 novembre 1916.

M. le Dr Beehmann (Nord), 10,

Prière d'adresser les souscriptions à M. le Trésorier (sans indication de nom) de l'Association générale des Médecins de France, 5, rue de Surène, Paris (8°).

Librairie J.-B. BAILLIÈRE ET FILS, 19, rue Hautefeuille, Paris.

### BIBLIOTHÈQUE DU DOCTORAT EN MÉDECINE (GILBERT et FOURNIER)

## Pathologie Interne

MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE et MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE

PAR LES DOCTEURS

LŒPER JOSUÉ PAISSEAU. PAILLARD Professeur agrégé Médecin à la facuté de médecine de l'Hôpital de la Pitié. Ancien chef de clinique Ancien interne. Lauréat des hópitaus

Faculté de Paris. de Paris. 1914, 1 vol. petit in-8 de 756 p. avec 175 fig. noires et coloriées. Cart..... 14 fr.

tous ceux qui veulent connaître les idées actuelles sur les MALADIES DU CŒUR

Indispensable à

et des Vaisseaux.

MALADIES INFECTIEUSES - INTOXICATIONS MALADIES DU SANG ...

Ch. DOPTER

RATHERY

Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris. Médecin des hôpitaux.

 RIBIERRE Professeur agrégé

au Val-de-Grace, à la Faculté de Paris. volume in-8 de 908 pages, avec 92 figures noires et coloriées......

Indispensable à tous ceux qui veulent connaître les idées actuelles sur les MALADIES du SANG et les Maladies infectieuses.

RASEPIN







### LA PLAGE D'HYÈRES (VAR) Institut Hélio-Marin de Valmer

Reçoit en toutes saisons, enfants et adultes pour toute cure, solaire ou marine Ni pulmonaires, ni contagieux 9999 Direction médicale



#### NOUVELLES (Suite)

Service de santé. — Ont été nommés : Au grade de médecin inspecteur : M. le médecin principal de 1<sup>re</sup> classe LANDOUZY ; M. le médecin principal de 1<sup>re</sup> classe BRAUN.

Au grade de médecin aide-major de 2º classe de réserve (à titre temporaire), les médecins anxiliaires ; M. Aubert (Marius-Michel), 13c section d'infirmiers militaires; M. BAUDRU (Laurent-Jules), 17c section d'infirmiers militaires; M. Chatze (Jean-Antoine), 92º rég. d'infanterie (dépôt); M. Despraieries (Paul-Léon-Antoine), 36º rég. d'infanterie (dépôt); M. DESCAVES (Jeau-'Eugène-Louis), actuellement en traitement à Paris, hôpital auxiliaire, 7, rue de la Chaise; M. GONDAI, (Lucien-André-Louis), 9º rég. d'artillerie; M. GUILLOT (Robert), division occupation Tunisic; M. SALEUR (Gaston-Emile-Henri), 106º rég. d'artillerie lourde (dépôt); M. CATLLÉ (René), parcs et convois du G. O. ; M. JACOTOT (Paul), 57° rég. d'artillerie; M. Chausse (Manrice), compagnie 13/52 du génie : M. COUINAUD (Loseph-Pierre). 30° rég. territorial d'infanterie : M. GENILLON (Peruand). 6º rég. d'infanterie ; M. CHANDEBOIS (Georges-Henri-Charles), 145e rég. territorial d'infanterie; M. DOUMER (Armand), 2010 rég. d'infanterie ; M. GADRAT (Maurice-William-Marie), 1360 rég. d'infanterie; M. Mourlon (Olivier), compagnie 20/3 T. du génie ; M. TISNÉ (Marie-Joseph-Jean), 37º rég, d'artillerie : M. Darlau (Engène-Charles-André), compagnie 8/52 du génie ; M. Creuzot (Jean-Joseph), compagnie 8/2 du génie; M. PATAUD-DEVALENCIENNE (Henry - Jean - René - Valéry - Marie -Joseph), compagnie 10/4 du génie ; M. OBERIAN (Serge-Léopold-Alfred), compagnie 20/61 dn génie; M. Perot, (Marcel-Pélix-Perdinand), 85e rég. d'artillerie lourde ; M. Sicre (Emile-Prancois), 57º rég. d'artillerie : M. Bisson (André-Hippolyte-Eugèue), 68º bataillon de chassenrs alpins; M. DELPHIN (Marie-Philibert-Denys), compagnie des cautonniers C. C. 101; M. GUILLON (Jacques-Marie-Joseph), compagnie 26/4 M. du génie ; M. LONG-DEPAQUIT (Louis), compagnie 5/1 du génie.

Au grade de médecin-mojor de 2º classe de l'armée territoriale (à titre temporaire), les médecins aides-majors de 1º classe : M. Lemoyn 1º Vinnovo (Marie-Louis-Augustin), che de service au 2ª rég. d'infanterie ; M. Pra.Dutt, (Armand-Marie-Engéne), chef de service an Jago rég. territorial d'infanterie : M. Davn (Gustave-Marie-Léon), chef de service an 8º rég. territorial d'infanterie.

Au grade de mêdeciu aide-major de 2º classe de l'armée lerriforiale (à titre temporaire), les médecias auxiliaires : S. MADMAINE (Charles-Nichel-Joseph), laboratoire d'armée du D. A. L.; M. LAUDER (Joseph), 3,5° fcg, tertorial d'infanteire ; M. le médecia auxiliaire Ducuesna (Robert-Rühund), centre d'instruction d'Econis.

Au grade de médecia principal de 2º classe de l'ambée citive (à titre temporaire), les médecius-majors de 1º classe: M. DETELING (Georges-Edouard), médecin divisionnaire, 151º division d'infanterie; M. EVERET (Paul), chef di service de santé, 8º division territoriale; M. LECRAND (César), médecin divisionnaire, 77º division d'infanterie; M. LAPEULLE (Paul-Louis), chef de service de santé, 72ª division d'infanterie.

L'organisation chirurgicale militaire. — Différentes mesures ont été prises par M. le sons-secrétaire d'État da service de santé, en ce qui concerne l'organisation chirurgicale.

Tout d'abord, chaque armée aura un chirurgien consultant. En outre on a désigné des chefs de secteurs chirurgieaux pour chaque corps d'armée,

Enfin, out été constituées des équipes chirurgicales mobiles destinées à servir de renfort aux formations sanitaires dont le fonctionnement devient intense.

M. le sous-secrétaire d'État du service de santé a décidé de rattacher plus étroitement, à chaque chirunçien, un personuel restreint, stable et spécialement compétent, de collaborateurs, formant avec lui une équipe chirurgicale destinée à fouctionner comme muité opératoire, et à être, en cas de besoin, mobilisée en bloc comme renfort.

Une équipe chirurgicale se compose: du chirurgien, d'un aide-chirurgien, d'un anesthésiste, de deux infirmiers ou infirmières spécialisés.

Le chirurgien est le chef technique de l'équipe. Il a les attributions de chef de détachement lorsque l'équipe se déplace isolément.

Afin de faciliter la transmission des ordres et la tenue à jour du tableau général des affectations et missions des équipes, chacume de celles-ci sera désignée par un numéro d'ordre donné par le sous-secrétariat d'État du service de santé.

Jusqu'à présent les chirurgiens étaient envoyés an renfort isoleinent; mais il est évident, d'une part, que, le chirurgien parti, les aides devenaient inuites, d'autre part, que le rendement de l'opérateur obligé de travailler àvec des collaborateurs étrangers à ses habitudes était très diminné.

Dorénavant, les chirurgiens seront détachés en renfort, chacun avec toute son équipe.

Les ordres relatifs au déplacement des équipes sont transmis par télégramme ou par messages téléphonés.

Le chirugien aceuse réception de l'ordre à l'autorité qui l'a euvoyé. Les ordres et acensés de réceptions sont transmis sous couvert du métecin-chef de la formation à faquelle l'équipe est affectée ou dans laquelle elle est détachée.

Les équipes sont mises en route dés la réception de l'ordre de départ. Elles se transportent, selon les cas, par chemin de fer, ou par automobile. Elles sont tenues de se rendre à destination par les itinéraires les plus courts et les plus rapides, sans délai de ronte.

On attend de ees mesures un maximum de résultats, et, au point de vue technique, un maximum de garanties.

Les médecins auxiliaires du service auxiliaire. — M. H. Fongère, député, ayant appelé l'attention de M. le ministre de la Guerre sur la situation des médecins auxiliaires du service auxiliaire qui sont docteurs en médecie et qui remplissent les mêmes fonctions, que leurs confrères inaptes qui resteut dans l'intérieur où ils sout officiers aides-unajors, et lui ayant demandé s'il ne serait pas équitable d'autoriser la nomination de ces médecins auxiliaires du service auxiliaire an grade d'aide-major, a repul a réponse suivante :

«Il n'est pas possible d'autoriser l'accession an grade d'aide-major de 2º classe des docteurs en médecine qui appartienment au service auxiliaire; le grade d'aidemajor leur conférerait le statut d'officier réservé aux militaires du service armé, » 88888888888888888888888888

### ESTOMAC

## SEL

DE

# HUNT

GRANULÉ FRIABLE

Alcalin-Type
Spécialement adapté
à la Thérapeutique
Gastrique.

ACTION SURE
ABSORPTION AGRÉABLE
EMPLOI AISÉ
INNOCUITÉ ABSOLUE

### TOUTES PHARMACIES

Echentillons an Corps Médical pour Essais Thérapeutiques.

Pendant la Guerre, ENVOI GRATUIT de SEL de HUNT (Flacons et petites boîtes de poche hors commerce) aux Hôpitaux, Formations Sanitaires Militaires et, individuellement, uux Soldats dont l'Adresse sera donnée par MM. les Docteurs.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT = PARIS

#### MÉDECINE PRATIQUE

#### L'ACTION CARDIO-TONIQUE DE LA DIGIFOLINE

Cancer hépato-gastrique. — Intervention. — Accélération du cœur avec intermittences.

Injection de Digifoline. — Guérison.

Malade âgée de soixante ans, dont les antécédents héréditaires ne présentent rieu de particulier; une sœur morte à soixante-cinq ans d'affection cardiaque. Il y a deux ans, congestion pulmonaire intéressant les deux poumons.

Antécédents gastriques dans l'enfance avec vomissements nocturnes, mais on ne relève pi hématémèse, ni melaena. Les symptômes gastriques se sont accentués avec l'âge: nausées, reuvois aigres, sensation de compa de couteau traversant l'estoma de part en part, ou bien de boule roulant de droite à gauche, contractions, nombreuses éructations, mais pen de vomissements. De plus, reise de coliques hépatiques remontant à l'âge de trente-quatre aus. Pas d'ictère, mais vomissements bilieux et arrines (telériques.

L'examen révèle un gros estomac, abaissé, se dessinant dans la région sous-mbliéale : contractions préstatitiques très nettes. Dans l'hypocoudre droit, on sent une induracion en imposant au premier abord pour un néoplasme du pylore, mais, étant donné le passé de la malade, on peut se deunander s'il ne s'agirati pas d'une péricholécystite cal-eluse; indurations très dures à bords assez limités formant une lauguette hépatique comme dans les lithiases billaires, mais c'est plus dur : on a l'impression d'une plaque indurée. Pas de ganglions de Troisier. Poumons, cour, urines : rien à signaler.

Chimisue gastrique (réaction de Toppfer, réaction de Linossier) : acide chlorhydrique libre.

Intercention. — On fait une incision à droite de l'oubilie et ou tombe sur une lésion hépatique certaine constituée par une sorte de languette hépatique qui présente à son extrême pointe une plaque fibreuse, blanche, nacrée, large comme une pièce d'un franc. Au-de-sson, adhéreut à la languette hépatique : le pylore, l'épiploon et, plus profondément, des anese intestinales. Les adhéreuces sont tellement intimes qu'on ne se soucle pas de les aborder. Ou se décide à faire une gastro-transmésocolique postérieure, dans l'axe de la troisième portion du duodénum et parallèlement aux courbures gastriques. Trois plans de suture.

170s pans de atture.

Saites opferabries. — Nombreux vomissements aqueux et bilieux qui ne durent que deux jours après l'opération. Le lendemain de l'opération, ascensión thermique peu considérable, unsis associée à nu pouls assez rapide (120) avec quelques intermittenes. L'ausentation u'indique pas de lèsions du recur. Injection de 3 centimètres cubes de digifoline dans les muscles de la cuisse.

Le lendemain le pouls est meilleur, à 116, saus intermittences. La malade se seut beaucoup mienx et dit que « son cœur ne lni manque plus comme ces jours derniers ». Aucun phénomène à noter les jours suivants; la malade quitte l'hôpital vingt jours après, en très bonne voie de euérison.

Cette observation moutre l'action cardio-tonique et cardio-réquisitatire de la digifoline. On sait que cette préparation, qui représente dans toute son activité le complexe digitalique initial, tel qu'il se trouve dans la plante, peut étre administrée par voue gastrique, hypo-dermique et intraveineuse. Comme elle est privée des quelques substances muisibles que contient la feuille de digitale (digitonine, lutcôline, sels de potassium), elle est mienx tolérée que celle-ci, et cell cet aussi d'um dosage plus sûr, plas rigoureux. Elle est plus diarétique que la digitaline cristallisée, et elle présente moins de dangers d'accummalton. Sa posologie est la même que celle de la feuille de digitale titrée à laquelle elle correspond poids pour poids.

La digifoline est fabriquée par les Laboratoires Ciba, 1, place Morand, à Lyon, qui en tienneut gracieusement des échantillons à la disposition du corps médical.

#### NOUVELLES (Suite)

Legs Marturé. — Par décret présidentiel inséré au Journal officiel, le ministre de la Guerre, au nom de l'État, est autorisé à accepter le legs d'une somme de 25000 francs, pour la création d'un service ophitalmologique à l'hôpital militaire de Toulouse, fait par M<sup>me</sup> venve Marturé.

Les legs du professeur Tripler. — Le professeur Raymond Tripler, de la Faculté de métecine de Lyon, lègue à la ville de Lyon une somme de 200 000 francs dont les arrérages annuels serviront tons les cinq ans à l'acquisition d'une œuvre d'art.

Il lègue, d'autre part, à l'université de Lyon une autre somme de 200 000 francs pour encourager les travaux de médecine opératoire et d'anatomie pathologique. École de médecine de Marseille. — M. Alcanis, profes-

seur d'anatomie pathologique, est nommé, sur sademande, professeur d'anatomie. M. Tian est chargé d'un cours de physique.

École de médecine de Dijon. — M. Collette, professeur honoraire, est chargé de l'enseignement de l'histologie en remplacement de M. le professeur Ganlt mobilisé.

La santé du professeur Landouzy. - Le professeur

Landouxy, doyeu de la Paculté de médecine, a subi, il y a quelques jours, nne importante opération chirurgicale. Son état a causé pendant quelques jours des inquiétudes, mais nous sommes heuréeux d'apprendre qu'une amélioration seusible s'est produite ces jours-ci.

Faculté de médecine de Paris. — Cours de thérapeutique. — Le D' PAUL, CARNOY, agrégé, chargé du cours, commencera son cours de thérapeutique appliquée le mercredi 24 jauvier à 14 heures, au laboratoire de thérapeutique et le continuera tous les jours à la même heure.

OBJET DU COURS: Médicaments, médications et traitements les plus usuels. Rédactions individuelles d'ordonnances et de régimes à la fin de chaque leçon et corrections à la leçon suivante.

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. — M. le professeur Ch.bert, 27 janvier 1917 : Leçons sur le pneumothorax

Höpital des Enfants-Malades. — Les conférences de séméiologie clinique élémentaire, faites à l'hópital des Enfants-Malades par le Dr H. Méry, auront lieu les mercredis à 11 heures (salle de conférences du professeur Broca).

#### CHRONIQUE DES LIVRES

Guide-formulaire de Thérapeutique, par le Dr V. HERZEN, 1917, 9º édition, entièrement refoudue. 1 vol. de 1088 pages, cart. 12 fr. (J.-B. Baillière et fils, édit. à Paris).

Ce guide-formulaire se distingue de taut d'autres parce qu'il dirige véritablement le médecin, non par le simple classement alphabétique, mais en 'donnant, à propos de chaque maladie, les indications thérapeutiques détaillées saivant telle on telle éventualité symptomatique; si bien que ce guide thérapeutique devient 'implichtement un mémento elinique

Cette neuvième édition a été complètement revisée et perfectionnée. L'auteur a notamment transformé les chapitres suivants: abcès, acromégalie, anévrysmes de l'aorte, ataxie, blennorragie, colites, hémorragies, hydrorrhée, métrites, orchites, péritonites, pneumonies, rhumatismes.

Ce n'est pas une nomenclature plus ou moins aride de formules. C'est le guide raisonné, explicatif, et condensé en un petit volume facilement maniable. C'est certainement un des meilleurs formulaires.

Une Allemande à la Cour de France, par le D' Ca-BANÈS. 1 vol. iu-16, de 398 pages avec 85 figures. Prix: 3 fr. 50 (Albin Michel, édit., à Paris).

Sons ce titre en vedette, l'historiographe inlassable qu'est le Dr Augustin Cabanès nous offre, comme morecau de résistance, la physiouomie, d'ailleurs peu intéressante en soi, de la grosse Charlotte-Elisabeth de Bavière, surnommée familièrement Lisclotte, plus comme sous le nom de Princesse Palatine, laquelle épousa (en 1671) Philippe d'Orléans, frère de Louis XIV, et mourut à Saint-Cloud, en 1722.

Mais en réalité c'est trois têtes de Boches que nous sert notre insidieux ami ; car la Palatine est flanquée d'un certain docteur Koreff, « médecin prussien, espion daus les salons romantiques »; puis, de la carcasse du « grand Frédéric » aux « petits talents ». Le tout est d'ailleurs servi sur un plat qui flatte l'œil par ses nombreuses illustrations, avec assaisonnement d'historiettes piquantes dont l'auteur détient le secret; si bien que, finalement, le menu qui aurait pu paraître indigeste (se souvient-on des « gosses » de Poulbot qui contemplent un corbeau « crevé parce qu'il a bouffé du boche » i) glisse très aisément et invite même à des conclusions philosophiques dont les Prancais auraient dû être toujours pénétrés. C'est pourquoi l'ouvrage de Cabanès est d'actualité par les méditations qu'il projette sur l'avenir.

Ainsi cette Princesse Palatine, elle resta obstinément « allemande à la Cour de France ». Autour de Louis XIV. elle conserva les goûts, les idées, les préjugés, la grossièreté brutale de son pays d'origine. A Versailles, etle s'entoura de Teutous, déclaraut qu'un e brave et hounête Allemand vaut mieux que tous les Anglais mis ensemble ». Elle méprisait notre pays, comme tant d'autres

Boelies que nous avons accueillis comme « accrédités ».

Curieuse silhouette que celle de ce Dr Koreff esquissée par Cabanès. Il s'agit d'un israélite, docteur en médecine de l'Université de Berliu, autorisé, en 1830, à pratiquer la médecine en France. Médecin de l'ambassade de Prusse, à Paris, il est présenté à Cuvier par de Humboldt ; il fréquente le salon de Mme Ancelot, qui trouve « cet Allemand le plus spirituel des Français»; laid et d'allure grotesque, il lui suffit d'être enjoué, beau parleur, original, voire débraillé, pour devenir la conucluelse de la liante société et des dames en particulier. Cabanès nous fait lire dans les Mémoires du comte Viel-Castel, ccci; « Koreff était un homme très spirituel, très causeur, un peu espion, sans foi ni loi, débauché, prêt à tout. » Combien de Koreffs la France a-t-elle hébergés depuis cette époque, eu passant par Henekel von Donnersmark! Quant à Frédéric II, Cabanès nous l'exhune pour

parler des « petits talents » du flûtiste de Potsdam, de ses hémorroïdes, de ses coliques, de la façon dont il ést mort. etc. Requiescat in bace / Les blessures de l'abdomen, par le Dr J. ABADIE

(d'Oran), avec Préface du Dr J.-L. PAURE, 1916, 1 vol. iu-16 avec fg., 4 fr. (Collection Horizon), (Masson et Cie, édit., à Paris).

Ce travail, très documenté, conçu dans un esprit clair et méthodique, est de nature à rendre les plus grands services à tous les chirurgiens de l'avant Il est vraiment « vécu » et constitue un plaidoyer des plus précis et des plus attrayants en faveur de l'opération aussi précoce que possible, faite dans des conditions appropriées.

v Puisse-t-il, comme le dit le Dr J .- I,. Paure, aller porter la conviction dans l'esprit de ceux qui peuvent encore . hésiter, et contribuer à conserver à la l'rance la vie de quelques-uns de ses meilleurs enfants ! »

ALBERT MOUCHET.

Formes cliniques des lésions des nerfs, par Mine ATHANASSIO-BÉNISTY, interne des hôpitaux de Parls, avec Préface du Professeur Pierre Marie, 1917, 1 vol. in-16, avec 81 fig. originales et 7 planches hors texte, 4 fr. (Collection Horizon), (Masson et Cie, édit., à Paris).

Aux côtés de son maître, le professeur Pierre Marie, Mme Athanassio-Bénisty avec ses connaissances neurologiques approfondies, avec son sens clinique avisé, ne pouvait faire autrement que de grouper dans une étude intéressante les innombrables nótions qui se dégageaient de la pathologie neurologique de guerre. Elle' a su en outre imprimer à ectte étude un eachet personnel.

Son livre est conçu dans un but essentiellement pratique qui est de mettre rapidement les médecins peu habitués aux examens du système nerveux en mesure de diagnostiquer une lésion de tel ou tel nerf, d'apprécier les conséquences de cette lésion et d'en déterminer le type clinique.

Ce but est parfaitement réalisé. ALBERT MOUCHET.

### RECOUVREMENTS PARIS 10 º/a

### H. MAUGER

Ancien chef du service des recouvrements du Syndical des Médecins de la Seine (15° Année) Bureau, 39, rue Galande, PARIS (Vo).

#### VARIÉTÉS

#### LA LUTTE CONTRE LA DÉPOPULATION ET LES FAMILLES NOMBREUSES

« La guerre actuelle, écrivait récemment M. Ch. Gide, a montré que la France compte dans le monde bien plus d'amis que l'Allemagne. Ils nous sont précieux, mais quand il s'agit de défendre la maisou paternelle, les amis ne valent jamais les fils. » Et les fils de France sont trop peu nombreux ! Les conséquences de notre faible natalité apparaissent plus évidentes encore quand on pense à la lutte pacifique, qui se poursuivra, après la guerre, lorsqu'il faudra, avec une population amoindrie, reconstruire et réorganiser tout ce qui aura été détruit, assurer l'essor économique, scientifique et littéraire du pays. Ici encore interviendra la questiou des effectifs. Or, la statistique a montré à M. G. Blondel qu'en France, en totalisant les jeunes gens de douze à dixsept ans, ou cu trouve 1 820 000. Les mêmes calculs donnent en Allemagne 4 600 000. « Pour deux apprentis français, conclut M. A. Isaac, il v en a cinq allemands: pour deux étudiants, il y en a cinq; pour deux employés on voyageurs de commerce, il y en a cinq là-bas et c'est dans ces conditions qu'il va falloir aborder la concurrence économique de l'après-guerre, » On conçoit que, dès maintenant, on se préoccupe de l'invasion pacifique qui suivra nécessairement la guerre et que M. Landry. député de la Corse, ait récemment déposé une proposition de loi pour réglementer le recrutement de la maind'œuvre étrangère et le rendre aussi peu dangereux que possible. Mais, s'il s'agit là d'un mal rendu nécessaire par la décroissance de la natalité d'avant la guerre, il importe d'en limiter les conséquences futures et de lutter pour reconstituer la population française. Les effets du dépeuplement de notre pays ne sont que trop certains. « Quelles que soient les raisons de ce fléau, a dit éloquemment le professeur A. Gautier, le mal est grand, il nous étreint, il nous étouffe. Il faut, à tout prix, si elle veut continuer à rester la noble, la grande France, que la nation se repeuple de Français, sinou, ses jours sont comptés, c'est l'abâtardissement prochain de sa race et de son génie, la perte de son influence hautement civilisatrice dans le moude,

Heureusement, beaucoup de Français ont vu le péril et s'efforcent de lutter contre lui. Ils commencent à être mieux écoutés et nombre de manifestations significatives se sout produites. Je n'ai pas l'intention de les rappeler toutes ici : je me bornerai à signaler, outre les conférences du professeur A. Gautier et du professeur J. Courmont, la réunion de la Sorbonne du 21 décembre dernier où, sous la présidence du général Pau, au nom de la Ligue française, M. Émile Picard, de l'Académie des sciences, a lumineusement exposé la question de la dépopulation et ses remèdes. Mon but n'est pas, en effet, de reprendre ici l'énumération des mesures proposées, mesures d'ordre moral, mesures d'ordre législatif. Les conférences auxquelles je vieus de faire allusion, de même que les ouvrages bien connus de M. P. Leroy-Beaulieu et du Dr Jacques Bertillou, de même encore que le livre tout récent de M. René Worms (1)

(1) RENÉ WORMS, Natalité et régime successoral, Payot, 1917.



### Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURETIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE

PHOSPHATÉE plus heroïque pour le brig que comme est la digitale p le cardiaque

CAFÉINÉE L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le remède le plus heroïque pour le brighti-les cedèmes et la dyspuée, renforce la systole, régularise cours du sang.

LITHINÉE thritisme et de ses manifestations; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise les acides urinaires

PRODUIT FRANCAIS

- Ces cachets sont en forme de cœur et se 4, rue du Roi-de-Sicile PARIS .

PRODUIT FRANÇAIS

### VARIÉTÉS (Suite)

les exposent et les discutent avec tous les détails nécessaires. Mais les réformes ainsi envisagées, en admettant qu'elles soient adoptées, ne pourront avoir des effets qu'après bien des années. Ce qui, dès maintenant, est réalisable, ce qui peut immédiatement avoir un résultat. c'est la protection des familles nombreuses, ce sont toutes les mesures qui, en leur facilitant l'éducation de leurs enfants, en assurant leur avenir matériel et moral, témoigneront du respect et de la reconnaissance que le pays a pour elles. Elles ont, en donnant leurs fils à la patrie, largement contribué à sauver le pays. Après la guerre, ce sont elles surtout qui peuvent aider à sou essor et à sa puissance dans le monde.

Or, il semble bien que tout un mouvement se dessine en faveur de ces familles nombreuses. Les médecius ont de multiples occasions de le favoriser et c'est pourquoi il n'est pas inutile de rappeler iei les noms de quelquesnnes des organisations qui s'occupent de ce monvement, l'ai délà cité la Lieue française qui a pris l'initiative de la réunion de la Sorbonne. A cette réunion le Dr J. Bertillon est venu parler au nom de l'Alliance nationale pour l'accroissement de la population française, (1), qui, sons l'impulsion de son président, a reçu des encouragements multiples et poursuit une campagne très énergique pour obtenir l'assistance efficace aux familles chargées d'enfants. Ouverte à tous, l'Alliance a contribué délà à obtenir certaines modifications législatives heureuses en faveur de ces familles et son bulletin trimestriel, toujours intéressant, apporte maintes prenves de son activité. De même la ligue Pour la Vis (2), fondée par M. Georges Rossignol et M. Paul Bureau, a entrepris, dans un petit journal vivant et persuasif, une campagne vigoureuse en vue d'exercer une influence décisive sur l'opinion publique et d'obtenir la restauration dans le domaine économique des droits de la famille nombreuse. Enfiu -- et c'est sur cette dernière œuvre que je vondrais insister - il vient de se former un nouveau groupement, plus homogène que les précédents, mais poursuivant, d'accord avec eux, le même but ; c'est La Plus Grando Famille (3). Reprenant une idée jadis chère au célèbre économiste Le Play, cette œuvre a pour but « d'honorer, de rendre respectable et de faire respecter la famille comptant de nombreux enfants ». Partant, avec leur président M. Auguste Isaac, de la conviction que « seule la famille nombreuse sauvera la France », ses foudateurs, dont beaucoup'sont chefs de famille des départements actuellement envaluis, ont épronvé le désir « de rapprocher ceux que la communauté des situations et des sentiments a réunis. Pères et mères de famille, nous aspirons, dit M. Isaac, à nous sentir plus en famile, si vous me permettez ce pléonasme, et c'est la famille des grandes familles que nous avons vonlu constituer. Pour rester plus surement dans le domaine pratique, nous nous sommes imposé une condition, celle d'un certain

(1) Alliance pour l'accroissement de la population française. 10, rue de Vivienne,

(2) Pour la Vie, 85, rue de Richelieu.

(3) La Plus Grande Famille, 24, rue du Mont-Thabor.

## DIGITALINE

Acadèmie de Médecine de Paris. Priz Orfila (6,000 fr.) Priz Desportes.

SOLUTION au millieme GRANIII PS BI ANCS nu 1/4 de WILL ES BOSES au 1/10° de mille AMPOULES on 1/4 do million AMPOULES au 1/10 de milligr

49, Boul. Port-Royal, P.

## ATIVE





LES JAMMET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgeose, etc Brochure et échantillons sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miromesnit,

### ESTOMAC

# SEL HUNT

GRANULÉ FRIABLE

Alcalin-Type
Spécialement adapté
à la Thérapeutique
Gastrique.

ACTION SURE ABSORPTION AGRÉABLI EMPLOI AISÉ INNOCUITÉ ABSOLUB

### TOUTES PHARMACIES

Echantillons au Corps Madical cour Essais Tharapeutiques

Rendant la Guerre, ENVOI GRATUIT de SEL de HUNT (Flacons et petites boîtes de poche hors commerce) aux Hôpitaux, Formations Sanitaires Militaires et, individuellement, vux Soldats dont l'Adresse sera donnée par MM. les Docteurs.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT PARIS

### VARIÉTÉS (Suite)

nombre d'enfants, chiffre relativement important qui nous permet de ne pas être confondus avec la masse et d'avoir quelque expérience en matière d'éducation». Ce groupement n'admet ainsi comme membres actifs que les pères et mères de famille ayant ou ayant eu au moins cinq enjants. Cette condition vaut à la Plus Grande Famille une homogénéité et une cohésion qui faciliteront sa tâche et « lui assurent l'autorité qu'ont les groupements dont les membres se recrutent au sein d'une même profession», les pères de familles nombreuses « exercant comme tels uue sorte de profession avec ses conditions, ses aptitudes et ses obligations particulières ». Cette œuvre veut « mettre en contact les chefs de familles nombreuses, les documenter, les préparer à bien remplir leur tâche sociale, les aider de toute manière à améliorer les conditions de leur vie matérielle, provoquer un mouvement d'opiniou publique favorable aux familles nombreuses, enfin peser sur les pouvoirs publies en vue de faire aboutir leurs légitimes revendications». Ce vaste programme entraîue un effort d'organisation dans le détail duquel je ne puis insister, me bornaut à signaler, parmi les multiples formes de son activité, les initiatives qu'elle a prises et prendra en vue d'assurer à ses adhérents les moyens d'améliorer leur situation matérielle, Le but à réaliser, à cet égard, est, par la fondation d'une société d'achats en commun, par des facilités matérielles obtenues de divers eôtés en faveur de ce groupement, d'obtenir que le grand nombre des eufants cesse d'être

une charge pour le présent et une préoccupation pour l'avenir. Ce but n'est nullement irréalisable, si la bonne volonté de tons s'y prête, et à et ét gard, sous une forme ou sous une autre, les médecins pourront avoir à favoriser l'assistance dounée ainsi aux familles de einq enfants et plus

Mais, sans iusister davantage, je voudrajs signaler ici la première initiative de ce groupement. Un concours a été ouvert entre les familles ayant le plus grand nombre d'enfants sous les drapeaux. Le résultat de cet appel a dépassé les espérauces de ses promoteurs. En quelques semaines, 870 demandes d'inscriptions ont été reçues. 795 concernaient des familles n'ayant pas plus de 7 fils mobilisés. Sur les 75 restants, 37 en avaient 10 et même plus, 38 en avaient entre 8 et 9. Trente familles ont recu des prix de 500 francs et, dans son rapport, M. Auguste Isaac a montré les mérites de ces familles, pour la plupart familles de campagnards, dans lesquelles les enfants ont été souvent difficiles à élever mais qui sont sortis, pour la plupart, de ces difficultés grâce au concours de tous ces enfants « grands et solides gars, écrit l'un des lauréats, qui, dans leur enfance, nous ont coûté bien des sueurs et des soueis, mais qui nous ont grandement soulagés dès le jour où leurs jeunes bras out ou teuir la charrue et tracer le sillon ». Ce nombre relativement élevé de familles ayant plus de 10 cufants actuellement au front surprend heureusement et montre qu'il ne faut pas désespérer de voir de tels exemples se multiplier, pourvu que rien ne

### Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# VICHY CÉLESTINS

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES** 



### VARIÉTÉS (Suite)

vienne s'ajouter aux difficultés de la vie pour ces familles Or, les charges fiscales peuvent peser lourdement sur

elles. Et c'est pourquoi les diverses associations dout je viens de parler se sont efforcées de faire passer dans la loi des dispositions favorables aux familles chargées d'enfants, Grâce aux efforts de certains membres du Parlement. du Groupe des Familles nombreuses présidé à la Chambre par M. I.-L. Breton, il v a actuellement une tendance manifeste à faire droit à leurs légitimes revendications. Récemment, La Plus Grande Famille adressait à la Commission du budget une protestation motivée contre les limitations que l'on projetait aux réductions consenties dans le projet d'impôt sur le revenu aux familles chargées d'enfants. Cette lettre, appuyée par les remarques des autres ligues, amena un rapide et heureux résultat.

De même, il a été vite admis que la limitation du gaz et de l'électricité, récomment imposée à tous, devait tenir compte du nombre d'enfants qui sont à la charge du chef de famille.

Il est incontestable que, grâce à une meilleure compréhension des services rendus à la nation par les familles nombreuses, on se préoccupe, soit dans les mesures d'organisation militaire, soit dans les projets fiscaux de leur faire une situation spéciale. Mais les efforts dans ce sens restent encore bien imparfaits et il est nécessaire que les familles nombreuses, sortant de leur isolement, se groupent et prennent en main la défense des intérêts moraux et matériels dont elles ont la garde. A cet égard, les œnvres comme La Plus Grande Famille constituent me initiative heureuse.

Saus donte, la question de la dépopulation est complexe. Si l'on doit lutter contre elle, en diminuant la mortalité infantile, en exigeant une répression plus énergique des avortements et des infanticides, la lutte contre la propagande malthusienne, s'il est permis d'envisager l'efficacité de certaines mesures législatives instituant le vote familial ou modifiant le régime successoral, il ne fant pas oublier que le problème est avant tont d'ordre moral et c'est ce qu'ont bien compris les divers groupements dont je viens de parler. Mais précisément, un des éléments de cette propagande morale, c'est la preuve établie que, daus une famille nombreuse, les enfants peuveut être, selon le mot de Montaigne, cautant de nouveaux outils et instruments à s'enrichir », et que, dans notre pays, qu'il s'agisse de familles aisées ou de familles ouvrières et paysanues, on reconnaît le service qu'elles reudent ainsi à l'avenir de P LEREBOULET. la Frauce.

### Produits Spéciaux des Laboratoires LUMIÈRE

Échantillons et Vente en gros : MARIUS SESTIER, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté, LYON

### RHEANTINE LUMIERE

Vaccinothéraple par voie gastro-intestinale des uréthrites aigues et chroniques et des divers états blennorrhagiques

POSOLOGIE : Quatre sphérules par jour, une heure avant les repas

### CONTRE LA FIÈVRE TYPHOIDE

Antitypho-colique Polyvalent. - Sans contre-indication, sans danger, sans réaction

CRYOGÉNINE LUMIÈRE HÉMOPLASE LUMIÈRE PERSODINE LUMIÈRE

Antipyrétique et Analgésique. Pas de contre-indications Un à deux grammes par jour.

Médication énergique des déchéances organiques Ampoules, Cachets et Dragées

**OPOZONES LUMIÈRE** 

Dans tous les cas d'anorexie et d'Inappétence

Préparations organothérapiques à tous organes enant la totalité des principes actifs des organes frais

TULLE GRAS LUMIÈRE se détache alsément, sans douleur in hémorragie Facilité les cicaritésations.

#### NOUVELLES

Nécrologie. — Le D' Cartier (de Saint-Priest). — Le D' Richard Liebreich, oculiste, officier de la Légion d'honneur, décédé à l'âge de quatre-vingt-six aus à Paris. — Le D' Le Marchant de Trigon, un des doyens du corps médical de Royat.

Mariages. — M. le P<sup>2</sup> de Lapersonne, professeur à la Faculté de médecine de Paris, médecin principal de 2º classe, officier de la Légion d'honneur et M<sup>110</sup> Suzanne Morton d'une famille netable de Blair

Médailles d'or des services d'hyglène. — Les médailles d'or des services d'hyglène ont été attribuées à M. Martel, chef du service technique de l'inspection vétérinaire sanitaire de Paris et du département de la Seine, et à M. Juillerat chef du bureau administratif des services d'hyglène à la préfecture de la Seine.

Conseil d'hygiène publique du département de la Seine.

— MM. Bourquelot et Gent ont été nommés vice-présidents pour 1917.

Légion d'honneur. — Sont inscrits au tableau spécial pour officier : Arcias (Jules-Marie-Clément), médecin-che du Service de classe (active), médecin-che du Service de canté d'une division : chef de service d'un grand able d'un grand d'ovenement. Rend, comme médecin divisionnaire, des services disimples (a dif) été titis!).

ARNOULD (Émile-Octave-Jean), médecin principal de 2º classe (active), médecin-chef du Service de santé d'une division : a parjaitement dirigé son service au cours d'opérations-actives et a montré dans des circonstances difficiles les plus belles qualités de sang-proid, d'autorité et de jugement. COUSIN Émile-Lacien-Amédée. médecin-maior de

2º classe, officier de la Légion d'honneur et M<sup>116</sup> Suzanne Mariau, d'une famille notable de Blois. Médallies d'or des services d'hyglène. — Les médailles d'or des services d'hyglène ont été attribuées à M. Marre classe (active), médecin-chef d'un groupe de braucardiers de corps: méritant par ses services antérieurs et les titres qu'il s'est acquis depuis le début de la campagne par son initiative, son deregie et son dévouement.

Vitêz, a (Louis-Emile-Pirmin), médeçin principal de 2º classe (active), médesin-chef du Service de sauté d'une division : dirige, depuis le dabut de la campagne, d'une laçon remarquable, avec une compôtene parfaite et une activité inlassable, le Service de santé d'une division d'injonierie. A obteni d'excellente résultats et rendu les services les plus appréciés.

MIGNON (René), médecin-major de 12º classe (active), médecin-chef du Service de santé d'une division: chef de service dévoué, expériment et consciencieux. A fait preuve, en des circonstances difficiles, de belles qualités de bravoure et d'énergie (a déjà été cité).

VIGUIRE (Îtleme-Jean-Jules), médecin principal de 2e classe (activo), médecin-chel du Service de santé d'une division : très bon chef de service qui apporte la plus grande conscience al le divouement le plus éclairé à tous les défaits de son service. Donne, en toutes circonstanees, l'example du sang-froit et de l'activité, et obtient de son personnel le meilleur rendament.

MENUM (Bugéne-Charles-fimile-Jules), médecht principal de «é classe (active), unédecht-chet du Service de canté d'une division : a dirigé son service avec le plus graud divouement. S'est distinçué par son courage et son mépris du danger pendant les opérintions offensives du 29 noût eu 17 septembre Vist. Bisest, le 22 votobre 1916, en visitent les postes de secours de son sectione (Crois de querre).



### MÉDICATION NOUVELLE

Troubles trophiques sulfurés

### GRAN

### Soufre colloïdal chimiquement pur

Très agréable, sans goût, ni odeur. Contient 0.10 centier, de Soufre colloïdal par cuiller-mesure.

Le SOUFRE COLLOÏDAL est une des formes du soufre la plus soluble. la plus assimilable, c'est un soufre non oxydé, c'est sa forme VIVANTE.

Ce qui fait la supériorité du SULFOIDOL sur tous ses congénères, c'est son mode de préparation.

En effet, il ne contient pas, comme dans les solutions, des acides thioniques, ni autres dérivés oxygénés du soufre, c'est ce qui explique son goût agréable et sa parfaite conservation.

Il se dissout dans l'eau pour former un liquide blanc comme du lait, sans dégager aucune odeur et sans qu'il soit besoin comme dans les solutions de l'additionner d'essences fortes (eucalyptus).

Par le procédé spécial M<sup>∞</sup> ROBIN. le Soufre colloïdal (Sulfoïdol) reste un colloïde, qu'il soit desséché ou non. parce qu'il peut toujours être remis en suspension dans l'eau, qu'il ne varie pas de composition et qu'il présente tous les caractères des mouvements browniens comme on peut le constater à l'ultramicroscope.

INDICATIONS: S'emploie dans l'ARTHRITISME CHRONIQUE. dans l'ANÉMIE REBELLE,

la DEBILITÉ. en DERMATOLOGIE dans la FURONCULOSE l'ACNÉ du TRONC et du VISAGE les PHARYNGITES. BRONCHITES, VAGINITES, URETRO-VAGINITES. dans les INTOXICATIONS

> METALLIQUES SATURNISME. HYDRARGYRISME

Le SULFOIDOL se prépare également sous forme:

1º Injectable (ampoules de 2 c. cubes); 2º Capsules glutinisées (dosées à 0,10 de soufre colloïdal par capsule);

(1º dosée à 1/15º pour frictions; 3º **Pommade** 2º dosée à 2/15º pour soins du visage (acné, rhinites);

4º Ovules à base de Soufre colloïdal (vaginites, urétro-vaginites).

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

#### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES

Midailles de vermeil. — M. DERDOTTS (Armand-Émile).

soldat à la 9 section d'infirmiers militaires, hópital complémentaire 36 d'une armée: M. ROUVEZOU (Léon), soldat à la 72 section d'infirmiers militaires, hópital temporaire 15 d'une armée; M. TROVON (Octave-Aristide), soldat à la 6° section d'infirmiers militaires, hópital temporaire 15 d'une armée; M. DEPUREMU (Delphin-Noël), soldat à la 14° section d'infirmiers militaires, ambulance 7/4; Misse Lille ANY, infirmière de l'Union des femmes de Prance, hópital complémentaire 86 à Doullens; M<sup>me</sup> Riguizes (Eugénit-Louise), infirmière de l'Union des femmes de Prance, hópital complémentaire 36 à Doullens; M<sup>me</sup> DEGRAVE (Marcelle), infirmière de l'Union des femmes de Prance, hópital temporaire 35, Paris-Plage; Misse QOIK (Madeleine), infirmière de l'Union des femmes de Prance, hópital temporaire 35, Paris-Plage;

Métailles de brouxe. — M. Pérsor (Adrieu), soldat à la vé section d'infruiers militaires, hôpital temporaire 37, Saint-Riquier ; Mª® ALVAREZ DEL CAMPO (née Cravereaux), infirmière major, hôpital complémentaire Buffon; M. BARASTOS (Goan-Étiemes-Auguste-Alphonse), infirmière bénévole, hôpital complémentaire Buffon; M. BRRAV (Gontran Emile-Bugéne), caporal à la 22\* section d'infirmières militaires, hôpital complémentaire Buffon; M®® BOUANGURE (née Bounet), infirmières hôpital complémentaire Buffon; M®® BOUANGURE (née Bounet), infirmière, hôpital complémentaire Buffon; M® BOUANGURE (née Bounet), infirmière, hôpital complémentaire Buffon; M® BOUANGURE (acus) d'infirmière, hôpital complémentaire Buffon; M® BURNA (Fannas-Hochse), infirmière, hôpital complémentaire Buffon; M® BURNA (Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-Fannas-

Marie), infirmière, hôpital complémentaire Buffon; Mme Guy (née de la Noë), infirmière, hôpital complémentaire Buffon; Mme la vicomtesse Leschevin de Prévoisin (née Després), infirmière, hôpital complémentaire Buffon ; Mme MAYEUX (née Desandré), infirmière, hôpital complémentaire Buffon ; Mme Morand (néc Charrier). infirmière-major, hôpital complémentaire Buffon : MIIe MOUVET (Jeanne-Marie), înfirmière, hôpital complémentaire Buffon; Mme MULLER (née Veyland), infirmière, hôpital complémentaire Buffon; Mme OMER Decugis (née Allain), infirmière, hôpital complémentaire Buffon; Mile Petit (Yvonne-Adrienne), infirmière, hôpital complémentaire Buffon; MHe TETART (Paule-Zoé-Julie), infirmière, hôpital complémentaire Buffon : M. CLÉMENT (Jean-Marie), soldat à la 22º section d'infirmiers militaires, hôpital complémentaire Buffon ; M. Hu-GOT (René-Adolphe-Louis), sergent à la 22º section d'infirmiers militaires, hôpital complémentaire Buffon : Mile Wendling (Jeanne), infirmière, hôpital complémentaire Buffon ; Mme VILLARD (née Hirsch), infirmière, hôpital complémentaire Buffon; M. SARDOU (Tean-Eudoxe-Victorien), infirmier bénévole, hôpital complémentaire Buffon ; M. TOLLET (Léon), soldat à la 22° section d'infirmiers militaires, hôpital complémentaire Buffon : Mme Lambert (née Galliet), infirmière, hôpital complémentaire 7. Mamers : Mme Baisse (Anne-Pauline-Jeanne), infirmière de la Société de secours aux blessés militaires, hôpital temporaire 4, Châlons-sur-Marne; M<sup>me</sup> Courtois de Malleville, infirmière de la Société de secours aux blessés militaires, hôpital temporaire 1. Châlons-sur-Marne.



#### CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE

Calsse d'assistance médicale de guerre et « Secours de guerre à la famille médicale » réunis, 5, rue de Surène, Paris (8°). — Le total de la souscription au 15 décembre 1916 s'élève à 615 000 francs.

s'élève à 615 000 francs. Souscriptions reçurs de 1<sup>ct</sup> au 15 décembre 1916. (Cette liste ne comprend pas les souscriptions provenant des

engagements de versements mensuets). 250 francs : MM. les membres du Conseil d'administra-

tion de l'hôpital nº 18, Pont-d'Ain (Ain) (par M. Béroud, trésorier).

200 francs: Le Syndicat des médecins du Charollais.—

M<sup>me</sup> Paul Kahn, Paris (2<sup>e</sup> vers.).

120 prames: D' Bérard, Lyon (Rhôno) (§ 1988), 100 prames: La Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon (§ 1987).— Busard d'Herliuville, Le Havre, (S.-Inf.) (§ 1987).— Russelville, Le Havre (§ 1987).— Russelville, Le Havre (§ 1987).— Parson, — Desmontills, Graville (S.-Inf.), (§ 1987).— Caccio, Le Havre (§ 1987).— Parsoire, Anbenas (Ardéche).— Pophillat, Montarios (Loiret).— Powiewicz, Le Havre.— Raymond, Nice (A.-M) (§ 1987).— Weil-Halif, Paris (§ 1987).

60 francs: Dr Edmundo Escomel, Aréquipa (Pérou) (2º vers.).

so Iranes: I.e Symdicat des médecins de la Loire-Infeience (6° vers.). — M. Jossel, directeur des Forges d'Audincourt (Doubs). — D'\* Boisroux, Les Pieux (Danlec). — Dalché, Paris (2° resz.). — Gibert Le Havre (2° vers.). — Griner, Le Havre. — Hamonet, Le Havre. — Lamois, Lyou (Richo); d're vers.). — Laureut, Osidah — Omont, Le Havre (2° vers.). — Raoutt, Vermor (Euro, (2° vers.). — Tarrou, Anduse (Gard). — Termet, Le Havre. — Vallot, Brest (Pinistère) (2º vers.). — Valmoriu (P.), médecin de l'Assistance médicale, Djougou (Dahomey). 40 francs: D<sup>rs</sup> Bellet, Graville (S.-Inf.) (2º vers.). — Lubet-Barbon, Paris (11º vers.).

30 francs: Miles Suzanne, Marie et Paulette Fontanié (abandonnent leurs étrennes). — Dr Rosenblum, Moscou

(Russie). 25 /rancs : M. Capoté (A. R.), Paris (par l'intermédiaire

25 francs : M. Capoté (A. R.), Paris (par l'intermédiaire du D' de la Calle).

zo frantes: Le Service de santé de la place de Verdun, remis par le D<sup>a</sup> Maurice Verdun), — D<sup>a</sup> Boudaut, Carbonne (Haute-Garonne), — Dubarry, Le Havre (2º vers.), — Garrigou, Toulouse (Haute-Garonne), — Lorion, Cleamart (Seine) (y' vers.), — Sorte, Le Havre. — Touillon, Bourg (Ain) (8º vers.), — Utean, Toulouse (Hte-Garonne).

—M. Vallery-Radot, interne des höpitaux, Paris.
10 frans: Die Bertel, Le Hurry (S.-Inf.). — Böucher,
Bouake (Côte-al'Ivoiro) (2° vers.). — Carrère, Le Havre.
Claret, Le Havre (2° vers.). — Davrinche, Bilgury, par
Brils-sons-Porges (S.-et-O.). — Gisson (de), Noë (IlfeGarome) (2° vers.). — Guilmond, Blagme (Ilfe-Garome)
(3° vers.). — Jullien, Le Havre (2° vers.). — Ahonyme,
Miramont (L.-et-G.) (10° verz.). — Ahonyme, Saint-

Martin-de-Ré (Ch.-Inf.).
5 francs: Mile Lucette Cormier (fille de docteur, pour le Noël des orphelius de guerre de famille médicale), Villiers (Le-et-C.). — Dr Maurice Verdun, de Verdun

(Meuse), en souvenir du D' Henri Verdun.

Engagements de versements mensnels reçus du 1<sup>er</sup> an
15 décembre 1916.

MM. les D<sup>18</sup> Peyre (André) (Gironde), 10. — Tarrou, (Gard), 10.

Prière d'adresser les sonscriptions à M. le Trésorier (sans indication de nom) de l'Association générale des médecins de France, 5, rue de Surène, Paris (8°).

### <u>CRATÆGINE LEROUX</u>

MÉDICATION CARDIO-TONIQUE SÉDATIVE (NON TOXI2UE)
Palpitations des Netveux et des Neuranthéniques. Eréthime cardinague de toute ordre, des affections fonctionnelles 
comme des affections organiques du cœur, Tachycardie essentielle paroxystique, Goltre exophishique, etc.

DOSES: 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fols par jour.

E. LEROUX, 182, rue de la Convention, Paris, et toutes pharmacies.

### PRÉCIS

### des Maladies des Enfants

Par le Dr E. APERT Médecin des hépitaux de Paris.

INTRODUCTION
L'Exploration clinique dans la Première Enfance

Par le D<sup>r</sup> MARFAN Professeur à la Faculté de médecine de Paris.

directeur de l'Institut de Puériculture de Porchefontaine. 4913. 1 vol. in-16 de 96 pages, earl. (Actualities médicales). 1 fr. 50 L'Allalitement au sein et l'Allalitement mixte, par le Dr Ramoxni, directeur de l'Institut de Puériculture de Porchefontaine. 4913, 1 vol. in-16 de

of pages, carl. (Actualités medicales). 1 fr. 50 Formulaire aide-mémoire de médecine infantile en tableaux synoptiques, par le D il. Legan, N. 1940, 1 vol. in-18 de 100 pages, eartonné. 3 fr. Formulaire de Thérapeutique infantile et de posologie, par R. Foutneau. Préface du professeur

### Coaltar saponiné Le Beuf

Antiseptique, Détersif, Antidiphtérique Officiellement admis dans les Hôpitaux de Paris

## RECOUVREMENTS PARIS 10 %. H. MAUGER

Ancien chef du service des recouvrements du Syndicat des Médecins de la Seine (15° Année) Bureau, 39, rue Galande, PARIS (V°)

cates et chirurgicales par la tuberculine, nar le Dr L. Igan-Nagar. Préface du professeur llurings. 4915, 4 vol. gr. in-8 de 204 pages, avec figures. 6 fr. Hyglène de PEnfance. L'enfant bien portant, L'enfant malade, par le Dr Apsur. 1913, 1 vol. in-16 de 446 p. avec 81 fg., 6 fr. OPIUM INJECTABLE

### PAVÉRON

Alcaloides totaux de l'Opium Ampoules — Comprimés

IPÉCA INJECTABLE

### IPECA total Dausse.

Ampoules pour injections

Aussi actif que l'Émétine à doses Lebeucoup moindres

Laboratoire Pharmacoutique DAUSSE, 4, Rou Aubriot, PARIS.

### LE VALERIANATE DE PIERLOT

Liquide ou en Capsules reste toujours et malgré tout l'unique préparation efficace et inosfensive, résumant tous les principes sédatifs et névrosihéniques se

LA VALERIANE OFFICINALE

Maladies du Cœur et des Vaisseaux PANDICITAI F HOIDAS

18 gouttes de Pandigitate correspondent environ à 0 gr. 10 Poudre de feuille sèche de Digits 50 gouttes contiennent 1 milligramme de glucosides totaux.

LANCELOT & C®, 26 et 28, Rue Saint-Claude, Paris.

Sédatif de l'Hyperexcitabilité nerveuse

Véronidia

-Buisson

DOSES : ANTISPASMODIQUE : 2 cuillerées à café HYPNOTIQUE : là 2 cuillerées à potage Laboratoires Albert BUISSON 15,Avenue de Tourville , PARIS

#### NOUVELLES (Suite)

TEISSIER (Charles), médecia principal de 2º classe (active), médeein-chef du Service de santé d'une division : d'un dévouement absolu, s'est dépensé sans compter au cours des còmbats, du 5 au 22 septembre 1916, pour assurer de jour comme de nuit, malgré les difficultés et le bombardement, le service d'évacuation des blessés (a déjà été cité).

VASSAL (Pierre-Jean-François), médecin-major de 1re classe (active) au 5º rég. d'infanterie coloniale :. officier supérieur très brave. A été blessé, le 11 août 1915, au moment où, donnant'un bel exemple de courage, il sortait de son abri, sous un bombardement violent, pour se porter au-devant des blessés et leur donner des soins (a déjà été-cité). Pour chevalier :

THOMAS (Jean-Louis), médeein-major de 1re classe (active) à un hôpital d'évacuation d'une armée : a dirigé avec compétence, au début de la campagne, un groupe d'ambulances. A montré beaucoich d'activité, de zèle et de dévouement dans les fonctions spéciales dont il est chargé.

ANTOINE (Roger), médecin-major de 2º classe (active) à un groupe de braneardiers divisionnaires : médecinchef de service d'un régiment d'infanterie depuis la mobilisation, s'est signalé par son abolu mépris du danger. Dans les circonstances les plus périlleuses, a toujours déployé un courage à toute épreuve et assuré dans des circonstances difficiles l'évacuation de nombreux blessés (a dějà été cité).

CLÉMENT (Fernand-Nazaire), médecin-major de 2º classe (active), direction du Service de santé d'un groupement : chirurgien de valeur qui n'a cessé de rendre, depuis le début de la campagne, des services signalés par son zèle et son dévouement (a déià été cité).

GILLES (Jules-Joseph-Maximim), médecin-major de 2º classe territorial au 8º rég. territorial d'infanterie : ancien de services. Montre, depuis le début de la campagne, une conscience; un zèle et un dévouement de tous les instants.

DONIER (Gustave-Eugène), médecin-major de 17e classe (active), chef de l'ambulance 234 : très bon chef de service, énergique et vigoureux. S'est fait apprécier par sa manière de servir depuis le début de la campagne.

DONET (Charles), médeein-major de 2º classe (active) au 65º rég. d'infanterie : très bon chet de service qui n'a cessé, au cours de la campagne, de donner des preuves de son dévouement et de rendre les meilleures services tant dans la troupe que dans les ambulances du front.

COUTURIER (Antoine-Marie), médecin-major de 2º elasse (active), direction du Service de santé d'un groupement : remplit ses fonctions spéciales avec zèle et compétence. A fait preuve de calme et d'activité dans les circonstances les plus délicates (a délà été cité).

ÉTIENNE (Léon-Jean-Baptiste), médecin-major de 2º classe (active) au 103º rég. d'infanterie : au front depuis le début de la guerre, a dirigé une ambulance avec la plus grande compétence dans des circonstances difficiles. A participé avec le régiment aux opérations de septembre 1915. Remplit ses janotions avec le plus grand zèle et le plus beau dévouement (a déjà été cité).

POURPRE (Louis-Joseph-Marie), médeein-major de 2º classe (active) au 246º rég. d'infanterie : n'a cessé de rendre dans la troupe où il sert, depuis le début de la campagne, des services très appréciés.

ZEMB (Marie-Louis), médecin-major de 2º classo (active) au 4e rég, de marche de zouaves : médecin dévoué ct consciencieux. Blessé grièvement au début de la campagne ; a été affecté après guérison à une ambulance. A demaudé à reprendre sa place dans un corps actif, s'y est fait remarquer par son activité et son talent d'organisateur, principalement lors des violents combats de juin, juillet et août 1016 (a déiù été cité).

ROUX (Joseph-Marie-Pierre), médecin-major de 2º classe (active) au 36º bataillon de tirailleurs sénégalais : bien que dégagé par son âge de toute obligation militaire, a demandé à servir dans un corps actif. A fait preuve, lors des combats de septembre 1916, d'un heau dévouement, se. prodiguant auprès des blessés, presque sous le feu de l'en-



Les Laboratoires libras informent M. M. les medecins Your transfert, I place Morand Lyon, et resteut à leur entière risposition from tout envoi gracious de leur préparation.

Ils remercient a elte oceaning le Corps médical dela confiance Dont il a bien voulce les honores. tous leun efforts tendrout à la mente encore dans l'avenir -

O. Rollans.

ecococococococo LITHIASE BILIAIRE COLIQUE HÉPATIQUE - ICTÈRES etc.

INSUFFISANCES HÉPATIQUE & BILIAIRE : HÉPATISME :: ARTHRITISME CHOLÉMIE FAMILIALE DIABÈTE PAR DYSHÉPATIE

TUBERCULOSE et SCROFULE justiciables de l'Huile de Fole de Morue DYSPEPSIES HYPERCHLORHYDRIE :: PITUITE MIGRAINE :: ENTÉRITES COLITE MUCO - MEMBRANEUSE CONSTIPATION :: HÉMORROIDES

Névroses et Psychoses Dyshépatiques EPILEPSIE — NEURASTHÉNIE MALADIES INPECTIEUSES ANGIOCHOLÉCYSTITES FIEVRE TYPHOIDE INTOXICATIONS

DERMATOSES par DYSHÉPATIE : (Chlosems, Ephélides, Xanthomes, ctc.) DERMATOSES AUTO ou HÉTÉROTOXIQUES (Acné, Furonculose, Pyodermites, atc.) Maladies des pays chauds

CONGESTIONS DU FOIE (Alcoolique, Palustra, Syphilitique, etc.) \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* EXPOSITION UNIVERSELLE et INTERNATIONALE de GAND 1913 - MÉDAILLE D'OR Exposition du 1er Congrès Espagnol de Pédiatrie, Palma-de-Majorque 1914 -- Médaille d'Or

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE et BILIAIRE associées à la médication CHOLAGOGUE



EN VENTE dans toutes LES PHARMACIES

Dépôt Général, Échantillons, Littérature LABORATOIRE de la PANBILINE ANNONAY (Ardiche) France

Cette médication essentiellement clinique, instituée par le Dr Plantier et Cette médication essentiellement clinique, instituer par 1e D\* Plantuer et et santionnépar des milliers d'observations ou même d'auto-observations de confriers, est la seule qui, agissant à la fois sur la sécretique, et sur l'exorédit on de la glande hépatique, combine l'opothérapie e lei choitagenes, tilisant par surroit les propriétés hydragogues de la glycérine. Elle constitue une l'hémpondique compléte, en quelque sorte spécifique des mandates du FOIE. tet des VOISS BILIAIRES et des syndromes énumérés plus haut qui en dérivent. Un traitement dépravens par la PARBELINE permet d'affirmer de dégravent es les diagnostie equand dans les eas intertains où il améne la guérison, au même ie unagnosio - nome de la guerron, au mente la guerron, au mente la guerron, au mente la guerron, au mente l'irre que son cètes, après un temps d'application suffissaria, autoris à recourir à l'Intervention chirurgicale, l'obstacie à la permeabilité des voles biliaires étant alors démontré extérieur à celte-ci, non lithlasique ou au-dessus des ressources de la

**40000000000000000** La PANBILINE, traitement total des maladies du FOIE et des VOIES BILIAIRES, combine synergique-ment en une association qui exalte

leurs propriétés : EXTRAIT HÉPATIQUE EXTRAIT BILIAIRI EXTRAIT de BOLDO

PODOPHYLLIN GLYCÈRINE PURE NEUTRE NI SUCRE NI ALCOOL

Solution d'absorption facile, inaltérable, non toxique, bien tolérée, légèrement amère mais sans arrière-goût.

#### POSOLOGIE

Une à quatre cuillerées à dessert de dix grammes le matin à jeun, ou au début du repas, soit pure, soit dans une boisson froide ou tiède, — Demi-dose pour les Enfants.

DÉPOT chez les DROGUISTES et COMMISSIONNAIRES en FRANCE, ALGÉRIE et COLONIES, BELGI-QUE, SUISSE, ESPAGNE, ITALIE, PORTUGAL, RÉP. ARGENTINE, CUBA, etc.

moderine.
Agissant sur le trettut digestif, avant tout par le résablissement de la biligende normaie, la médication course, en outre bien que or entrement tenené d'argue à tout.
Agissant sur le trettut digestif, avant tout par le résablissement de la biligende normaie, la médication course, en outre bien que conserve la comme de la comme de

LEGROS (Georges-Victor), médecin-major de 2º classe (active) à une ambulance chirurgicale automobile : engagé volontaire pour la durée de la guerre. N'a cessé de faire preuve, depuis le début de la campagne, de zèle et de dévouement dans les différentes formations auxquelles il a été affecté. Au cours de la bataille de Verdun, a prodigué ses soins aux blessés avec beaucoup d'ardeur (a déjà été cité).

Monéry (André-Jules-Joseph-Albert), médcein-major de 2º classe (active) au 5º rég. de chasseurs d'Afrique ; s'est distingué au cours de la campagne par son énergie, son activité et son dévouement. S'est dépensé sans compter dans les circonstances les plus périlleuses (a déjà été cité).

GRENIER (Paul-Henri-Maurice), médecin-major de 2º classe (active) au 133º rég, d'infanterie : chef de service actif, très dévoué, et de beaucoup d'allant. Paye beaucoup de sa personne, stimulant par son exemple l'ardeur de ses subordonnés. A dirigé d'une façon parfaite l'ensemble de son service dans les obérations, du 20 juillet au 25 septembre 1916 (a déjà été cité).

HEULS (Louis-Jules-Joseph), médecin-major de 2º classe (active) au 61e rég. d'infanterie : excellent chef de service possédant, avec des connaissances professionnelles approlondies, les plus hautes qualités d'initiative et de sangtroid. S'est particulièrement distingué en juin 1916, en donnant ses soins aux blessés avec un grand dévouement dans des circonstances difficiles (a déjà été cité).

'CHAFFARD (Joseph-Louis), médecin aide-major de 1re elasse à titre temporaire (active) à l'ambulance E 3/60: a pris volontairement du service pour la durée de la guerre. Spécialiste distingué, consciencieux et actif. qui exerce ses fonctions avec le blus grand zèle et le blus beau dévouement.

LAHAUSSOIS (Henri), médecin-major de 170 elasse (active): médecin très distingué qui a montré depuis le début de la campagne un dévouement sans limite et des qualités chirurgicales de premier ordre, joint à une grande habileté opératoire une sagacité clinique très appréciée.

ABADIE (Joseph-Louis-Irénée dit Jean), médeeinmajor de Ire classe (active), au Q. G. d'une armée : engagé volontaire pour la durée de la guerre, n'a cessé de rendre des services exceptionnels. S'est fait hautement apprècier par sa compétence scientifique, son activité et son dévouement professionnel.

Gabrielle (Joseph-Théodore-Marie), médeein-major de 1re classe (active) au G. B. D. 47 : aux armées depuis le . début de la mobilisation. A fait preuve comme médecinchef d'un régiment, puis d'une ambulance, et enfin d'un groupe de brancardiers divisionnaires, des plus belles qualités militaires (a déjà été cité).

AFFECTIONS L'ESTOMAC DE DYSPEPSIE

GASTRALGIE

# VALS-SAINT-JEAN

ENTÉRITE

Chez l'Enfant ++ Chez l'Adulte VALS PRÉCIFIISE

CINQUIÈME ANNÉE - 1917

Revue d'Hygiène et de Pathologie de la première enfance.

Directeur : A.-B. MARFAN, Professeur à la Paculté de Médecine de Pavis, Médecin de l'Hôpital des Enfants Malades . Rédacteurs : E. APERT, AVIRAGNET, BOULLOCHE, Joan HALLÉ, LESAGE, Julos RENAULT, RIBADEAU-DUMAS, TRIBOULET, WEILL-HALLÉ ABONNEMENTS: Le Numéro paraissant tous les 2 mois : 2 fr.

France, 12 fr. # Étranger, 14 fr.

(Envoi d'un Numéro Spécimen sur demande.)

Artérion Scierose Presciérose, Hypertension Duspensie, Entérite Néphro-Sclérose, Goutte Saturnisme

**NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS** 



Dose : 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir.

TRAITEMENT RATIONNEL

# CONSTIPAT

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

#### ARTHRITISME

DIATHÈSE URIQUE RHUMATISME - GOUTTE GRAVELLE

# Dialyl

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert LE LABORATOIRE ALPH. BRUNOT et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Élimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.), pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse.

# TRÊS EFFICACE

ABSOLUMENT INOFFENSIF

Ni toxicité générale. Ni toxicité rénale.

Doses par jour, dans un Verre d'Eau DANS LES ÉTATS AIGUS : 4 à 6 doses par jour.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT PARIS - 16. Rue de Boulainvilliers, 16 - PARIS

## Dialyl Cares d'eau dlaluite "

TOUTES PHARMACIES **ENVOI GRATUIT** de Flacons de "Dialyl" à MM. les Docleurs ainsi au aux Hopitaux, Formations sanitaires Militaires et. individuellement. aux Soldats rhumatisants dont l'adresse sera donnée par MM. les Docteurs au Laboratoire du "Dialyl"

# Dialyl

TOUTES

PHARMACIES

Service de santé. - Sont nommés :

Au grade de médecin aide-major de 2º classe de l'armée active (à titre temporaire) : M. Avon (Gabriel-Sylvain), élève de l'école du service de santé militaire, médecin auxiliaire à la 15º sectiou d'infirmiers militaires

Au grade de médecin aide-major de 2º classe de réserve (à titre temporaire), les médecins auxiliaires : M. BARBIER (Marie-Claude-Edouard), 14° section d'infirmiers militaires; M. BARRY (Paul-Edouard-Joseph), 23º section d'infirmiers militaires; M. BOIVIN (Gaston-Henri). actuellement à l'hôpital mixte de Tours ; M. Chapplain (Henri-Constant), 150 section d'infirmiers militaires; M. Deluz (Adrieu-Charles), 12° section d'infirmiers militaires ; M. Engel, Bach (Pierre-Henri), 300 rég. d'infanterie (dépôt); M. FENOUILLET (Jean-Camille), hôpital militaire de Bône; M. Gorra (Alfred), 49º rég. d'infanterie (dépôt); M. PECKER (Marc-Raphaël), 130 rég, d'artillerie, service des convois automobiles ; M. RAMONET (Joseph-Edouard-François-Etienne), 14º section d'infirmiers militaires ; M. Robert (Léon-Pélix-Pierre), 14e section d'infirmiers militaires; M. ROUYER (Paul-René-Joseph), 23e section d'infirmiers militaires ; M. Salis (Adolphe-Pierre-André), 13º section d'infirmiers militaires; M. SIMARD (Albert-Charles-Joseph), 61e rég. d'artillerie (dépôt); M. Vinay (Victorin-Jules-Clément), 1146 bataillon de chasseurs alpins; M. WILLOT (Jean-Léon-Joseph), 2330 rég. d'infanterie (dépôt); M. JARRAUD (Victor-Pierre-Emile), 170 section d'infirmiers militaires; M. Castaing (Louis). 17º région; M. NAZ (Gaspard-Marie-Joseph), équipe volante chirurgicale nº 1; M. GARASSE (Toussaint),

ambulance 4/1; M. BESANCON (Jean-Daniel), 3º régu d'artillerie ; M. Bergeret (Antoniu), 12º bataillou de chassenrs alpins; M. POMMADE (Ange-Bernard-Roger), 249° rég. d'infauterie; M. BUFFET (Charles-Henri), compagnie 22/1 du génie ; M. CHEVALLEREAU (Jacques-Amand), 103° rég. d'artillerie lourde ; M. DELPERIER (Panl-Roger), 1er échelon de P. A., 1er corps d'armée colonial; M. Dezos (Louis-Gabriel-Pierre), compaguie 22/63 du génie; M. HURRAUX (Georges-Jean-Joseph), 360° rég. d'infanterie ; M. MARGERIN (Marcel), 8º rég. d'infanterie; M. RICHARD (Georges-Henri-Charles), 8º compagnie du 5º rég. du génie; M. Voyer (Paul-Joseph-Auguste), 118° rég. d'infanterie : M. Chante-MESSE (Albert-Pierre-Robert), service aéronautique du camp retranché de Paris; M. DUTHU (Jean-Cyrille), R. P. S., 50 armée; M. Carrière (Camille-Julien), 366° rég. d'infanterie; M. DELTRIEU (Noël-Alexandre-Victor), 21º rég. d'infanterie; M. BOULARD (Joseph-Pélix-Rtienne), 5º rég. territorial d'infanterie ; M. Fer-RIER (René), compagnie 18/3 du génie ; M. HAYM (Alexandre), 359° rég. d'infanterie; M. Las Noan (Prançois), compagnie 15/62 du génie.

Au grade de médecin aide-major de 2º classe de l'armée territoriale (à titre temporaire) : M. LORCIN (Louis-Alexandre), soldat à la 24° section d'infirmiers militaires. Au grade de médecin aide-major de 2º classe de l'armée active (à titre temporaire) ; M. le médecin auxiliaire Mar-

CERON (Lucien-Alcine). 110° rég, territorial d'infanterie. Les médecins auxiliaires. - Le décret relatif aux sousaides majors fixe les conditions de nomination des

ARTHRITIQUES Régime

des

Physiothérapic infantile. Les cures d'Eaux, d'Air et de tegimes chez les enfants, publié sous la direction du LEGRAND, 1910, 1 vol. in-8 de 352 pages, avec othérapie infantile. Menus et receiles de éuisine dictitique, par le Dr Legnann. Préface du professeur Lanbourt. 1914, I vol. in-8 de 374 pages....... 6 fr. Consultations de Nourrissons et Couttes de lait, par le Dr J. Jarnicot. Préface du prefesseur J. Courmont, 1912. 1 vol. gr; in-8 de 328 pages.....

Précis de Médecine infantile, par il. Legnano. 1903, 1 vol. in-8 de 432 pages, avec 25 figures..... Le Rachitisme et sa pathogénie, par le prefesseur A.B. Marran, médecin de l'hôpital des Enfants-Malades.

Traité des Maiadies familiales et des Maiadies congéni-

Les Enfants retardataires, par E. Arrar. 1982, 1 vol. in-16 de 96 pages, cartonne...

H. LACROIX & C

médeeins auxiliaires. Pourront être nommés à ce grade :

a. Les étudiants en médecine à deux et trois inseriptions validées à leur incorporation et ayant accompli : 1º une période d'instruction d'une durée de trois mois; 2º un stage de six mois dans une formation saultaire; 3º un examen d'apittude; 4º six mois de séjour aux armées:

b. Les étudiants à quatre inscriptions validées à leur incorporation, ayant accompli une période d'instruction de trois mois, un stage de six mois dans une formation sanitaire, et subl avec succès un examen d'aptitude.

Les sous-aides majors. — Un décret relatif à la nomination des sous-aides majors (grade équivalent à celui d'adjudant-chef) a paru à l'Officiel du 22 janvier.

Pourront être nommés à ce grade :

1º Les étudiants pourvus de neuf et huit inscriptions ayant préalablement servi un an dans une formation sanitaire de l'avant et rempli pendant six mois les fonetions de médecin auxiliaire;

2º Les étudiants à sept et six inscriptions ayant satisfait aux mêmes conditions de service, et ayant accompli avant la mobilisation un stage d'une année dans les hôpitaux civils;

3º Les étudiants à cinq et quatre inscriptions ayant servi dix-huit mois dans une formation sanitaire de l'avant et rempli pendant un an les fonctions de médeciu auvillaire. Toutes ees nominations ne seront prononcées qu'après un examen d'aptitude subi avec succès.

Collège de France. — M. Ed. Fuster est nommé professeur de la chaire de prévoyance et d'assistance sociales, nouvellement créée.

Legs Barillier. — Mmo Barillier a instituté pour légataire universelle l'Académie de médecine de Paris et a légué en outre 2000 fr. à la Société protectrice des animaux, 20000 fr. à l'Établissement des cufants tuberculenx d'Ormesson, 30000 fr. à l'Institution nationale des jeunes avengles à Paris.

Clinique médicaie de l'Hôtel-Dieu de Paris. — M. le Professeur Glebert. — Sauredis 3 et 10 février à 10 heures 3/4, leçous cliniques sur l'artériosclérose avec présentation de malades.

Cours d'anatomie topographique. — M. le professeur Aug. Bracca a comunencé le cours d'anatomie chirurgicale appliquée à la médecine opératoire le jendi 25 janvier 1917, à 6 heures (petit amphithéâtre de la Faeulté), et le continuera les samedis, mardis et jeudis suivants, à la même heure.

Objet du cours : Anatomie chirurgicale des membres et opérations correspondantes (avec projections cinématographiques).

Offre d'emplois. — On demande un médecin pour assurer temporairement un service public dans le 14º arrondissement de Paris. S'adresser à Paris Médical.

Indications the references?

Answers, trouble digestiff,
Insufficiency Construction may
Abstrace an Jetypnes ale

Transament of plus actif.

Tamourgyl

and Pr Cetramoreum

[Specify a chaem des le repay

dans un per aleem.

Cleet un tel de Vanedium

Ron topique.

Euroi gratust any hubicing 6 rue of Laborde Pary.

PRODUITS DE RÉGIME H. HEUDEBERT

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales

Légumes décortiqués

Usine de NANTERRE (Seine).





#### VARIÉTÉS

#### LETTRES A MON FILLEUL MÉDECIN

'Tu me reproches, mon petit, de t'avoir placé le derrere entre deux selles! Il ne te paraît plus possible de Tas yer les résultats les plus humbles, les plus eterre à terre » scoir confortablement. Aux champs comme à la ville la de l'expérience personnelle. Au bout de quelques années pratique de l'Art médical, selon le tableau que je t'en din the in sauras plus long que moi, je n'eu doute pas. J'aifait, serait hérissée de tant de difficultés et de taut d'embûches, que le plus simple consisterait à s'engager dans

une autre voie. Hé! hé!... Le commerce?... ee n'est pas si manvais! Je sais un excellent garçou, en ee moment médecin

auxiliaire. Jadis... jadis !... il avait pris huit inscriptions... il y a quinze aus ! Sa bonne étoile l'a si bien guidé qu'il est entré résolument dans « la Limonade ». Morale : à trentesept ans, il vit de ses rentes, son fonds vendu. Voilà!

Pour mon compte personnel je n'ai jamais vu un seul médecin vivant de rentes aequises dans l'exercice de sa profession! Cependant, je deviue si bien, malgré tes remarques ironiques, où s'en vont tes préférences, j'ai la si complète certitude que tu es, toi aussi, de ce bois excellent dout on fait les médecins - Trousseau disait : « Je vois ici beaucoup de docteurs et peu de médecins ! » je sens tellement à quel point ton choix est fait et combien tu es décidé à tâter de la médecine rurale, que, laissant là ces prolégomèues, je me veux efforcer d'atteiudre le eœur de notre sujet.

Puissè-je t'être utile et, à tout le moins, agréable.

Si tu le permets, nous tâcherons d'abord de dégager à nous deux quelques généralités d'ordre pratique qui, sans être indispeusables, sont bonnes à councitre pour toi.

Sierve, mon cher petit, que je n'al pas la prétention excessive de t'enseigner sur un ton dogmatique des monveautés sensationnelles ! Dans ces causcries à bâtons rampus, comme tu me les demandes, j'essaieral de t'expomerais seulement éclaireir, faciliter tes débuts...' bien que je sache combien l'expérience des autres sert peu et comment chacun est obligé de se meurtrir les doigts avec le

marteau de l'apprenti avant de passer « maître-artisan » ! Précisément, une des premières conditions de succès. selon moi, dans notre profession, e'est d'être un bon ouvrier. Tu counais la fameuse formule : « Savoir : savoirfaire ; faire savoir ». Elle a du vrai, mais pas tant qu'on le croit. N'eu est-on pas arrivé à juger que le « savoir » scul est, à la rigueur, inutile!

Or, n'en erois rien.

Tiens! une question: réponds-moi frauchement. Tu as été externe des hôpitaux ; même, tu fus reçu interne provisoire, te voici docteur en médecine.

As-tu jamais appliqué un forceps dans l'excavation? As-tu pratiqué --- j'entends pratiqué toi-même, seul, une version? une délivrance artificielle? As-tn. de tes mains. fait que ponction lombaire? As-tu lié, sur une table de ferme, une radiale, une tibiale postérieure? As-tu fait un enrettage? Tiens !... je suis large !... as-tu jamais réussi une saignée, lorsque dix personnes te regardent faire, près d'un urémique dans le coma?...

Je connais d'avance ta réponse, va ! je sais qu'elle sera uégative et que tu accuseras l'enseignement que tu as



## Le Diurétique rénal par excellence

#### LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE

PHOSPHATÉE

CAFÉINÉE cardiopati ies œdéme

LITHINÉE at de choix des Le traitement rationnel de l'ar-fait disparaître thritisme et de ses manifesta-

Ces cachets sont en forme de cœur et so

PRODUIT FRANÇAIS

4. rue du Roi-de-Sicile

PRODUIT FRANCAIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

reçu. Tu n'es pas tout à fait tort. Cet enseignement est suramé, désuet, avec certains chapitres hypertrophiques et d'autres totalement insuffisants. Quelques-uns, les « bons maîtres» dont je t'ai déjà parfé, as sont un couracesquent à cette hessenue arque et

Quelques-uns, les «bons maîtres» dont je t'at dejà parlé, se sont mis conragensement à cette besogne ardue et ingrate — mais si utile — d'apprendre aux jeunes générations médicales le rudiment et la syntaxe — au lieu de la fugue et du contrepoint!

Tontefois, je dois t'objecter aussi que je counais grand ombre de confrères — juanis on ne difra assez leur unérite — qui, seuls, dans des campagnes iguorées, opèrent — et très bien! — des hernies étranglées; réduisent admirablement des -fractures compliquées; pratiquent avec adresse l'exérèse de végétations adénoilée; manient le forceps — souvent le vieux forceps de Levret! — avec nn rare bonheur; font quotidiennement mille autres choses strictement pratiques, nuunelles, de notre métier. Ces choses-là sont faciles, faciles pour eux... Où out-las appris ce qu'ils savent?...

Seuls, souvent; s'aidant de leurs souvenirs, de leur bibliothèque, de leur audace, de leur conscience même, qui les ponses à l'action, l'action qui peut seule préserver la vie, dans les cas urgents et périlleux où l'on est loin de tout et de tous

Un médecin de campagne ignorant, ayant conscience de son ignorance et de l'énormité de ses devoirs, doit passer, s'il est un honnête homme, de bien cruelles heures.

Il faut savoir aussi que la « clientèle» — c'est à dessein que j'emploie ce mot trop vague et trop précis — se dirige infailliblement et fort vite, vers le bon ouvrier. C'est sa joie, à lui, et sa récompense.

Il y a des raisons au « succès ». As-tu tessayé de couprendre pourquoi et comment certains rénssissent où les autres échouent? Les circonstances — qui sont quelque chose — ne sont point tout, dans la vie !... Autrement be serait à désespérer. Els bien, à côté de la science, un des plus sitrs facteurs de succès, c'est la conscience.

Quand tu seras introduit près d'un malade, oublié tout le reste. Tout ce qui n'est pas Ini, tont ce qui n'est pas « son » mal, ne doit plus compter pour toi. Agir ainsi est ton devoir de médecin ; c'est, en plus, une l'abbleté. Le malade est un enfant (goiste. Il n'admet pas que tu puisses avoir d'antres préoccupations que la sienne, celle pour laquelle il t'a mandé; è son sens, tu est la pour le guérir, le soulager, le renseigner, le rassurer. Je ne te dis pas de faire abstraction de tout ce qui l'environne et l'entoure ; je ne te dis pas, surtout, de considérer son mal comme une abstraction, issue d'un chapitre de pathologie.

Pen d'antinaux viennent au moule plus enus que l'homme. Point de carapace pour le protéger et le défendre. Mais, bientôt, s'accumulent autour de sa fragilité toutes les contingences qu'il sécrète, en quelque sorte et qui constituent son adri, sa coquille. Sa maison, son mobilier, son vétement, son entourage font partie de sa personne, et doivent être embrasés d'un coup d'eil. Souvent une indication utile au malade lui-même en pent étre trêce. Bien entendut, souvenons-sons du serment d'Hippocrate: oublions en sortant ee que nos yeux ont vu.

Une nécessité non moins capitale est l'exactitude galds e politisses oles rois. Ne jamais promettre une visite on un rendez-vous, si l'on n'est pas sûr de s' y pouvoir trouver, sauf imprévu. On pardonne au medécelu l'imprévu — tout se sait, à la campagne — mais pas la négligence. Il fant penser à l'anxiété, à l'impatience de ceux qui l'attendrout, les veux fixés sur l'horioge.

«Que fait-il donc?... Il nous a oubliés... Viendra-t-il?» La dernière faute à commettre est de s'excuser sur un mauvais ou un faux prétexte.

Le public n'est pas longtemps dupe de l'« accouchement pressé » ou de « l'hémorragie grave ».

Dans les premiers mois de ma carrière, lorsque, le matin, fatigué, rompu, je dormais d'un juste sommeil, si d'aventure quelque « consultant » égaré se présentait à mon domicile, je faisais répondre par la bonne: « Monsieur vient précisément de partir pour un cas d'urgence. « Sottis»!

Le «client» voyaît ma volture sons le langar, îl s'incrunii êt apprenait que je venais de renture. Je passais pour un menteur et un paresseux. Ce n'était qu'à motifé vrai. J'y perdais encorel C'est pourquoi, moit fant mes batteries, je fis 'répondre: « Monsieur vient de renture faitgué; n. pour'l revence à dens heures. » l'homme s'eu allaît avec un certain respect... At revenait!

La vérité est souvent la meilleure à dire.

De même, la sincérité te sera la meilleure sauvegarde

en matière — si épineuse — de religion et de politique. Sans chercher cette occasion, mais si l'occasi n se pré-

DIGITALINE criste

Académie de Médecine de Paris.
Prix Orfila (6,000 fr.)
Prix Desportes.

SOLUTION au millième
GRANULES BLANCS
ou 1/4 de milligr
GRANULES ROSES
au 1/10\* de milligr
AMPOULES au 1/10\* de milligr
49, Boul, Port-Royal, Paris

# NATIVELLE

Artério-Sclérose
Presclérose, Hypertension
Dyspepsie, Entérite
Néphro-Sclérose, Goutte
Saturnisme

## MINÉRALOGÈNE BOSSON

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS
Littérature et Échantillons : VIAL, 4, Place de la Groix-Rousse, LYON

#### ARTHRITISME

DIATHÈSE URIOUE RHUMATISME - GOUTTE GRAVELLE

# Dialyl

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert PAR LE LABORATOIRE ALPH. BRUNOT et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Élimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.). pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse.

■ TRÈS EFFICACE

ABSOLUMENT INOFFENSIF : Ni toxicité générale. Ni toxicité rénale.

> - 2 Doses par jour, dans un Verre d'Eau -DANS LES ÉTATS AIGUS : 4 à 6 doses par jour.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT PARIS - 16, Rue de Boulainvilliers, 16 - PARIS

ENVOL GRATUIT

# Dialyl

Cures d'eau diaiglée "

TOUTES PHARMACIES de Flacons de "Dialyl" à MM, les Docteurs ainsi qu'aux Hôpilaux, Formations sanitaires Militaires et, individuellement, aux Soldats rhumatisants dont l'adresse sera donnée par MM. les Docteurs au Laboratoire du "Dialvl"

# Dialyl

TOUTES PHARMACIES

#### VARIÉTÉS (Suite)

sente, on one tu sois, dis ce que tu es et ce que tu penses. Pierté sans provocation. Pas de concessions pour gagner des sons. Sois ee que tu es. Cela n'a jamais uni à personne. Maintenant, je te le dis tont de suite, occupe-toi le moins possible de ces questions. 'In es médecin. C'est bien assez, c'est beanconp. Personne ne t'en youdra de n'être que cela, si tn es un bon médecin, exact et consciencienx.

Un peu de « decorum » n'est pas inutile. Soigne ta mise. Cela te fait rire! Tu verras! Au bout de quelques années on se laisse aller à l'ambiance. On sort en sabots... Regarde le prêtre du village, lui. Il doit à la diguité de sa fonction de conserver la correction de son aspect. Un remplis aussi un sacerdoce. Je ne te demande pas de conrir les routes en « gibns » et cravate blanche. Songe nn pen à ces modestes détails, et tn t'en trouveras bien. Un écneil à éviter...

Entre la raidenr hautaine et froide et le facile laisseraller dn « bon garçon » jovial qui s'avance la face épanouie et la main tendue, prêt à trinquer, à n'importe quel verre sur n'importe quelle table, se trouve le chenal étroit par lequel tn devras navigner. Ne déconcerte pas tes « clients » ; mais fais en sorte qu'ils ne te tapent pas sur le ventre. Sois leur « ami », non leur camarade.

Exense-moi surtout, aujourd'hni encore, de ne fournir à ton appétit que des mets anssi peu substantiels. Je t'avais bien dit que tu serais déçu. Sois assuré, en tout cas, de mon affection.

Pour copie conforme : Dr F.-M. GRANGEE, d'Evian.

J'ai reçu d'un de mes « Fillenls » la lettre suivante qu'il m'excusera certainement de publier. Elle traduit exactement l'inquiétnde de presque tons les jeunes... et de beancom d'antres parmi nos confrères plus âgés en ce uni concerne l'Après guerre pour le Corps médical. Je retiens principalement un point qui m'a beancoup frappé. Sans vonloir incriminer qui que ee soit, ne laisset-on point cependant un peu trop de facilités aux étrangers et aux neutres pour exercer chez nons et y pratiquer de la façon la plus lucrative? Je pourrais eiter cent exemples; un seul suffira dont je garantis l'anthenticité. Dans nue de nos petites villes, limitrophe à un pays nentre et dans laquelle passèrent et passent encore un grand nombre de rapatriés, vint un jour s'installer sous l'œil indulgent de l'antorité un de ces étrangers dont parle mon correspondant. Il s'occupa quelque temps de l'Assistance aux réfugiés et trouva bientôt anssi intéressant, plus aisé, d'un rapport infiniment supérieur, de distribuer des soins à la population ordinaire contre des honoraires largement rémunérateurs et que les médecius - actuellement aux armées - n'enssent jamais osé réclamer. Ce médecin ne possède point de diplôme français et, bien plus, ne possède pas de diplôme du tont, n'étant pas encore reçu docteur en médecine en la Faculté du pays nentre voisiu - qui an surplus n'est pas son pays. Il aura tout le temps d'être docteur en médecine avant la fin de la guerre. J'aimerais savoir ce que pensent mes confrères mobilisés de ces analogues, innombrables, et s'ils admettraient que ces situations acquises soient maintennes sons le fallacieux prétexte des... services rendus!!

Mon cher parrain.

Laissez-moi vons appeler ainsi, votre article para hier m'y autorise, c'est de l'audace de jenne.

Car je snis nu jenne, pas très jeune, car ou ne peut l'être, au temps que nous vivons!

Externe des hôpitanx, je suis parti au début comme tant d'autres ; et j'ai fait vingt-six mois de captivité. J'ai mes quatre membres, mais, bien que m'estimant à moitié heureux, ie m'interroge parfois sur le sort futur.

l'espérais arriver à l'internat, le rêvais des concours et de gloire : cela m'est-il encore permis? En convalescence maintenant, j'ai trouvé partout DES ÉTRANGERS ET DES NEUTRES. J'ai vu que cenx-là avaient les matérianx et les leçons qui profitent.

Les événements m'ont depuis longtemps appris à me débrouiller moj-même, et ponrtant je me demande ce que cenx de ma génération tronveront après. Car ce sern encore à nons, j'espère, qu'incombera l'honnenr d'être utiles après la guerre. Ne croyez pas actnellement à nue période de nenrasthénie, mais cenx qui ont encore des études à faire et qui par suite des événements actuels voient tont cela reporté aux calendes... greeques, vers quel côté doivent-ils se tonrner?"

Pardonnez... Médecin auxiliaire en convalescence.



TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS

ARISTOSE - GÉRÉMALTINE - ORGÉOSE ~ RIZINE CÉRÉALES JAMMET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, M. JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARI

BRONCHITE CHAPES 12 RUE DE L'ISLY

#### PRODUITS DE RÉGIME HEUDEBER

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales

Légumes décortiqués

ITTERATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).

# EPTONATE DE FER ROBI

est le Véritable Sel ferrugineux assimilable

Ce sel a été découvert en 1881 par M. Maurice ROBIN alors qu'il était Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris. Il constitue l'agent thérapeutique le plus rationnel de la médication martiale.

Comme l'a démontré M. Robin dans son Étude sur les ferrugineux, aucun sel ferrique, ou ferreux, n'est absorbé directement par la muqueuse stomacale, mais seulement par l'intestin.

Le fer ingéré sous quelque forme que ce soit (sels ferrugineux, hémoglobine etc.), est attaqué par les acides de l'estomac et forme avec la peptone des aliments un sel qui, tout d'abord insoluble, redevient soluble dans l'intestin, en présence de la glycérine. Ce sel est le PEPTONATE DE FER.

Sous la forme de Peptonate de Fer, le fer représente donc la forme chimique ultime assimilable du sel ferrugineux constitué normalement dans l'intestin.

Préconisé par les professeurs : HAYEM, HUCHARD, DUJARDIN-BEAUMETZ, RAYMOND, DUMONTPALLIER, etc... les expériences faites avec ce ferrugineux dans les hôpitaux de Paris ont confirmé les conclusions de M. Mce ROBIN dans ses travaux et en particulier le rôle physiologique jusqu'alors inconnu de la Glycérine dans l'assimilation des métaux. L'éminent savant et grand Chimiste Berthelot a fait à ces conclusions l'honneur d'un rapport à l'Académie des Sciences. (Berthelot V. Comptes rendus, Ac. des Sciences 1885.)

En 4890, une attestation, qui a eu un grand retentissement fut donnée par le Docteur Jaillet, rendant hommage à son ancien collègue James, remain nonmage a son ancient conegue d'Internat, Mos ROBIN, l'Inventeur du Peptonate de fer reconnaissant la supériorité de son produit sur tous ses congénères. Cette attestation à la suite d'un procès fut reconnue sincère et véritable par la cour d'Appel de Bourges en 1892.

(EXTRAIT) Tamatave, 27 Septembre 1890. "Le PEPTONATE DE FER ROBIN a vraiment une action curative puissante bien supérieure à celle des autres prépa-rations similaires" Docteur JAILLET. Ancien Chef de Laborateire de Thérapeutique à la Faculté de Médecine de Paris.

A cette occasion le PEPTONATE DE FER ROBIN fut soumis à la Faculté de exprimés de la manière suivante par le Professeur G. POUCHET:

eur G. POUCRET:

"Le PEPTONATE DE FER
ROSSIM est un est organique défini
re la commandation de la commandati

D'après ce qui précède, nous croyons dons pouvoir afirmer qu'aucune Spécialité Pharmaceutique n'a Jamais eu une pareille consécration officielle sur sa composition chimique et sa valeur thérapeutique.

Voici en résumé les propriétés thérapeutiques de ce produit :

1º Le Fer ROBIN augmente le nombre des globules rouges et leur richesse en hémoglobine, il est donc précieux dans l'Anémie et la Chlorose.

2º Le Fer RQBIN favorise l'hypergenèse des hématoblastes et augmente la fibrine du sang. Il sera donc utilement employé pour augmenter la plasticité du sang et combattre l'Hémophilie ou les hémorragies de toute nature.

3º Le Fer ROBIN augmente la capacité respiratoire du sang. On pourra donc utilement l'employer pour activer les combustions organiques dans les vaisseaux (diabète, glycosurie) ou au niveau des tissus (dégénérescence graisseuse, etc.)

4º Enfin le Fer ROBIN active la nutrition. Il pourra donc servir simultanément dans le traitement du lymphatisme, des manifestations scrofuleuses et syphilitiques, etc...)

Très deconomique, car chaque fiscon représente une durée de trois semsines à un mois de traitement, ce médicament dépourvu de toute saveur styptique, se prend à la dose de 10 à 30 gouttes par repes dens un peu deau ou de vin et dans n'importe que liquide ou eliment, étent soluble dans tous les liquides organiques, leit, etc.

On prescrira avec avantage chez les Personnes délicates, es Convalescents et les Viettlards, etc. :

le VIN ROBIN au Peptonate de Fer ou le PEPTO-ELIXIR ROBIN.
(Liqueurs très agréables). — Dosx: Un verre à liqueur par repas. Médecine de Paris pour qu'il en soit fait Contre agons de ce produit, eatger la Signature l'examen et l'analyse. Les résultats en furent et de Marque "FER ROBIN avec un LION COUCHE".

VENTE EN GROS: PARIS, 13, Rue de Poissy .- DÉTAIL: Toutes Pharmacies.

#### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES

Médaille d'argent, --- Mme MASSING, née Forembach, infirmière à l'hôpital complémentaire nº 6, à Troyes; M. MELINE (Georges-Paul), soldat à la 23° section d'infirmiers militaires, hôpital complémentaire nº 21 (contagienx), à Toul; Mue LAVAUR (Teanne), infirmière de l'Union des femmes de France, hôpital complémentaire nº 10, à Vittel; Mme BERTHEMY, née Pujos, infirmière à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce ; M. MAGOT-CUVRU (Jean-François-Philippe), soldat infirmier-major à la 24e section d'infirmiers militaires, à l'hôpital complémentaire V. G. nº 1, Buffon; Mile ROSENZWEIG (Elisabeth), infirmière à l'hôpital complémentaire V. G. nº 1, Buffon ; Mile Férix (Marie-Marthe-Flore-Gabrielle), infirmière à l'hôpital complémentaire V. G. nº 12, à Paris ; Mme FECHOZ, en religion sœur Marie-Calixte, infirmière à l'hôpital V. R. nº 61, à Issy-les-Moulineaux ; Mae JUVENEL, née Dureau, infirmière à l'hôpital militaire Bégin ; M. VALAT (Jean-Vagile), soldat à la 22º section d'infirmiers militaires, Bôpital militaire Bégin ; M. L'HÉRITTER (Louis-Toseph). soldat à la 22° section d'infirmiers militaires, hôpital militaire Bégin ; Mile LALANDE (Adricune-Pélicité), infirmière à l'hôpital complémentaire V. G. 110 12; Mmc Lévy (Raphaël-Georges), née Halphen, infirmière à l'hôpital auxiliaire nº 40, à Paris ; Mme MANONVILLER, née Monnier), infirmière à l'hôpital complémentaire V. G. nº 4; Mme Poulet, née Lespoux, infirmière-major à l'hôpital auxiliaire no 121, à Paris ; Mme DECORTE, née Bottelin, infirmière à l'hôpital auxiliaire nº 170, à Charenton; Mme DE WALDNER, née Hottinguer, infirmière à l'hôpital auxiliaire no 285, à Boissy-Saint-Léger : M16 DEREURE

(Léonie-Jeanne-Marie), infirmière de l'Union des femmes de France à l'hôpital auxiliaire nº 133, à Paris ; Mile HESSE (Marie-Louise), infirmière militaire de 3e classe à l'hôpital de Vido, à Corfon ; Mme Wely (Marthe), infirmière militaire à l'hôpital militaire de Vido ; Mme Jacobson (Charlotte), infirmière militaire à l'hôpital militaire de Vido ; Mile Gerboz (Marthe), infirmière militaire à l'hôpital de campagne de Vido ; Mme PARPAILLIAU (Margnerite), infirmière militaire à l'hôpital de campagne de Vido; Mine Grimault (Anne-Marie-Aline), infirmière de la S. S. B. M. à Coriou : Mile OUEMIN (Madeleine-Marie), infirmière de la S. S. B. M. à Corfou ; Mile Matignon (Lucie-Marie), infirmière de la S. S. B. M. à Corfou ; Mile DAIR-REAUX DE BECOURT (Hélène), infirmière-major de la S. S. B. M. à Corfou ; Mme BERGES, née Méthot, infirmière bénévole à l'hôpital complémentaire nº 54, à Dinard : Miss DE WITT BENEDICT (Margaret), infirmière bénévole à l'hôpital complémentaire nº 28, à Dinard; Miss Reid (Minna-Gladys), infirmière bénévole à l'hôpital complémentaire 11º 28, à Dinard; Mme Leguen de LACROIX (née Kerby), infirmière à l'hôpital complémentaire nº 28, à Dinard : M110 DENIS (Teanne), infirmière de la S. S. B. M. à l'hôpital militaire de Marseille ; Mile Mil-LET (Margnerite), infirmière de l'A. D. F. à l'hôpital mixte d'Orange ; Mile Solvyns (Marie-Madeleine), infirmière de la S. S. B. M. à l'hôpital auxiliaire nº 7, à Cannes ; M. RE-GIBAUD (Casimir), soldat à la 15° section d'infirmiers militaires, hôpital mixte d'Avignon; M. REY (Ernest), soldat à la 15º section d'infirmiers militaires, hôpital mixte d'Avignon,

# LE PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VALÉRIANIQUE

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

# *Yaléromenthol*

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses:

Neurusthênie, Hystérie, Insomnie, Excitabilité nerveuse, Migraines,
Palpitations, Toux nerveuse, Asthme nerveux, Vomissèments spasmodiques, Gastralgies, etc.

Dose: 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Parls.

Ch. LOREAU

#### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3M, RUE ABEL - PARIS

Tèl: Rog. 41-85

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

par le 606

Par le Dr MILIAN Médecin des hépitaux de Paris.

2º édition, 1814, 1 vol. in-16 cartonné ..... / fr. 50

# URASEPTINE ROGIER

#### CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE

Caisse d'assistance médicale de guerre et « Secours de guerre à la famille médicale » réunis, 5, rue de Surene, Paris (80). - Le total de la souscription au 31 décembre 1916 s'élève à 620 000 francs.

SOUSCRIPTIONS REQUES DU 16 AU 31 DÉCEMBRE 1916 (Cette liste ne combrend bas les souscribtions provenant des

engagements de versements mensuels. 500 francs: L'Association professionnelle des méde-

cins de Rouen (Syndicat) (par le Dr E. Delabost). 300 francs: Dr Siredey, Paris (6e vers.).

200 francs: Dr Jean Hus, Pêkin (Chine). 160 francs: Le Syndient des médecins de l'arrondisse-

ment de La Rochelle (2º vers.). - L'Ambulance chirurgicale automobile nº 9 (Infirmières de la Croix-Rouge et Médeeins) (3º vers.).

150 francs: Drs Ansaloni, Blois (Loir-et-Cher). -Calvé, Berek-Plage (P.-de-C.) (2º vers.).

114 francs: Dr Marini, Coloniers (Haute-Garonne) (2º vers.).

100 francs : La Faculté mixte de médecine et de pharmacie d'Alger (9e vers.). - Mme Gille, Paris (4e vers.). -M'me le Dr A. Sollier, Boulogue-sur-Seine (18º 1978.) (abandon d'honoraires). - Drs Ardin Delteil, Alger (2º vers.). - Dalbau, Grenoble (Isère). - Maignal, Dakur (Sénégal) (4º vers.). - Meunier, Tours (1.-et-L.). -Netter, Paris (3e vers.). — Papillou, Paris (2e vers.). — Sorel, Elbeuf (S.-Inf.) (4e vers.). - Thuillier-Landry, Paris.

90 francs: Dr Zuber, Paris (abandon d'honoraires) (3º vers.). 60 francs: Dr Le Gendre (P.), Paris (4º vers.).

50 francs : 1,2 Syndicat des médeeins de la Loire-Inférieure (7º vers.) - Drs Barbier, Laudivisiau (Finistère) (3º vers.) - Châtelet, Dinan (C.-du-N.) (2º vers.). -Coudert (Raoul), Paris. - Coutela, Paris (2º vers.). -Parines, Beuzeville (Eure) (4º vers.). - Couzien, médecin principal de 1 re classe, Toul (M.-et-M.), -- Gruet, Tanlay Youne). - Lamouroux, Paris (2º vers.). - Molinéry, Barèges (Hautes-Pyrénées) (à la mémoire du confrère Trélaün, tué glorieusement devant l'ennemi). - Nguven vau Phat, Soctrang (Cochinchine). - Thorain, Dangeau (E.-et-L.).

40 francs: Dr Guillemot, Thiers (P.-de-D.). (3e vers.). . 30 francs: MW le Dr Delporte, Paris. - Dr Descubes,

Politiers (Vienue) (5" vers.). 25 francs: Drs Belle, Salins (Jura). — Nigay, Vichy (Allier) (2º vers.).

20 francs: Drs Bonzoud, Goncelin (Isère) (2º vers.). --Guillou, La Tremblade (Ch.-Inf.) (11c vers.). - Lafage, Benque (Haute-Garonne) (2º vers.). - Thomas, Censerey, par Sussey (Côte-d'Or) (13º vers.).

15 francs: Dr Razafindrazaka, Audriamena (Madagascar) (2º vers.).

12 francs: Anonyme, sectour postal 504.
10 francs: Drs Chatain, Versailles (S.-ct-O.) (6° vers.).

- Dupic, Cienx (Haute-Vienne) (2º vers.). Questembert (Morbihau). - Fusté Biel (P.), Villanueva y Geltru (Espagne). - Levis, Belfort (Haut-Rhin) (2" vers.). - Murray (P.), Cagnes (Alpes Maritimes).

5 francs : Drs Blondel, dépôt de Cérilly (Allier) .- Henry (Georges), Timmimoun (Sud-Oranais). - Anonyme, Tunis (Tunisie).

Engagements de versements mensuels recus du 16 au 31 décembre 1916.

MM. les Docteurs : Ansaloni (Î<sub>6</sub>-et-C.), 5. — Aubry père (Ile de la Réunion), 5. --- Anbry fils (Ile de la Réunion), 5. - Boudaut (Hante-Garonne), 10. - Lop (B.dn-R.), 5. - Razufindrazaka (Madagascar), 5.

Prière d'adresser les souscriptions à M. le Trésorier (sans indication de nom) de l'Association générale des médecins de France, 5, rue de Surêne, Paris (8º).

## Bibliothèque de Thérapeutique PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE

A. GILBERT

&

P. CARNOT Professeur agrégé de thérapeutique à la l'aculté de médecine de Paris.

Professeur de clin'que à la Faculté de médecine de Paris.

Im Série. -- LES AGENTS THÉRAPEUTIQUES L'Art de Formuler, par le professeur Gilbert. 1 vol. \*Technique thérapeutique médicale, par le D' Millan, 1 vol.

\*Technique thérapeutique chirurgicule, par les D' Paucher

et Duckoquer, 1 vol. 15 fr. \* Physiothéraple.

\* Electrothérapie, par le D' NOGIER. 2º èd., I vol. 12 fr. \* Electrolkerapie, par le D\* NOUIRE. 2º ca., 1 vol. 12 ir. \* Radiolkhapie, Radiumhérapie, Romigenikhapie, Photothérapie, par les D\*\* Oudin et Zinmern. 1 vol. 14 fr. \* Kindsikhapie: Massage, Gymmash, ve., par les D\*\* P. Car. NOT, DAGRON, DUCROQUET, NAGEOTTE, CAUTRU, BOUR-HOUSE, CARLES, C

CART. I vol. 12 fr. Mécanothérapie, Jeux et Sports, Hydrothérapie, par les Dri Fraikin, de Cardenal, Constensoux, Tissié, Delagenière, Pariset, 1 vol. 8 fr.

Crémothéraple (Eaux minérales), Thalassothéraple, Climatothéraple, par les professeurs Landouzy, Gautier, MOUREU, DE LAUNAY, les Dr. HEITZ, LAMARQUE, LALESQUE,

P. CARNOT. I vol. 14 fr. Médicaments chimiques et végétaux, par le Pr Pic et le

Dr IMBERT, 2 vol. \* Opothéraple, par le Dr P. CARNOT. 1 vol. 12 fr.

Médicaments microblens (Bactériolkérapie), Vaccinations, Sérotkérapie), par Metchnikoff, Sacquépée, Remlinger,

Louis Martin, Vaillard, Dopter, Besredka, Salimbeni, DUJARDIN-BEAUMETZ, CALMETTE. 2° CHITION, I VOI. 12 fr.
Régimes alimenfaires, par le D' M. Langé. 2° fd. 1vol. 14 fr.
Psychothéraple, par le D' André Thomas. r vol... 12 fr.

2º Série. - LES MÉDICATIONS

 Médications générales, par les Dr. Bouchard, H. Roger, SABOURAUD, SABRAZÈS, LANGLOIS, BERGONIÉ, PINARD, APERT, MAUREL, RAUZIER, P. CARNOT, P. MARIE, CLUMAT, LEPINE, POUCHET, BALTHAZARD, A. ROBIN et COYON, CHAUFFARD, WIDAL et LEMIERRE, 1 vol. 14 fr.

Médications symptomatiques (Méd. circulatoires, hématiques of nervensey, pur les Des Mayor, P. Carnot, Grasset, Rimbaud et Guillain, I vol. 12 fr.

Médications symptomatiques (Méd. nervenses et mentales, culanées, respiratoires et génitales), par M. de Fleury, J. Lamine, lacquet, Ferrand, Ménétrier, Stéveny, Stredey, Lemaire et P. Camus. 1 vol. 12 fr.

Médications symptomatiques (Mal. digest., hépat., rénales), par GILBERT, CASTAIGNE, 1 vol.

#### 3º Série. - LES TRAITEMENTS

\* Thérapeutique des Maladles infectieuses, par les Dra Marcel GARNIER, NOIS COURT, NOC, 1 vol. 12 fr.
Thérapeutique des Maiadles de la Nutrition et Intoxications, par les Dre LEREBOULLET, LEPER. 1 vol.

Thérapeutique des Maladies nerveuses, par les Da Claude LEJONNE, DE MARTEL, I VOL. \* Thérapeutique des Maladies respiratoires et Tuber-

culose, par les Dra Hirtz, Rist, Ribadeau-Dumas, Kuss, Tuffier, Martin. i vol. 14 fr.
Thérapeutique des Maladies circulatoires (Cœur, Vaisseaux,

Sang), par les Dre Josué, Vaquez et Aubertin, Wiart. I vol. Thérapeutique des Majadies digestives, Fole, Pancréas, par les Die P. Carnot, Combe, Lecène. I vol.

\* Thérapeutique des Maladies urinaires par les Dra Achard,

Marion, Paisseau. 12 fr.

\*Thérapeutique obstétricale, et gynécologique par les Drs Jeannin et Guéniot. 1 vol. 14 fr.

\* Thérapeutique des Maladies cutanées et vénériennes, par les Dra Audry, Durand, Nicolas, i vol. 12 fr. Thérapeutique osseuse et articulaire, par les Dra Marpan,

Piator, Moucher, I vol. Thérapeutique des Maladies des Yeux, des Oreilles, du Nez, du Larynx, de la Bouche, des Dents, par les De Dupuy-DUTEMPS, ETIENNE LOMBARD M. ROY. I VOL.

## ESTOMAC

# SEL DE

# HUNT

GRANULÉ FRIABLE

Alcalin-Type Spécialement adapté à la Thérapeutique Gastrique.

ACTION SURE ABSORPTION AGRÉABLE EMPLOI AISÉ INNOCUITÉ ABSOLUB

#### TOUTES PHARMACIES

Echantilions au Corps Médical pour Essais Thérapeutiques.

Pendant la Guerre, ENVOI GRATUIT de SEL de HUNT (Flacons et petites boîtes de poche hors commerce) aux Hôpitaux, Formations Sanitaires Militaires et, individuellement, tux Soldats dont l'Adresse sera donnée par MM. les Docteurs.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT = PARIS

88888888888888888888888888

#### NOUVELLES

Nécrologie. - M. Edmond Serruys, père de M. le Dr Serruys (de Liége). - Le Dr Albert Prieur, directeur de la France médiçale. - Le Dr Huet, chargé du service d'électrothérapie à l'hospice de la Salpétrière. - Le Dr Camille Baudin, ancien maire de Nantua, décédé à l'âge de quatre-vingt-huit ans. - MHe Alice Bourgouin, fille de M. le Dr Bourgouin. - Le Dr Rapin, un des doyens du corps médical genevois, déecdé à l'âge de quatre-vingtquatre ans. - Le Dr Baron, vice-président du syndicat des médecius de la Seine, médecin chef de l'hôpital 211, - Mme Pascalis, mère de M. le Dr Pascalis, prosecteur à la Paculté de médecine de Paris, - M. William Klumpke. frère et beau frère de Mme Dejerine et de M. le Pr Dejerine; nous leur adressons nos bien sympathiques condoléances pour ec nouveau malheur qui les frappe. -Mme Vaquez, mère de M. le Dr Vaquez, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, à qui nous adressons l'expression de notre bien douloureuse sympathie, -M. Paul Nogier, père de M. le Dr Nogier, professeur agrégé à la l'aculté de médecine de Lyon, à qui nous adressons nos sentiments bien sympathiques dans cette douloureuse épreuve.

Mariages. — M. le professeur De Japersonue, dont nous avons amoneté parariage, épouse M<sup>20</sup> Veuve Gandillon. — M. le D' Piledippet, âlde-major aux armées, filde l'ancien chef de clinique de la Paculté de Bordeque, et M<sup>20</sup> Marx, file de M. le D' Marx, chirmigen de Saint-Luzare. — M. le D' Paul Rebierre, médecin major de 2° classes et M<sup>20</sup> Madeleine Morcl. — M. Joseph Le Poittevin, ade-major aux armées, décoré de la croix de guerre, et M<sup>20</sup> Simon Louyot.

Université de Genève. — M. le Dr. Pugnat est nommé professeur d'oto-rhino-laryngologie.

Légion d'honneur. — Sont inscrits au tableau spécial pour officier :

ANTIONY (Raoul-Louis), indiccin-major de 2º classe (active), médecin-chef d'un train sanitaire d'une armée : après s'être fuit hautement apprésier par ses remarquables qualités professionnelles comme médecin-chef d'un groupe de brancardiers, dirige un train sanitaire avec une autorité et un dévouvement au-dessus de tous tloges.

BOURGKOIS (Eugène-Léon), médecin-unajor de 1<sup>re</sup> classe (active) à l'ambulance 18/6: a donné, depuis le début de la guerre, comme médecin-chef d'un régiment, puis d'une ambulance, les preuves d'un grand courage et d'un beau dévouement (a délà été ett).

CARAYON (Mantree), médecin-major de 2º classe (active) à un groupe de brancardiers de corps: a rendu, que cours de la eampagne, comme médecin-ched fune autoblance, piús d'un groupe de brancardiers, des services distingués, faisant preuve, en loutes circonstances, de sangfroid et d'engrée (a déjà dé iron de la companya de la companya de froid et d'engrée (a déjà dé iron de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la c

GOBINOT (Charles-Marie-Jules-Eugène), médecin-major de 2º classe (active), direction du Service de santé d'une armée: médecin d'une grande valeur professionnelle et d'une activité inlassable. S'est fait remarquer par son courage et son sang-froid au feu (a déjà ét eité).

Chanaud (Louis), médecin-major de 2º classe (active) an 15º rég. de dragons : chef de service d'un grand dévousment et d'une réelle compétence. N'a cessé de rendre, depuis le débul de la campagne, les services les plus actifs et les plus éclairés (a déià été cité).

MATHIBU (Pierre-Gaston), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe elative) midelem-chef d'un groupe de brancardiers divisionnaires): a près avoir rempli pendeut un an les jonctions de chef de service d'un régiment d'injantirie et divigé ensuite acce distinction une ambiliance d'êtapes, vient de revenir an prost sur sa denunde, dans un groupe de brancardiers divisionnaires. A Juli preuce, au cours de la campagne, des plus belles qualités de courage, de sang-proid et de jugment (a dité dit).

VERDIER (François), médecin-major de 1<sup>ste</sup> classes (active) au rég. d'infanterie coloniale du Maroce: officier d'un corrage et d'une étargie à toute éprame, difé trois fois cité à l'ordre pour les britlantes qualités dont il ne de faire preuve dépuis le début de la campeu. Elessé grèbement le 25 octobre 1916, en revenant de visiter aes poutses de seconre en bremitre l'une.

ROUN-BRRIGH (Jean-Louis), méchedin-unajor de se el, titre temporative (territorial) au service de santé d'une ampés : chirurgion de la plus haute valeur, a assuré le service d'un hòpital au moment de sa plus grande activité dans des conditiones extrêmente phriblés et sous les bombardements, malgré son état de santé des plus précuires; n'a iamais voult der évacué.

RAYNAUD (Paul), médecin-major de 1<sup>se</sup> classe (territorial), ambulance 10/13 d'une armée; officier supérieur distingué et ancien de services. N'a cessé d'assurer depuis le début de 4a mobilisation un service très chargé, auce beaucoup de compétence et le plus graud dévougement.

SAVIAN DB CLERAMBAULT (Galelan), medlechi-major de 2º classe (territorial) an service de santi d'une arrate excellent médechi-major, acti et de beregique, qui a rendu dens lous les postes qu'il a occupés les plus grands services. Affecté, sur as demande, à un corps de troupes, a été griècement blessé au combat du 29 septembre 1910. Déjà Llessé en mars 1915.

Pour chevalier :

SCINARBUAR (René-Augustin), médiceire-unajor de 1º classe (active) à un dépôt d'éclopés : très bon médecinmajor, qui a vendu dans les emplois qu'il a occupés depuis le début des bostilités, des services appréciés. A tonjours jait preuve de zèle et de dévoucment.

I.ANNOU (l'ierre-Marie), médecin-major de 1<sup>∞</sup> classe (active) à l'ambulance 13/11: excellent ehet de service. Obtient de son personnel un très bon rendement et montre beaucoup d'initiative et d'activité.

JESCHER (Heuri-Elisée-Daniel), médecin-major de 1º classe (active) à l'ambulance 11/9: médecin militaire de valeur. S'est partieulièrement distingué par son courage et son sang-froid pendant la bataille de Verdun. Dirige actuelleinent une ambulance avec un beau zèle et un grand dévourmentet plait-peuve de beaucouple et compétence (a dipl été citél).

Pueu (Eliacin-Lonis-Jules), médechi-major de re classe (active) à l'ambulance 211 : engagé pour la durée de la guerre, bien que dégagé de tonte obligation, est veus au front sur sa demande et n'a cessé de donner, en toutes circonstances, les preuves d'un beau zèle et d'une grande activité.

ROUDIÉ (Émile), médecin-major de 2º classe (active) au 210º rég. d'infanterie : actif et dévoué. Dirige avec compétence le service médical d'un régiment.

Neumann (Joseph-André-Louis-Édonard), médechimajor de 1<sup>th</sup> classe (active) au 92<sup>th</sup> rég. d'infanterie : bon chef de service qui remplit ses fonctions au régiment à l'entière satisfaction de tous. Très actif, il apporte aux matudes ses soius tes plus dévoués.

Bondet (Louis-Henri-Caston), médecin-major de 2º classe (active) au 100° rég, d'infanterie: s'est fuit remarquer par son esprit d'organisation, sa méthode et son zèle. A fait preuwe de courage, d'entrain, de belle crânerie et de dévoucment, en particulier au cours des combats de septembre et d'octobre 1916.

Talon (Pierre-André), médeciu-auajor de 1ºº classe (active) à l'ambulance 1/58: médecin-chef d'une ambulance de première ligne, dirige sa formation depuis le début de la campagne.

DEIMAS (Edmond-Louis-Alexaudre), médecin-major (active) de 2º classe au 53º bataillon de tirailleurs sénégalais: excellent médecin. Assure son service d'une façon barfaile debuis son arrivée au trout.

Trautmann (René-Prédéric-Alexandre), médecin-major (active) de 2° classe, chef de l'ambulance 7/22 d'une armée: d'un zèle et d'un dévouement à toute épreuve. Assure parfaitement te service dont il est ehargé.

Pwyror (Julien-Léopold-Ambroise), médecin-unajor (active) de 2º dasse à la direction d'un corps d'arregion de voleur, 'Sest pait hautement apprécier dans les différents emplois qu'il a occupés depuis de début de la campagne. A fait preuve, en toutes circonstances, particulièrement pendant les affaires de Champagne et dernièrement sur la Somme, du plus beau dévouement, se dépensant suis compter pour assurer son service. WAGON (Pierre-Michel), médecin-major (active) de ire classe, groupe de bruna-nithes d'une división d'infanteric coloniale: dirige un groupe de bruncardiers d'une Jagon remarquable et vient de donner, au cours des dernières opérations, de belles preuves de ses qualités militaires, joignant à un zèle et un dévouement sams borne, une bravoure éprouvée et un absolu mépris du dauger.

GARROT (Jean-Maria-Joseph), médecin-inajor (active) de c'lasse au 5° rég, d'infauterie coloniale: excellent praticien qui a fait preuve, depuis le début des hostilités comme médecin-chef d'un régiment, de belles qualités de bravoure, de sang-froid et de dévouement (a déjà étécité).

Die Govon (François-Maris-Benolt) oscph), médecinmajor (active) de 2º classe au 35º rég. d'infanterie coloniale: joint à ses qualités professionnelles beaucoup de dévouement et d'activité. S'est particultèrement distingué pendant les combots de juillé et d'août 1916, en assurant d'une façon parfaite, dans des conditions difficiles, l'évacuation des bêseis (a déli del étit).

THELEME (Michel-Georges), médecin-unajor (active) de 2º classe à l'ambulance 10/22 : après avoir fuit processonne médecin-chef d'un corps de troupe, de solides qualités professionnelles et d'un grand dévouement, dirige une ambulance avec compétence et activité (a sibje été cité).

GUILAUNE (Pierre-Léon-Marie-René), médecin aidenajor de 1º claste de réserve au 4º groupe du 8º rég. d'artillerie lourde: parli wez son régiment au début de la mobilisation, n'a cessé de faire preuve des plus belles qualités de couraçe, de sang-froid et de devouement au cours de tous les combats auxquels il a pris part. Deux fois blessé et trois fois cité à Praire pour so brillente conduite au feu, a été alteint, le 15 septembre 1916, d'une nouveille blessure très groue, en visitant une battent.

#### SOMMAIRE DES PÉRIODIQUES

Annales d'hygiène et de médecine légale. —
Numèro de janvier 1917. — Contribution à l'étude clinique du typhus exantlématique, as prophjakaie dans
la guerre actuelle, par le médecin-major de 2º classe
Jacques Bland. — Le cony de froid clase les tropicaux,
ses conséquences pathologiques, par le D' BUSSÉREE, —
Perfectionnement à adopter dans la défense santiatire
des troupes combattantes, par le D' Gabriel PRYMONNET
DE LAVONUPLIAS, médecin aude-major des troupes coliniales. — La protection contre les maladies contagieuses dans les lycées, par le D' GALJOS. — Stérilisation par javellisation des caux potables destinées aux
troupes, par M. CONTE. — Revue des Journaux. —
Revue des Júviess — Le amméro : 2 fr.

Le Nourrisson. — Numéro de jauvier 1917. — Mars PAN: Succédanés du lati stérlisé : lait condensé, lati desséché. — COMDR: Tuberculinothérapie et radiothérapie dans la tuberculose du nourrisson. — MARFAN: La protection de la première enfance et l'application de la loi Roussel en 1914. — Revue aualytique. — Le numéro: 2 afr. 52. Archives des maladies du œur, des vaisseaux et du sang. — Numéro de javvier 1917. — H. VAQUEZ: l'Ormes cliniques des accidents pleuro-pulmonaires chez les cardiaques. — D. DANIBLOUSU: UN DANIBLOUSU: UN Modifications respiratoires du thrill et poul paradoxal miliatéral dans l'anévryame artério-veneux de la sous-clavière. — Reumeno: Le muméro: Le muméro: Le muméro:

Archives médicales Belges. — l'araissant mensuellement. — Nous appelons votre attention sur ce premier journal médical belge reparaissant malgré l'exil, pendant la guerre.

Adresser les abonnements à la librairie J.-B. Baillière et fils, 19, rue Hautefeuille, à Paris. On peut également s'abonner dans toutes les librairies. Belgique non occupée et France : 16 fr. Etranger : 18 fr.

Sommaire du numéro 1, janvier 1917, — DERACIE: Les plates articulaires du genou par projectiles de guerre. — REMAUX: Fièvre paludéenne des Flandres. — Quelques remarques sur la ponetuation basophile des hématies. — R. SAND: La médecine sociale en Angleterre. — Revue, Analyses, Chroniques.

I Les <u>1</u> Utres <u>X</u> scientifiques dans in hiérarchie de santé. — La proposition de loi Aristide Prat. — M. Aristide Prat a déposé à la Chambre une proposition de loi tendant à assurer aux médecias et pharmaciens de la réserve et de l'armée territoriale, dans la hiérarchie du Service de santé militaire, nu grade-correspondant aux titres scientifiques.

Dans l'exposé des motifs, l'honorable député fait remarquer que les titres scientifiques constituent un important élément d'appréciation de la valeur-professionnelle des médecins et pharmaciens. Le décret présidentiel du 31 décembre 1915, en permettant la promotion rapide aux grades élevés de la hiérarchie, des membres du corps enseignant des l'acultés et des hôpitaux, a marqué sur ce point le début d'une réforme heureuse, Mais ainsi limitée aux seuls bénéficiaires du décret du 31 décembre 1915, cette réforme demeure incomplète ; elle maintient dans une situation militaire pen en rapport avec leur notoriété, des officiers du Service de santé qui. bien que n'appartenant pas au corps enseignant ou hospitalier, n'en offrent pas moins leurs titres de particulières garanties de science et d'expérience. Les pouvoirs publics ne manquent pas de recourir dans toutes les questions délicates aux avis éclairés de nos Académies nationales, Académies des sciences et Académies de médecine, à ceux des Conseils supérieurs et départementaux d'hygiène. Cependant, aucune garantie n'est assurée dans la hiérarchie du Service de santé aux membres de ces hautes assemblées qui, malgré leur autorité scientifique, penvent être maintenus dans les grades inférieurs. Les professeurs des écoles de médecine et de pharmacie, les prosecteurs, chefs de travaux et chefs de clinique des Pacultés de médecine, les anciens internes des hôpitaux des villes possédant une Faculté, n'ont pu également obtenir ces titres que par des concours laborieux et difficiles. Les anciens internes des hôpitaux obligés de retarder de quatre années leur soutenance de thèse se trouvent. malgré leur expérience médicale, en déficit de quatre années d'ancienneté d'aide-major sur leurs camarades moins heureux qu'eux au concours de l'internat...

Voici le texte de la proposition de loi :

ARTICLE PRIMINE. — A titre transitoire, pendant la durée des bostilités, pontrout étre promus d'emblée au grade de principaux de 1º classe dans le cadre des officiers de la réserve et de l'armée territoriale, à la condition d'avoir été primitivement pourvus du grade d'aidemajor de 2º classe, les membres nationaux, libres on correspondants de l'Académie des séciences ou de l'Académie de médecine, les membres du Conscil supérieur d'hygène de Prance.

Aix. 2. — A tilre transitoire, pendant la durée des bottlités, pourront étre promus d'emblée au grade de majors de 1º classe dans le cadre des officiers de la réserve et de Tarmée ternitoriale, à la condition d'avoir été primitivement pourvus du grade d'aide-major de q' classe, les professeurs titulaires des l'écoles de médecie, les professeurs des l'acutées des seiences, les lauréats de l'Académie des seiences et de l'Académie de médecine, les membres des Commissions d'Huyéime.

ART. 3. — A titre transitoire, pendant la durée des hostilités, pourront être promus d'emblée au grade de majors de 2º classe dans le cadre des officiers de la réserve et de l'armée territoriale, à la conditiou d'avoir été primitivement pourvus du grade d'aide-major de ± classe, les professeurs suppéants des l'Rocles de médecine, les maîtres de conférences près les Feaultés des sciences, les prosecteurs, chefs de travaux et chefs de climiques des Facultés de médecine, les anciens internes des hôpitaux de villes posséduatt une Faculté de médecine, reçus depuis plus de dix uns docteurs en médecine ou pharmaciens de 1<sup>ns</sup> classe, les membres des Commissions sanitaires d'arrondissement.

Des substances médicamenteuses portant une dénomination déposée comme marque de fabrique par des industriels aliemands.— L'Académie de médecine, de nombreuses sociétés savantes et professionnelles, la plupart des groupements médicaux et pharmaceutiques, se préoccupent des mesures à prendre pour libérer démitivement a thérapeutique française de l'important tribut qu'elle pavait autrejos à l'Allemanue.

On sait que la méthode ordinairement suivie par les fabricants d'outre-Rhin pour monopoliser la vente d'un médicament consistait à déposer, comme marque de fabrique, une dénomination facile à retenir, qui se substituait an nom chimique de la substance.

Les tribunaux français ont rendu au domaine public quéques-unes de ces déuominations, faussement présentées comme garantissant l'origine du produit, notamment «Salol », «Antipyrine» et «Pyramidon ». Mais pour un grand nombre de dénominations analogues, aueune décisión indiciaire riest intervenue.

Comment, des lors, nommerons-nous les produits correspondant à ceux qui portent ces dénominations, si nous voulous respecter la légalité, tout en évitant de favoriser l'industrie allemande, et en cherchant à sauvegarder avant tout l'intérêt des malades?

Deux solutions out été envisagées :

1º Créer, en faveur du domaine public, des dénominations dont les médecins seraient invités à user pour leurs prescriptions, à la place des marques déposées;

2º Conserver les dénominations en usage, en priant les méédecins d'y joindre une indication telle que « produit français », en abrêgé « P. F. », manifestant leur intention de ne pas preserire un produit d'origine allemande.

C'est cette seconde solution, préconisée dès le 11 octobre 1914 par le D' Layral, président du Syndicat des médecins de la Loire, puis par M. Préjacque, président du Syndicet des pharmaciens de la Côte-d'Or, que l'Association générale des Syndicuts pharmaceutiques de France considère comme la plus pratique.

Le mot «Analgésine» înt proposé en 1887 par l'Acadeunie du médecime, et adopté l'anuée suivante par l'administration de l'Assistance publique, pour remplacer la marque' allemande «Antipyrine», sur la valeur daquelle les tribunans ne «Stdeint pas encore prononeés. Quelques médecins se servirent du nouveau vocable; mais le mot «Authyrine» continua à figures rus la majorité des ordonnauces. La Chambre syndicate des plurmaciens de la Scine dut attaquer la validité de la marque «Antipyrine», et l'existence du synonyme «Analgésine» devint une cause de gêne pour l'argumentation des pharmaciens.

Qu'adviendrait-il si nous demandions aux médecins d'effacer de leur souvenir le mot « Urotropine » et de le

remplacer par le mot «Formine», meilleur, sans doute, et plus ancleu, mais tombé dans l'oubli\* Nous recueillerions certainement des preuves de bonne volonté; la décomination «Formine» apparaîtrait sar quelques ordonnances, mais, le plus souvent, la force de la contunue étal·lie maintiendrait en nasge la décomination «Untropine».

DØB la multiplietté des dicomitations désignant une même substance offre des inconvincients. Lorsqu'un multale présente, par exemple, de l'atolerance pour le « Véronal», il est fâcheux que des prospectus puissent engager son médécaji à hil preserire du « Malonal», de l' « Uréal » on du « Barbitol ». N'augmenterions-tors » pas le danger de confusion on proposant, à notre tour, pour l'appliquer à ce même véronal tant de fois débapité, le nom d'« Urpongéline» ou celui de « Sommérée» ¿

Non, ce n'est pas en surchargeant une nomenclature encombrée que nous résoudrons le problème qui nous occupe.

Mais, objecte-t-on, employer les dénominations déjosées comme marques de fabrique par des Allemand-, c'est leur faire de la réclame pendant la durée des hoxílités, et c'est exposer les pharmaciens à des poursnites judiciaires quand les relations commerciales auront étérétabliés entre les belligérants.

Cette crainte se justificrait peut-être si les marques en question étaient valables; mais nous les constiderous comme nulles quand les denominations qui les constituent appartiennent au langage médical courant.

L'Association générale des Syndicats pharmaceutiques de France vient donc d'adresser au corps médical la lettre suivante:

« Monsieur le Docteur,

 Nous vous scrious reconnaissants de vouloir bien tenir compte des indications contenues dans la note ci-jointe, lorsque vous aurez à prescrire des substances médicamenteuses portant une dénomination déposée comme marque de fabrique par des industriels allemands « Lorsque la dénomination chimique de la substance est entrée dans le langage médical courant, s'en tenir à estte dénomination. Preserire, par exemple: « Arsénobenzel » et nou pas « Salvarsan ».

\*Sid e'est la dénomination déposée qui se présente seule à votre mémoire, parce qu'elle est devenue la désignation auxelle du protuit, faire suivre esté dénomination des initiales « P. F. », affirmant votre intention de ne pos désègnet up produit d'origine allemande. Prescrire, par excumple: Aristol P. F., Aspirine P. F., Collargol P. F., Dermald P. F., Diermolt P. F., Salophène P. F., Aspirine P. F., Salophène P. Salo

« Les pliarmaciens qui exécuteront des ordonnances ainsi rédigées emploieront des substances présentant tons les caractéres de pureté exigés par la thérapeutique, et offrant, en outre, l'avantage d'être préparées en France par des fabricants français.

« Le Président, « Dr Henri Martin. »

Université de Lausanne. — M. le professeur BRITZKE, qui a accepté le poste de directeur de l'institut pathologique de l'Académie de médecine de Dusseldorf, a donné sa démission de professeur à l'Université de Lausanne.

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu de l'Paris. — M. le professeur CILBERT : leçons cliniques, les samedis 10 et 17 février à 10 lt. 3/4, sur l'artérioselérose avec présentation de malade.

Avis. — Confrère demande à acheter après essais sphygmomanomètre de Pachon d'occasion en parfait état. S'adresser au bureau du journat qui transmettra.

용용용용

# 1913. CAND I MED. D'OR - Produit creit français - DIPLOME O'HONNEUR I LYON (916 NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE Gouttes de glycrophorphates alcalins (elements principaux des tissus nerveux)

Gouttes de giye-rophosphates alcalins (elements principaux des tissus nerveux)

Convalescences, Surmenage, Dépressions nerveuses

xvàxx gout. àch. repas.—6. Rue ABEL, PARIS—E.C. Fl. 3 fr.—Hi score, ni chaux, ni alcool.

RRRRRRR

# H. MAUGER

Ancien chef du ceroice des recouvrements du Syndicat des Médecins de la Ceine (15° Année) Bureau, 39, rue Galande, PARIS (V°)

Réabonnements aux journaux suivants dont la publication est régulièrement continuée en 1917

Annales d'Hygiène publique et de Médecine légale, Abonnen annuel, Paris, 22 fr. public potatie de Médecine légale, Département, 24 fr. public Archives des Maladies du Cœur, des Vaisseaux et du Sang, ladirection De II. Vaquez. Abonnement annuel : France, 20 fr.; Ernager value de la Company de Comp

#### REVUE DESTHÈSES

Parmi 107 militaires internés d'août 1914 au 1 1916 à l'Asile départemental d'aliènes du Ioneff troubles mentaux présentés rentraient dans le cadre affections mentales comues et décrites.

LAUTIER (J.). Des maladies mentales dans l'armée. Peut-on utiliser les imbéciles? (Th. Paris, 1916).

On ne peut s'autoriser à tenter pour les imbéciles l'« essai loval du service armé et du service auxiliaire » préconisé pour certains débiles, en temps de paix.

FERRIÉ (J.-I..). Des voyages pathologiques chez les aliénés militaires (Th. Paris, 1916).

«On a vu des épileptiques courir subitement vers les ligues ememies et se constituer prisomtiers, des mystiques sortir de la tranchée sous un feu terrible pour montrer leur invulnérabilité, des mélancoliques désespérés se servir de leurs armes pour se tuer. » On voit facilement les conséquences déplorables de la présence des persécutés migrateurs aussi bien dans les troupes en armes que dans les formations de l'intérieur. Plusieurs des persècutés migrateurs examinés par l'auteur ont été condamnés par des conseils de guerre, « Ces hommes ne devraient pas dépasser le dépôt. C'est là qu'on devrait les examiner avec soin, les réformer, les interner dans les cas indisentables. Dans le doute, les diriger sur un centre de psychintrie, a

BOUCHEROT (F.). Des maladies mentales dans Parmée VACHET (P.). Troubles mentaux consécutifs au shock en temps de guerre (Th. Paris, 1915).

u seul fait de la déflagration d'explosif, des troubles mentaux peuvent maître : leur caractéristique est queldiefois un syndrome mélancolique, mais le plus souvent n syndrome confusionnel frèquemment d'origine orgarique, susceptible de présenter les différentes formes de la confusion mentale. Ces formes bénigues sont les plus fréquentes. Des phénomènes nerveux d'ordre sensitif ou moteur, coexistant avec ces troubles psychiques ou leur succedant, forment parfois une sequelle obligeant à réserver le pronostic. « Ces malades doivent être en général considérés comme des organiques, de véritables « blessés internes », suivant l'expression de M. Guillain qui a attiré l'attention sur les lésions hémorragiques, fasciculaires ou cellulaires que peut créer dans le névraxe la déflagration des projectiles modernes : les phénomènes nerveux observés, écrit encore M. Guillaiu, ayant des analogies avec ceux décrits dans la maladie des caissons.

PRUVOST (I.-P.). Les débiles mentaux à la guerre. Leur utilisation (Th. Paris, 1015).

Le nombre des débiles mentaux actuellement sous les drapeaux serait considérable par suite de la moins grande indulgence des conseils de revision et de la mise à jour des débilités latentes. L'anteur estime qu'un certain nombre d'entre eux doivent rester dans le service armé, où ils seraient susceptibles d'être d'excellents soldats.

HARDOUIN (J.-E.-M.). Des hémorragies secondaires dans les traumatismes de guerre (Th. Paris, 1915). L'h'morragie secondaire était devenue de nos jours



## Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE. LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIOUES L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la présclérose, l'albuminurie, l'hydropisic.

PHOSPHATÉE L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le remède le plus heroïque pour le brighti-que comme est la digitale pour

le cardiaque

CAFÈINÉE Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaître les œdémes et la dyspnée, renforce la systole, regularise le cours du sang.

LITHINEE Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifesta tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise les acides urinaires

- Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boîtes de 24. - Prix 5 fr. PRODUIT FRANÇAIS

4, rue du Roi-de-Sicile PARIS -

PRODUIT FRANCAIS

#### REVUE DES THÈSES (Suite)

presque ignorée (Soc. de chirurgie, nov. 1914). « La grande fréquence de pareils accidents dans la chirurgie de guerre a eu vite fait de rappeler aux chirurgiens la symptomatologie et la gravité de pareilles lésions. »

LE BALLE (L.-P.). Anévrysmes artério-veineux de guerre (Th. Paris, 1916).

Les anévrysmes artério-veincux du temps de guerre (presque toujours dus aux balles cylindro-coniques) diffèrent des anévrysmes artério-veineux du temps de paix par la fréquence des lésions nerveuses concomitantes et par l'étendue des lésions cicatricielles de voisinage. La chirurgie des anévrysmes artério-veineux n'est pas une chirurgie d'urgence et il est pradent (en dehors de la guérison spontanée) de ne pas opérer avant un délai minimum de trois à quatre semaines nécessaire à l'établissement de la circulation collatérale. L'extirpation est le procédé de choix, le rétablissement de la continuité vasculaire (suture ou greffe) étant un procédé idéal, mais encore d'exception.

CHEMIN (A.). Etude clinique sur les sutures pratiquées après section totale des nerfs mixtes périphériques (Th. Paris, 1916).

On a vu des sutures donner des guérisons au bout de deux ans et plus. Il ne faut donc pas se hâter de conclure à la faillite d'une intervention. Quelques auteurs ont signalé des récupérations fonctionnelles immédiates ou excessivement rapides après suture nerveuse. Cette éventualité est impossible; il s'agit, en pareils cas, d'observations erronées, basées sur des examens cliniques incomplets on défectueux.

LE POITTEVIN (M.). Troubles trophiques causés par

49, Boul, Port-Royal, Paris

le refroldissement et la compression : guerre (Th. Paris, 1916).

Cette thèse a été écrite autéricurement à la communication de MM. Raymond et Parisot (Acad. des sciences, 1er mai 1916) incriminant un champignon comme factenr essentiel des accidents du « pied de tranchée » : l'affection serait un mycétome des pieds, comparable au pied de Madura. L'avenir nous dira ce que l'on doit conserver de cette pathogénie et il nous semble que les conclusions de M. Le Poittevin restent entières jusqu'à plus ample informé.

Les « pieds gelés » sont constitués par un ensemble de troubles trophiques à pathogénic complexe, d'où toute idée de « congélation » doit être exclue. Ils sont dus beaucoup moins au froid qu'à l'immobilité prolongée dans l'humidité. Certaines compressions locales entraîuant une gêue considérable de la circulation, y prédisposent singulièrement. Ils se présentent sous trois aspects différents et parfois consécutifs, correspondant à trois degrés de lésions anatomiques ; adème, phlyclènes culanées. sphacèle des plans profonds. Leur évolution est souvent d'une grande rapidité vers le sphacèle : il faut temporiser, le plus possible avant de se livrer à une intervention chirurgicale qui n'est admissible que lorsqu'il y a sphacèle : mais il est indispensable de surveiller presque d'heure en houre les malades, qui sont toujours sous le coup d'une complication septicémique.

RAYNAL (A.). La rééducation motrice chez les blessés de guerre (Th. Paris, 1915).

La rééducation motrice appliquée à plus de 500 blessés. de guerre (application de la méthode du Service de rééducation de la Clinique Charcot de la Salpêtrière) a donné en bloc le pourcentage suivant : 29,4 p. 100

Académie de Médecine de Paris.

DIGITALINE Priz Orfila (6,000 fr.) Priz Desportes. SOLUTION on militema GRANULES BLANCS au 1/4 de miiii LES ROSES

au 1/10° de milligr AMPOULES au 1/4 de milligr. AMPOULES au 1/10° de milligr.

Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

CELESTI

BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEI

#### ARTHRITISME

DIATHÈSE URIQUE RHUMATISME - GOUTTE GRAVELLE

# Dialyl

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert PAR LE LABORATOIRE ALPH. BRUNOT et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Élimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.). pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse.

TRÈS EFFICACE

ABSOLUMENT INOFFENSIF Ni toxicité générale. Ni toxicité rénale.

> 2 Doses par jour, dans un Verre d'Eau -DANS LES ÉTATS AIGUS : 4 à 6 doses par jour.

L'ABORATOIRE ALPH. BRUNOT PARIS - 16, Rue de Boulainvilliers, 16 - PARIS

# Dialyl

" Cures d'eau dialplée "

TOUTES PHARMACIES ENVOI GRATUIT de Flacons de "Dialyl" à MM, les Docteurs ainsi qu'aux Hôpitaux, Formations sanitaires Militaires et, individuellement, aux Soldats rhumatisants don't l'adresse sera donnée par MM. les Docteurs au Laboratoire du "Dialy!"

# Dialyl

" Cures d'eau dialplée "

TOUTES PHARMACIES

#### REVUE DES THÈSES (Suite)

de guérisons, 62 p. 100 d'améliorations, 22,4 p. 100 de grandes améliorations, 26,4 p. 100 d'améliorations moyennes, 13,2 p. 100 d'améliorations légères et 8,6 p. 100 d'insuceès.

LEMONNIER (R). Le rôle de l'aide-major de bataillon dans un régiment d'infanterie (Th. Paris, 1916).

Des qualités d'organisateur et des commaissances d'hygicisate de l'aide-major de bataillon dépendent en partie le bien-être de l'unité combutante à laquelle il est attaché et le bon état de santé de la troupe. De son activité, de son dévoucement et de la bonne disposition des mesures prises avant et au cours du combat dépendent la rapidité de l'avenuation qui est le point capital du premier échelon du service de santé en campagne.

ROBINEAU (M.). Le service de santé dans un régiment d'infanterie (août 1914-janvier 1916) (Th. Paris, 1916).

« Le personnel, le matériel et les dispositions régimentaires précisent le rôle du service ne permettaient pas de réaliser la mission qui lui incombait dans la guerre de monvements. »

LEPAGE (C.). De l'hygiène en campagne (Th. Paris, 1915).

11 y a peu de máladics contagicuses. I,a tuberculose est la maladic qui a amené le plus d'évacuations.

POLONY (S.). Service régimentaire. Hygiène en campagne (Th. Paris, 1916). Toutes les unités régimentaires devraient être dotées d'appareils à douches amovibles, « et nous insistens sur l'avantage de éréer des voitures-douches automobiles, analogues aux ambulances chirurgicales ». Elles comporteraient également une étuve à vapeur.

FONTAINE (M.). Hygiène et aménagement du cantonnement dans un village situé en première ligne pendant la guerre 1914-15-16 (Th. Paris, 1916).

« C'est en suggérant au commandement les mesures à prendre, en surveillant eux-mêmes l'applieation des règles de l'hygiène » que les médecins de première ligne ont protégé nos soldats contre les épidémies.

BERNARD (A.). Hygiène aux armées. Cantonnements et tranchées (Th. Paris, 1916).

Travall extrémement complet (178 pages) qui étudie plus particulièrement l'ean d'alimentation, les mulcires usées, l'hygiène individuelle des troupes, l'hygiène collective des homms. Dans on introduction, M. A. Dernard rappelle, d'après M. le médecin-inspecteur Lenoine, que la notion que le médecin militaire doit être avant tout un hygiéniste est aussi vicille que la guerre, puisque déjà Cambyse répondait à Cyrus qui se vantait d'avoir réuni les meilleurs médeches : « Vous auriez un plus noble soin si vous téchiez de prévenir les maladies, si vous empêchiez qu'elles se répandent dans vos troupes. «



## IOSORBOL F. L.

**ŶĠĬĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠ**ĠĠĠĠ

#### (Teinture d'iode solidifiée)

Représente le moyen le plus sûr et le plus efficace pour DÉSIN-FECTER et CICATRISER dans le plus bref délai, toute blessure, plaie ou uléfration.

NE BRULE PAS, NE TACHE PAS et n'est pas du tout douloureux à l'inverse de la teinture d'iode.

#### L'IOSORBOL F. L.

s'emploie dans tous les cas où est indiqué l'iode, dont il possède tous les avantages sans présenter aucun de ses inconvénients.

Formule de l'IOSORBOL F. L.

L'ASSORBOL est une celluisse bégétale rig, stérilisée, dont le pouvoir absorbant est de 450 0/0, c'est-à-dire 4 fois plus fort que celui du charbon animal, é fois plus fort que celui di c'oxgé de zinc. 8 fois plus fort que celui de l'icdoforme et 18 fois plus fort que celui du sous-nitrate de bismutir-

N. B. — Échantillons de IOSORBOL F. L. sont toujours à la disposition de MM. les Médecins, des Hôpitaux et des Formations Sanitaires.

## FABRICA LOMBARDA • DI PRODOTTI CHIMICI — MILANO Capital social entièrement versé Fr. 3.000.000 à porter à Fr. 4.500.000

Section des Produits spécialisés

Représentant général pour la France et les Colonies : M<sup>\*</sup> M.-A. S'ANTONI, 4, rue Boucicaut, PARIS (XV<sup>o</sup>)

Dépit pour PARIS : Pharmacie L. LEPRAT (Ausiessement JABOUN), 27-29, rue de Miromennil, et 16, rue de Penthièvre

#### REVUE DES THÈSES (Suite)

SONDAG (A.). Hygiène du cantonnement (Th. Paris, 1916). On peut dire que d'une facon générale l'état sanitaire

de nos troupes est resté excellent, grâce aux mesures liggiéniques prises dans les cantonnements.

BARAT (I...). Les bactéries suspectes des bières flamandes (Th. Paris, 1916).

Dans les bières les plus généralement fabriquées dans la région des Flandres (obtenues par fermentation haute, peu alcoolisées et peu acides), le B, coli peut être rencontré vivant et cette souillure, due à une infection juitiale du brassiu, est capable de provoquer des troubles gastrointestinaux sérieux.

DESCHAMPS (P.). Les postes chirurgicaux avancés dans la guerre de tranchées (1915) (Th. Paris, 1916). « Pour assurer aux blessés graves le bénéfice de l'intervention précoce, il y a lieu de créer, à proximité de la ligne de feu, des postes chirurgicaux avancés, véritables «antennes» chirurgicales, qui traiteront, et opéreront dès les premières henres, les blessés intransportables et les blessés urgents. Grâce à l'institution de ces postes chirurgicaux avancés, on abaissera le taux de la mortalité

générale, « en opérant à temps les abdomens perforés, en arrêtant les hémorragies graves, en remontant les blessés shockés et vidés. Par la désinfection précoce, on éparguera aux grands blessés des membres et du crâne de redoutables complications ultérieures ». Conformément aux idées de notre collègue d'ambulance

H. Barnsby, nous estimons que le poste chirurgical avancé serait l'idéal si, de par sa situation géographique,

il pouvait être stable, suffisamment organisé pour produire le maximum de rendement, assez confortable pour permettre d'v suivre les grands blessés intransportables... mais ceux-ci n'y trouveraient pas, bien entendu, le calme auquel ils aspirent.

Nous sommes d'avis que la chirurgie abdominale, par exemple, peut se faire dans d'incomparables conditions, à 10 kilomètres des lignes, dans une ambulance chirurgicale parfaitement organisée et munie d'un service radiologique complet. Le transport rapide des blessés en automobile - point qui attire actuellement l'attention de tous -- constitue très certainement la solution élégante du problème.

VALLÉE (M.). L'ergographie, son application à la mesure des impotences (Th. Paris, 1916).

La difficulté d'évaluer avec exactitude, dans nombre de cas, les impotences fonctionnelles, suites de blessures de guerre, a conduit le Di Jean Camus à chercher à ajouter aux éléments d'appréciation fournis par l'examen cliuique des notions plus précises dues au laboratoire et dont le principe serait fourni par l'ergographie : grâce à deux instruments imaginés par M. Camus (le dynamoergographe général et le dynamo-ergographe spécial pour la main et le poignet), la méthode graphique permet de substituer à des appréciations subjectives des documents précis, en dehors de toute erreur due à l'expert ou au blessé, d'étudier les résultats post-opératoires en chirurgie orthopédique, de juger de la valeur comparative des appareils prothétiques. Enfin, un ergogramme ne se simule pas.



l'action du Misonword est aruse à titre cracieux. aux métreins les armes çui en feront la remande Entratoire du l'acterl Rue la Boëta-Paris.

#### NÉCROLOGIE

#### E. HUET

La mort presque soudaine de E. Huet, emporté à cinquante-ncuf ans par une pncumonie, attristera tous ceux qui l'ont connu. Depuis un quart de siècle, il était à la Salpêtrière, s'occupant avec une activité et un dévoucment inlassables du service d'électrothérapie qu'il avait créé près de son maître Charcot : il venaît d'en abandonner la direction quand la guerre survint. Aussitôt, il reprit son poste et, sans trêve, il se consacra aux nombreux blessés du système nerveux qui se succédèrent à la Salpêtrière. Huit jours avant sa mort, il était encore là, examinant avec patience, méthode et précision chaque cas et rendant, par sa haute compétence en électrodiagnostic, d'inappréciables services.

Sa. carrière avait commencé à Caen Venu à Paris achever ses études, il avait été interne des hôpitaux et avait poursuivi à Saint-Louis avec Lailler, à Bicêtre avec M. Dejerine, à la Salpêtrière avec Charcot, d'intéressantes recherches. Sa thèse sur la Chorés chronique (1880) a fait époque et se consulte encore avec fruit. Depuis, il a, dans de nombreux travaux, contribué à préciser les méthodes qui doivent présider à l'électro-diagnostic et à l'électrothérapie en neuropathologie. Tout récemment il en donnait, dans la Pratique neurologique de Pierre Marie. un remarquable exposé d'ensemble.

Il avait souvent pris part aux travaux de la Société de neurologie, dout il avait été l'au dernier le président et où son savoir, son obligeance, sa modestie l'avaient fait unanimement apprécier et aimer.

P. LEREBOULLET.

#### NOUVELLES

Morts au champ d'honneur. - M. Louis Dubois, médecin auxiliaire, tué dans la Somme le 20 janvier 1917. à l'âge de vingt et un ans.

Nécrologie. - Le Dr de Grandmaison de Bruno, ancien interne des hôpitaux de Paris. - Mme Lucien March, femme dc M. Lucien March, directeur de la statistique générale de la France, à qui nous adressons l'expression de notre douloureuse sympathic. - Le Dr Bottentuit, médecin consultant à Plomblères, décédé à Paris. - Le Dr Rotillon, de Paris, président de la Société des médecins de l'Assistance médicale, qu'il représentait au conseil de surveillance de l'Assistance publique. Il laisse le souvenir d'un confrère excellent, très droit et très juste, qui a rendu modestement de bons services à la cause des praticiens. - Le Dr Devins, sénateur de la Haute-Lolre, conseiller général et maire de Brioude. -Lc Dr Roger Gosselin.

Mariages. - M. Pierre Moulonguet, interne des hôpitaux de Paris, aide-major aux armées, décoré de la croix de guerre et de la médaille militaire, fils de M. le Dr Moulonguet, professeur à l'École de médecine d'Amiens, et M110 Anne-Marie Doléris, fille de M. le Dr Doléris, membre de l'Académic de médecine.



TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES. CONVALESCENTS. VIEILLARDS

#### - CÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC.

CÉRÉALES JAMMET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, M. JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS

TELEPHONE 114

#### PRODUITS PHYSIOLOGIQUES MONTCOURT

49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

TĚLÉPHONE 114

Extrait de bile MONCOUR Coliques hépatiques Lithiase Ictère par rétention

En sphérulines dosées à 10 elor

De 2 & 6 sphérulines par jour. Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hópitaux de Poris. Elles ne se déliorent que sur prescription médicale.

Extrait rénai MONCOUR insuffisance rénaie Albuminurle Néphrites, Urémie

En sphérulines dosées à 15 clar. De 4 à 16 sphérulin par iour.

Corps thyroïde MONCOUR Myxædème, Obésité Arrêt de Croissance Fibromes

En bonbons dosés à 5 clor. snhérulines dosées à 85 clar. De i à 4 bontons par jou-De i à 6 sphéruli:

Dysménorchée Ménopause Neurasthénie féminine En sphérulines

dosées à 20 c/g De 1 h 3 sphérulines par jour.

Poudre ovarienne

MONCOUR

Aménorrhée

Autres préparations MONCOUR Extrait

de Muscle lisse Extrait de Muscle strié Moelle osseuse Myocardine Poudre surrenale Thymus, etc., etc.

Artério-Sclérose

Presclérose, Hupertension Dyspepsie, Entérite Nëphro-Sclërose, Goutte Saturnisme

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS Littérature et Échantillons : VIAL, 4, Piace de la Croix-R

## Bromothérapie Physiologique

Remplace la Médication bromurée

(Combat avec succès la Morphinomanie)

SPECIFIQUE DES AFFECTIONS NERVEUSES

Traitement de l'Insomnie nerveuse, Epilepsie, etc.

# BROMONE ROBIN

BROME ORGANIQUE, PHYSIOLOGIQUE, ASSIMILABLE

#### Première Combinaison directe et absolument. Stable de Brome et de Peptone

découverte en 1902 par M. Maurice ROBIN, l'aster des Centraises Milalle-l'estanques de l'ester et l'ét le les es l'âsi (Voir Communication à l'Académie des Sciences, par Berthelot en 1885.)

Le Bromone a été expérimenté pour la première fois à la Salpêtrière dans le Service du Professeur Raymond, de 1905 à 1906.

Une thèse intitulée "Les Préparations organiques de Brome" a été faite par un de ses élèves, M. le Docteur Mathieu F. M. P. en 1906.

Cette thèse et le Bromone ont eu un rapport favorable à l'Académie de Médecine par le Professeur Blache, séance du 26 mars 1907

#### Il n'existe aucune autre véritable solution titree de Brome et de Peptone trypsique que le BROMONE.

Ne pas confondre cette préparation avec les nombreuses imitations créées depuis notre découverle, se domant des noms plus ou moins similaires et dont la plupart ne sont que des solutions de Bromure de sodium ou de Bromhydrate d'ammoniaque, dans un liquide organique.

Le BROMONE est la préparation BROMÉE ORGANIQUE par excellence et la PLUS ASSIMILABLE. C'est LA SEULE qui s'emploie sous forme INJECTABLE et qui soit complètement INDOLORE.

#### Remplace les Bromures alcalins sans aucun accident de Bromisme.

Deux formes de préparation . GOUTTES concentrées et AMPOULES injectables.

DOSE: ADULTES Gouttea..... XX gouttes avant chacun des principaux repas.

Injectables | Incording | Injectables | Incording | Injectables | Incording | Injectables | Incording | Injectables | Inject

Dépôt Général et Vente en Gros: 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS
DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES

#### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE

ESFANET (Gabriel-Fernand), médicein aide-major de vir classe, pilote a viateur à l'escadrille de X...: se signale tout spécialement par son audace et la hardiesse de ses vois. Au cours d'une mission sur la côle, s'est élancé en pleine mer à la poursuite d'un hydravionenemi, l'a atlaqué vivement et l'a poursuivi avec la plus grande énergie. Déjà cité.

BABLET (Jean), médecin aide-major de 1ºº classe au 5º bataillon de tirailleurs sénégalais : au combat du 8 août 1916, a fait preuse du plus parjati dévouement dans des circonstances pénibles et dangereuses. S'est particulièrement distingué lors de l'incendie du poste de secours.

BAILV-SAIM, médecin aide-major de 1ºº classe, in 6º rég. de dragons (actuellement médecin-major de 2º classe): au combai du 20 septembre 1914, a domé un bel exemple de sentiment du devoir et de mépris du danger en allant relever sous 1e fu de l'ement, à deux reprises, us blessès d'un régiment voisin du sien; a été fait prisonnier dans cette circustance.

GAUBE (Roger), médecin auxiliaire du 14º bataillon du 140º rég. d'infanterie : déjà médaillé pour sa bravoure, s'est surpassé dépuis par sa conduite superbe dans les postes les plus exposés. S'est prodigué pour ses blessés et a été the avec l'un d'eux. DESPRUX (Rdouard), médecin aide-major de 1º classe, du 4º groupe du 9º rég. d'artillerie de eampagne: A assuré pendant toutes ses attaques avec le plus grand dévouement le service médical du groupe se portant au secours des blessés sous les bombardements les blus violents.

HOTE-BRIDON (Louis-Clément), médecin aide-major an 81° feg. d'industrei: jeune médecin, qui joul les plus belles quaistés de couvage à une conscience professionnelle remerquable. En ligue avec son bataillon, du 5 au 10 août 1916. Sest dépensé sans compler, méprisent le danger et surmontant la Jatique, allant panser les blessés sous les bombardements liet-plus violents et assurant leur évocuation dans les állais les plus repides. A fait l'admiration de tous ceux qui l'out un à l'auvec.

Bittrowt (Joseph), médeclin aide-major de 2º classe an 2º rég. d'infanterie coloniale : déjà cité trois fois à l'ordre. À toujours fait l'admiration des militaires du régiment au cours de divers combots. En dernier lien, du 31 juillet au 4 août 1916, 'ést port liu-imbe sur les liques, sous de violents bombardements; pour relener les bissels, exciunt ainsi le dévouement de son personnel; s'est dépensé entièrement pour assurer les soins et l'évacuation de très nonbreux blessés; a toujours montré le plus grand sang-froid et un entire dévouement.

## LE PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VALÉRIANIQUE

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

# Valéromenthol

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses:

\*\*Neurusthénie, Hystérie, Insomnie, Excitabilité nerveuse, Migraines,

Palpitations, Toux nerveuse, Asthme nerveux, Vomissements spasmodiques, Gastraigies, etc.

\*\*Dose: 3 & 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Parls.

Librairie J.-B. BAILLIÈRE et FILS, éditeurs, 19, rue Hautefeuille, PARIS

# CLINIQUE MÉDICALE

= de l'Hôtel-Dieu de Paris =

PAR

le Professeur A. GILBERT

1913, 1 volume grand in-8, 320 pages avec 92 figures noires et coloriées....... 12 fr.

#### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES

Médailles d'argent. — M. JOGAND (Albert), soldat à la 13's exclon d'infirmlers militaires, húpital complémentaire n° 30, à Menton; μπο la commesses DE VIRE, infirmlère-major de la S. S. B. M., à l'hópital complémentaire n° 27, au Creusot; μπο DE CHEVHICHE (NOEl), infirmlère militaire à COTON.

Médailles de bronze. - M110 BELLENGER (Louise-Pascaline), infirmière à l'hôpital auxiliaire nº 10, à Rouen ; Mmo Lelorrain (née Lecomte), infirmière de la S. S. B. M. à l'hôpital temporaire nº 20, à Châlons-sur-Marne ; Mmo DE VERNEUIL (Marie), infirmière surveillante générale à l'hôpital auxiliaire nº 41, à Châlons-sur-Marne : M<sup>mo</sup> DHMARCY, en religion sœur Dominique, infirmière à l'hôpital temporaire nº 25, à Nevers ; Mme Droin, en religion sœur André, infirmière à l'hôpital temporaire nº 25, à Nevers : Mme POMAREDE, en religion sœur Julie, infirmière à l'hôpital temporaire nº 25, à Nevers; M. André (Louis), sergent à la 8° section d'infirmiers militaires, hôpital temporaire nº 25, à Nevers ; M. PITET (Claude), caporal à la 8º section d'infirmiers militaires, hôpital temporaire 11º 25, à Nevers ; M. DORAT (Claude), soldat à la 8º section d'infirmiers militaires, hôpital temporaire nº 25, à Nevers : M. GAUTHERON (Louis). soldat à la 8º section d'infirmiers militaires, hôpital temporaire nº 25, à Nevers ; M. Lauvergne (Claude), soldat à la 8º section d'infirmiers militaires, hôpital temporaire no 25, à Nevers ; M. MOUCHEREL (Charles-Auguste), soldat à la 80 section d'infirmiers militaires, hôpital temporaire nº 25, à Nevers ; M. PERRAULT (François), soldat à la 8º section d'infirmiers militaires. hôpital temporaire nº 25, à Nevers ; M. Dion (Pierre). soldat infirmier-major à la 8º section d'infirmiers militaires, hôpital temporaire nº 73, à Dijon; M. MARTIN (François-Léon), caporal à la 8e section d'infirmiers militaires, hôpital temporaire nº 12, à Beaune; M. MUTIN (Louis-Marcel), soldat à la 8º section d'infir-

miers militaires, hôpital temporaire nº 12, à Beaune; Mme la comtesse de Pioger, née de La Villarmois, infirmière de la S. S. B. M. à l'hôpital complémentaire no 1, à Rennes; Mme Dagorn, en religion sœur Anne-Marie, infirmière à l'hôpital complémentaire nº 1, à Rennes ; Mme LE BASTART DE VILLENEUVE (née de Montbel), infirmière de la S. S. B. M. à l'hôpital complémentaire nº 1, à Rennes ; Mmo D'AUDIFFRET, née Gaultier de la Guistière, infirmière de la S. S. B. M. à l'hôpital complémentaire no 1. à Rennes : M. LETESTU (Emile-Toseph-Louis-Paul), soldat à la 10<sup>6</sup> section d'infirmiers militaires, hôpital militaire Ambroise-Paré, à Rennes; Mme Berland, en religion sœur Florentine, infirmière à. l'hôpital auxiliaire nº 22, à Saint-Affrique ; M. GARET (Antoine-Abel), médecin auxiliaire à la compagnie horsrang du 2º rég. du génie; Mmo PICARD, née Fraisse, infirmière à l'hôpital complémentaire nº 6, à Troves ; Mme Macouart, née Legros, infirmière à l'hôpital auxiliaire nº 201, à Troves : M. Nassoy (Albert-Louis). soldat à la 23° section d'infirmiers militaires à l'hôpital complémentaire nº 21 (contagieux), à Toul ; Mme MOREL, née Pédarrieu, infirmière-major de l'Union des femmes de France à l'hôpital militaire de Nancy ; Milo Azarian (Zabel), infirmière bénévole à l'hôpital complémentaire Buffon : Mme DE FRANCE, née Chrestien de Poly, infirmière bénévole à l'hôpital complémentaire V. C. 1. Buffon; M110 COURTIN (Françoise-Lucie-Henriette), infirmière bénévole à l'hôpital complémentaire V. G. , I, Buffon ; M110 MAROLLE (Marie-Renée), infirmière bénévole à l'hôpital complémentaire V. G. I, Buffon; M<sup>110</sup> WUILLEUMIER (Louise-Henriette), infirmière bénévole à l'hôpital complémentaire V. G. 1, Buffon; Mme Champion; née Smith, infirmière à l'hôpital auxiliaire no 73, à Nogent-sur-Marne : Mile DE VERDILHAC (Marie-Léonie-Silvaine-Marthe), infirmière de la S. S. B. M. à l'hôpital auxiliaire nº 3, à Nancy.

# THÉRAPEUTIQUE OBSTÉTRICALE ET GYNÉCOLOGIQUE

(Bibliothèque de Thérapeutique Gilbert et Carnot).

#### RECOUVREMENTS PARIS 10 º/o

#### H. MAUGER

Ancien chef du seroice des recouvrements du Syndicat des Médecins de la Seine (15° Année) Bureau, 39, rue Galande, PARIS (V°)

Ch. LOREAU

#### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3<sup>bls</sup>, RUE ABEL — PARIS

Tél. Roq. 41-85

o. Josué

## La Sémiologie Cardiaque

Les localisations cardiaques

1914, 1 vol. in-16 de 96 p. avec figures, cartonné. 1 fr. 50

RECALCIFICATION

CHAUX ORGANIQUE

directement et entièrement assimilable



REMINÉRALISATION

PHOSPHATES DES CÉRÉALES

Puissants modificateurs du Terrain

# FLUOR ET SILICE

Agents fixateurs de la Chaux et des Phosphates

POUDRE - CACHETS - GRANULE DOSES: Une mesure; un cachet, une cuillère à cafe de granule au milieu de chaque repas

Laboratoires Albert BUISSON 15, Avenue de Tourville , PARIS

# MORRHUETINE JUNGKEN



# PRODUIT SYNTHÉTIQUE agréable au goût - bien toleré

agréable au goût – bien toléré
Efficacité remarquable



Lymphatisme — Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses
États dits Prétuberculeux

La Bouteille de 800 cm² : 4 france.

LABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS

\* OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES :

Extraite Hépatique et Biliaire Glycérine Boldo Podophyllin

LITHIASE BILIAIRE
COIQues bipatiques, « Leipres
ANGIOCHOLÉCYSTITES, HIPOHEANIE
HEPATIJAME » ARTHRITIANE
DIABETE DVSHEPATIQUE
SCROPULE et IUBERCULOSE
justicishte de l'Iyale de FOIE de Morus
COLITE » MUCOMEMBERANEUSE
COLITE » MUCOMEMBERANEUSE
EVENOSES ET PSYCHOSES DYSHEPATIQUES
REMATOSES AUTO ET HETROTOXQUES

PANBILINE

Prix du pieros

Prix de pri

instituée par le D' Plantier, est la seule qu', agissant à la fois sur la sécretion, combine l'opotion et sur l'excrétion, combine l'opothérapie et les cholagogues, utilisante, par surcroît les proprietés hydragogues puil
par surcroît les proprietés hydragogues puil
par surcroît les proprietés hydragogues puil
par surcroît les proprietés hydragogues par
voir l

Cette médication essentiellement clinique,

CONSTIPATION \*\* HÉMORROIDES \*\* PITUITE MÉD. D'OR en dérivent. Solution d'absorption facile, inaltérable, MIGALINE \*\* OFTALGIES \*\* D'ENTÉROPTOSE GAND \*\* Onto toxique, bien toléréte, lagérement amér mais sans NEVIGOSES ET FÉNCHOSES D'SHÉPÉRATIQUES 1913 \*\* ortice soit, ne contenant ni aucre, ni alcoul. Uné a quatre cultieres de sacre par jour au décide des quatre d'ALTON CALCATIONS \*\* INTECTIONS \*\* INTECTIONS \*\* OFTAL MAIS \*\* OFTAL MAI

Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBILINE. ANNONAY (Ardèche)

Légion d'honneur. — Sont inscrits au tableau spécial pour chevalier :

É LACOUTTE (Émile-Louis-Jean-Maurice), médecin-major de 2º classe territorial à une ambulance chirugicale automòbile : ehirurgien de valeur, se dépensant sans compter. Rend les plus grands services depuis le début des hostilités.

HASLE (Albert-Guy-Pierre), médeciu-major de 2º classe territorial au 4º rég. d'infanterie : médecin dévoué et consciencieux. A de l'autorité sur son personnel et dirige son service avec activité.

BARBILLION (Georges-Marie-Prosper-Achille-Louis), médecin-major de 2º classe territorial à un hôpital d'évacuation: médecin ênergique, dévond, consciencieux. A dirigé avec beaucoup d'initiative les formations, sanitaires aui lui ont têt conflées.

CAZALS (Louis), médecin-major de 2º classe de réserve à l'ambulauce 15/16 : à la tête d'une ambulance depuis le début des hostilités, a toujours fait preuve de sérieuses qualités professionnelles et militaires.

BIARD (Manrice), médecin-major de 2° classe territorial à l'ambulance 14/5: médecin dévoué et eouseieneieux. Dirige avec compétence une formation sanitaire de l'avant.

ZIMMERMANN (Nicolas-Paul-Lucicu), médecin-major de 1<sup>ra</sup> classe territorial à l'hôpital central d'une place : nombreuses annuités, so fait remarquer par le zèle et le devouement dont il ne cesse de faire-preuve depuis le début des hostilités.

BAILLEUL (Louis-Charles-William), chirurgien-chef de l'hôpital auxiliaire nº 2, médecin-chef du centre secondaire de physiothérapie de Troyes: titres exceptionnels.

est le

Au moment de "a batente de .a Marne, ,oraque l'enneuf monaçait Troyes, a demandé à rester à son poste et majer une samié extrêmement présire n'a cessi d'assurer le service chirurgical de jour et de mil. A rendu depuis la moibistation les plus grandes ervices, faisant du centre secondaire de physiolidérapie de Troyes une installation modèle grâce à laquelle ung rand nombre de blessés ont têt saunés.

CALLAUD (Érnest-Pierre), médecin-major de 2º classe territorial au centre hospitalier d'une place; chirragien de valeur. 4, pendant la duvée des afjaires de Verdun, opéré et soigné de nombreux blessés avec un dévouement sans bornes.

DECORCE (Frédéric-Mauricc), médeciu-major de 2° cl. territorial au 9° régiment de lussards: nombreuses annuités, se fait remarquer par le zèle, le dévouement et la compélence avec lesquels il assure son service.

GAUSSEE, (Amand-François-Hilarion-Jules), médecinmajor de 1<sup>70</sup> classe territorial à l'ambulance 10/7: dirige avec fermeté et autorité son ambulance à la tête de laquelle il fait preuve d'un grand dévouement et d'une inlassable activité.

ESPERON LACAZE DE SARDAG (Jules-Louis-Constant-Journes-Clair), múdecin-major de 2º classe de réserve à l'ambulance 3/10: venu volontairement aux armées; assure un important service d'hôpital avec un zèle et un rédovement de tous les instants.

VANNIRE (Édouard), médecin-major de 2º classe territorial au <sup>3</sup>ev feg d'artillerie lourde, 5º groupe : médecin très dénoné et très actif. Assure avec beaucoup d'autorité et de complénne le service de santé d'un groupe d'artillerie. MORANGE (Maric-Antonin), médecin-major de 2º classe.

Le plus actif, le plus agréable, le moins odorant

du Rhumatisme

des éthers salicyliques pour le traitement externe

ECHANTILLONS & LITTÉRATURE : LABORATOIRES CIBA, Saint-Fons (Rhône)

# EXTRAITS INJECTABLES CHOAY: SONT ADDITÉS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS HYPOPHYSAIRE DOSAGE: !!" Correspond à l'a lobe posterieur d'hypophyse de bœust sur defiance serciale: lobe anterieur ou ôtande totale SURRÉNAL DOSAGE: 19" Correspond à 0'110 deuteni de glande totale SURRÉNAL ET CORRESPONDE CHOAY à LEXTRAITS ET TOUS AUTRES EXTRAITS EGRMULER: AMPOULES CHOAY à LEXTRAIT (\*\*\* SONS\*\*) LABORATOIRE CHOAY. 44 AVENUE DU MAINE. PARIS - 64 -

territorial à l'ambulance 13/6; médecin-ehef d'ambulance très consciencieux. S'acquitte de ses fonctions avec zèle et dévouement.

Noorde (Raymond-Pierre), médecin unajor de 2º classe territorial au 78º rég. territorial d'infanterie: médecinché d'une compétence parfaite, d'une activité et d'un dévousment à toute épreune. Au front depuis le début de la compagne, a toujours prodigué ses soins aux béssés dans les transhées de première ligne et sous de violents bombardements. Une béssure (a été difé viile).

HERRINSCIBIDT (Alfred-Henri), inédecin-major de 2º classe territorial à l'ambulance 8/4: médecin d'une grande valeur professionnelle. A rendu des services signalés depuis le début de la campagne par son zèle, son dévouement et son entrain (a délà été eith).

BRENUGAT (Charles-Auguste-Alain), médecin-major de 2º classe terrilorial au 45º reg. ("infanterie: au front depuis le début des hostilités, s'est fait remarquer par le sang-froid et le dévouement avec lesquels il a donné des soins à de nombreux blessés dans des conditions partieulièrement difficiles et dangereuses (a délà été été).

Bodin (Eugène-Marie), médecin-major de 2º classe territorial à l'ambulance 4/38: praticien très consciencieux et très dévoué. Dirige un service important avec une compétence professionnelle très appréciée.

COYON (Marie-Armand-Émile), médecin-major de 2º classe de réserve à l'ambulance 13/17 : dirige depuis de longs mois une ambulance où il s'est distingué par son dévouement, son sens elinique et sa haute compétence prolessionnelle.

CRUVEILMER (Louis-Clément), médecin-major de 2º classe territorial à un groupe de braneardiers divisionnaires : médecin distingué excelleul praletien, s'est particulièrement fait remarquer aux attaques de Champagne par son courage, son sang-froid et son déponement (a déjà té cité).

DUPOND (Noël-Marie-Camille), médecin-major de 2º cl. territorial au 228º régiment d'infanterie : mobilisé dès le début de la campagne, a toujours fait preuve des plus belles qualités de zèle, d'activité et de dévouement.

SAINT-HILAIRE (Étienne), médecin-major de 2º classe territorial à un hôpital temporaire : nombreuses annuités, A toujours fait preuve d'activité et de dévouement depuis le début des hostilids.

QUENET (Paul), médecin-major de 1<sup>ro</sup> classe territorial à un hôpital temporaire : montre de réelles qualités d'organisation et d'autorité à la tête d'un centre hospitalier.

NOGUES (Paul-Jean), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe territorial à l'ambulance 12/2: dirige avec beaucoup d'activité une formation particulièrement chargée où il montrebeaucoup de compétence et le plus protond dévoucment.

LONGURT (Alfred-Léon), médecin-major de 2º classe territorial à un hôpiral d'évenention: a demandé à rester au front, maigré son âge. Fait preuve, depuis le début de la campagne, d'un zèle et d'un dévouement au-dessus de tout

#### COLLOBIASES DAUSSE

# COLLOBIASE D'OR

OR COLLOÎDAL DAUSSE

Agent anti-infectieux dans toutes les septicémies

# COLLOBIASE DE SOUFRE

SOUFRE COLLOIDAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumatisme

I ITTÉRATURE ET ECHANTILLONS Laboratoires DAUSSEA Rue Aubriot PARIS



Dose : 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir. TRAITEMENT RATIONNEL

# CONSTIPATION

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales
Intoxications bacillaires
Troubles hépatiques et biliaires

DEBRYE (Jean), médecin-major de 120 classe de réserve, service de santé d'un groupe : chej de service remarquable aussi bien par ses connaissances générales et professionnelles élendues que par ses qualités d'organisation, son zèle et son complet dévouement.

SOLARY (Charles-Aimé-Eugène), médecin-major de 1<sup>20</sup> classe territorial à l'ambulance 10/16: se fait remarquer, depuis le début de la campagne, par son activité et son démonsement.

PLAYOUST (Rugène), médecin-major de 2º classe territorial à l'ambulance 15/14: remplit les fonctions de médecin-chef d'une ambulance avec énergie, conscience et un dévouement de tons les instants.

CHARLIER (Adolphe-Joseph-Clément), médecin-major de 2º classe territorial à l'équipage radiologique nº 7: a rendu des services très appréciés à la tête du service spécial dont il est chargé.

DANTAN (Gaston), médecin-major de 2º classe territorial, chef de l'ambulance 2/97 : placé à la tête d'une ambulance, y a montré les plus belles qualités de dévouement et d'activité.

CONTE (Jean-Baptiste-Hippolyte-Raoul), médeein-major de 2º classe territorial au 23º bataillon de chasseurs : bien que libéré par son âge de toute obligation militaire, est resté volontairement dans les cadres et a servi dans la zone des armées depuis le début de la campagne. Après avoir organisé et dirigé, dans des épériodes dificiles, deux hôbitaux d'évacuation, a demandé à être affecté comme chef de service dans un bataillon de chasseurs où il a fait preuve, en toutes circonstances, du plus grand dévouement, d'une conscience et d'une activité exceptionnelles (a déjà été cité).

GRANGURR (Marie-Auguste-Tony), médecin-major de 2º classe de réserve, chtef de l'ambulance 3/67: au front depuis le début des hostilités. S'est constamment distingut par ses belles qualités de volonié, de courage et de dévouement la débit été cité).

BAILACHE (Julien-Jean-Amédié), mèdecin-major de 2º elasse territorial au 16º batallon de elassecurs: au front depuis le dèbut de la campagne, sur sà demande, donne le plus bel exemple de dévouement et d'énergie (a déjà èté plus bel exemple de dévouement et d'énergie (a déjà èté plus per la compagne de dévouement et d'énergie (a déjà èté plus per la compagne de devouement et d'énergie (a déjà èté plus per la compagne de la c

PLANQUE (Émile-Albert), médecir-major de 2º classe territorial à l'ambulance nº 5/38: chivargien de premier o'îdre, d'une extrême activité et d'un dévouement à tout é preuve. A rendu des services signalés depuis le début des hostilités (a dich été etie).

Evror (Jean-Baptiste), médecin-major de 2º classe de réserve à l'ambulance nº 4/9: rend depuis le début de la guerre les services les plus appréciés, grâce à son activité, sa combétence et son dévouement.

Médaille militaire. — Derreien (Paui-François-Marie), médeein auxiliaire à un groupe de brancardiers divisionnaires: médecin auxiliaire plein de bravoure, d'évergie et de dévouement; a toujours obtenu de sa section de bran-

Indications the servicingues?

Ansiepte trouble digesty,

Justiff saice Regardine

aly namice Conservation duy

flesares on fetignes dele

Transament of plus actif.

Tamurgyl

And Cetranseur

legalty a chacun de le sepas

dans un pen deam

Clest un tel de Vanedium

hon toxique

Civo: gratust any lubicius

6 rue de La barder Tang





PRODUITS DE RÉGIME

CH. HEUDEBER

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiqués

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).

cardiers le maximum de rendement. A été grievement blessé, e 22 septembre 1916, en effectuant la reconsaissance d'un poste de secours établi dans une région violemment bombardée. Délà trois lois cité à l'ordre.

LAUXERROIS (Jacques-Marie-Nicolas-Henry), médecia auxiliaire au 77º rég. d'infanterie: médecin très zélé et très dévoué. A été blessé très grièvement, le 15 novembre 1916, au cours d'une visite en première ligne. Déjà cité à l'ordre.

GAILARD (Louis-Pierre-Théophile), médecin auxiluire au 142° vég. d'affanterie : jeune médecin auxiliaire qui n'a cessé, depuis son arrivée au front, de faire preuve d'éurgie et de dévouement. S'est particulièrement distingué en assurant l'évocuation de ses bessés dans des conditions difficiles et périlleuses jusqu'au moment où il fut attein hui-même d'une grave béssure.

GLEIZE (René), médecin anxiliaire au 321° rég. d'infanterie: médecin auxiliaire très dévoué. A été très grièvement blessé le 23 septembre 1916, à son poste, en première liene.

Warneny (Maurice), médecin auxiliaire au 4º bataillou du 3 rég, de marche de tiralleurs : modète de bernouvre et de dévousment. A fait preuve depuis le début de la campagne d'un caine et d'un sang-froit remarquables en pasant les blessés sous les plus voients bouhardements. Dijà blessé, vient d'ûre atteint d'une nouvelle blessure à son poste. Trois fois cité à l'ores pour les parties de la service son poste. Trois fois cité à l'ores pour les parties de la service de son poste. Trois fois cité à l'ores parties de la service de

E Service de santé de la marine, — M. le médecin général de 2º classe Chevalier est nommé chef du service central

de santé auministère de la Marine; M. le médecin générai de 2º élasse JACHENATO est nommé directeur du service de santé du 3º arrondissement maritime, à Rochefort, M. le médecin généraj de 2º classe GAZEAU est nommé directeur du service de santé du 5º arrondissement maritime à Toulos.

Au grada de médecin de 1º classe: M. PORTMANN (Georges-Raymond), médecin de 2º classe: s'est partieulièrement distingué par son courage, su valeur professionnelle et les qualités d'initiative et de décision dont il a fait preuve au cours d'événements de guerre.

Au grade de médecie principal: M. VIALIT (Maris-Joseph-Françols-Frant-Gorazope), médecin de re classe. Contre l'avortement. Mesures préventives et répressives. — Au nom de la commission sénatoriale de la dépopulation, M. Cazeneuve, rapporteur, a déposé, à l'occasion de la denxième délibration, son rapport sur les mesures préventives et répressives centre le crime d'avortement

An point de vue préventif, la proposition organise la surveillance des missous d'acconcienents. Désormais, il fandra posséder le diplôme de doctent en médecine, tout au moins de sage-femme pour diriger ess maisons. Des inspections périodiques seront faites par des professeurs de facultés on des médecins qualifiés nommés par le ministre de l'Intérieur. Des sanctions pénales sont établies pour punir ceux qui ouvriraient des masons d'acconcienente sans, autorisation prédectoris aus capacitation prédectoris au sur partie de l'autorité de l'autori

## Paludisme } at Cachets ( of GUINOFORME

H. LACROIX & C' 31, Rue Philippe-de-Girat

Viennent de Heparaître :

#### ARCHIVES MÉDICALES BELGES

Nº1. - JANVIER 1917.

COMPTÉ DE RÉDACTION : MM. MAINTRIAU, DEPAGE, NOLF, BRACHET, WILLEMS, DERACHE, LABASSE, HAINAUT, DENHAENE, DE MARNEFFE, HINRARID, DEBAISLEUX, GALDY, REVAUX.
M. STASSEN 61. VONCENS, Secrétaires de la Rédaction.

Nous appelons cotre attention sur ce premier journol médical beige reparaissant malgré l'exil, pondant la guerre; nous serons heureux de recools cotre abannement aux Archioss Médicales Beiges.

Belgique non occurade et Franço : 16 fr. - Étrangos : 18 fr.

Adresser les abonnements à la librairie J.-B. BAILLIÈRE et Fils, 19, rue Hautefeuille, à Paris. On peut également s'abonner dans toutes les librairies.

# TUBERCULOSES Bronohites, Catarrhes, Grippes 'EMULSION MARCHAIS Christian Calmo la TOUX, telbe TPPETIT

do 3 à 6 cuillerécs à calé dans lait, bouitlon.

Calme la TOUX, relève l'APPÉTIT et CloATRISE (es lésions, Bien toleree – Par Palsorbée, et al. (et al. et a

#### PRÉCIS D'OBSTÉTRIQUE

par le Dr FABRE Professeur à la Faculté de médocine de Lyon.

2° édition, 1 vol. in-8 de 832 pages avec 510 figures.

mé. ... 18 fr.

## La Vaccination ANTITYPHOIDIOUE

Vaccination préventive et Vaccinothérapie par le Dr H. MÉRY meur agrégé à la Faculté de médecin de Paris. Médecin des hôpitaux.

fotesseur agrègé à la Faculté de médecine de Paris. Médecin des hôpitaux. vol. in-8 de 96 pages. Cartonné. 1f.50

#### NOUVEAU FORMULAIRE MAGISTRAL

de Thérapeutique clinique et de Pharmacologie
Par le Dr O. MARTIN

Préface du Professeur GRASSET

Vient de paraître :

HERZEN

# GUIDE-FORMULAIRI THÉRAPEUTIOUE

dition, 1917, 1100 pages, cartonné.....

.......

... 12 11

L'autorisation ne pourra être refusée que pour raison d'hygène ou d'immoralité, sur avis du conseil départemental d'hygène. Appel poura être fait, d'alleurs, de cette décision auprès du ministre de l'Intérieur, qui se prononcera en dernier ressort, sur avis conforme du conseil supérieur d'hygène publique de France.

La répression du crime d'avortement sera justiciable de la correctionnelle et non plus des assises, où les acquittements scandaleux ont souvent ému l'opinion publique.

Les peines prévues par le Code pénal sont aggravées. De plus, on frappe la propagande par les discours, les écrits et les annonces, de peines assez sévères. La propagande anticonceptionnelle elle-même est visée en l'un des articles et tomber a l'avenir sous le coup de la loi,

Le décalogue antituberculeux. — M. le Professeur Maurice Letulle, membre de l'Académie de médecine, secrétaire général du Comité central d'assistance aux militaires tuberculeux, a eu l'idée de résumer en dix commandements les prescriptions indispensables pour lutter contre la tuberculose.

Voici les articles de ce décalogue ;

I - Jamais à terre ne cracheras, mais dans un crachoir seulement

 L'air pur, aux champs rechercheras, en montague, à la mer, partout, passionnément.

tagne, à la mer, partout, passionnément.
 Poussières des villes, fumées d'usines redouteras,

comme des humains l'affreux relent.
4. — Ta fenêtre ouverte jour et nuit tiendras, pour guérir ton poumon sûrement.

5. — Au lit, seul, tu coucheras, pour y dormir commodément.

6. - Nourriture saine, sans abus, consommeras et

mastiqueras consciencieusement.

7. — Du tabac et des drogues t'abstiendras, mais sur-

tout d'alcool, absolument.

8. — Aucun excès ne commettras : ménage tes forces prudemment.

 Ton corps, matin et soir, laveras, mains et bouche aux repas mêmement.  Ces lois d'hygiène observeras, afin de vivre longuement.

Contre les animaux propagateurs de germes. — Il s'est fondé au ministère de l'Iutérieur, au début de 1914, une ligue sanitaire.française, qui se propose de « provoquer un mouvement national pour la couservation de la santé publique » et fait appel « au concours fédète de tous les bons Prançais soucieux de la prospérité et de la grandeur de la Françe ».

Cette ligue « entreprend spécialement la lutte contre la mouche, le rat et autres animaux vecteurs des parasites engendraut les maladies épidémiques », et c'est contre la mouche ou'elle a commencé une éuergique croisade.

Comme il n'est pas une forme de propagande p us abondante et plus directe que le cinéma, elle prépare une campagne par le film, qui commencera le 1<sup>er</sup> mars dans trois mille établissements.

Ce film instructif a été présenté, au uninistère de l'Intrécieur, à M. Malyve à M. Justin Godart, sous la présidence du professeur Raphael Blanchard, membre de l'Acadéunle de médecine. Le grossissement de la mouche sur l'écran ne produit pas d'images attrayantes, mais le but cet atteint, qui consiste à mieux faire counaître cet ennemi, plus dangereux qu'on ne le suppose généralement.

Thèses de la Faculté de Paris. — MARISCHAI. Troubles de la nutrition des tissus et lésions de sphacèle en rapport avec l'hypotension artérielle. — COLOMIR, Septécimies pneumo-bacillaires. — M<sup>192</sup> GERMAN, Hude sur le syndrome de la pleurite apicale daus la tuberculose pulmonaire. — HALLEZ, Les formes cloisonnées et les localisations ventriculaires de la méningite cérébro-sphinde.

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. — M. le professeur Gilberg. — Les samedis 17 et 24 février à 10 h. 3/4. Lecons sur l'artériosolérose et son traitement.

Offre d'emploi. — On demande un médecin français, de Paris ou réfugié, pour assurer temporairement un service public dans le XVIIIº arrondissement. S'adresser à Paris médical. le matin vers onze heures.

#### CHLOROFORME DUMOUTHIERS

Son flaconnage, en tubes jaunes scellés, le met à l'abri de toute altération
Pharmacie DUMOUTHIERS, 11, Rue de Bourgogne, PARIS.



#### CHRONIQUE DES LIVRES

Les formes anormales du Tétanos, par Courtois-Suffit, médecin des hôpitaux de Paris, et R. Giroux. Préface du professeur F. Widal. I vol. petit in-8, 180 pages, 4 fr. (Masson et C<sup>n</sup>, éditeurs à Paris).

De toutes les infections qui menacent nos blessés, le tédanos est celle que, grâce à la sérothérapie, nous pouvons le mieux prévenir. Mais la aérothérapie, lorsqu'ile est tardive et insuffisante, peut aider, par contre, à créer un type spécial de tétunos attémué et localisé; dans cette forme, les contractures restent, en général, limitées à un seul membre. Ce type ne restep sa' d'ailleurs toujours strictement monoplégique, et si les exemples de tels faits sont peu nombreux, c'est sans doute parce que les médecius ne sont pas encore très avertis de leur existence.

L'action préventive du sérum antifétanique ne doit pas faire méconuaître son action caratrice dont l'utilité est incontestable. Mais, cependant, un remêde spécifique, même puissant, ne peut s'adresser à tous les éléments complexes dont est faite une maladie ; évet comme maladie du système nerveux que le tétanos se présente tout d'abord à nous. Aussi, pour le combattre, une médication symptomatique doit-elle venir en aîde à la médication asthogénique.

MM. Courtois-Suffit et R. Giroux ont clairement

exposé tous ces euséguements qui s'appliquent si bien unx étanos partiels. Ils ont pensé, de plus, qu'à l'heure présente, on ne pouvait toucher à un point de l'histoire du tétanos sans rappeler par quel développement magnifique la bactériolgie, marchaut de la découverte du bacille tétanique à celle de sa toxine, puis à celle de l'antitoxine, a fourni les moyens de préserver contre cette maladie. Voilà comment ce livre, malgré son titre restreint, offire une mise au point des conuncisances que tout médecin la elevoir de posséder sur l'étiologie. la pathogénie, la prophylaxie et le traitement de la plus redoutable complication des plaies de guerre.

La Médecine d'urgence, par le Dr C. Oddo, professeur à l'Iscole de médecine de Marseille, 3° édit., 1 vol. iu-8 de 979 pages, 14 fr. (Doin èt fils, éditeurs à Paris).

Constater que cet ouvrage en est, après six ans, à sa troisième édition, est en faire un éloge, qui se passerait de commentaires.

Le succès en est di à des causes multiples. C'était d'abord une idée ingéniesse que de grouper en un seul volume tout ce qui a rapport à la médecine d'urgence. En face d'une crise d'auger, d'une perforation intestimale, d'une apoplexie, d'une hémoptysic ou d'une hématémèse, le pratticien n'a pas la ressource de dissimuler son embarras, en formulant une prescription anodiue, quitte à piocher ses auteurs, une fois dans le mystère du cabinet de travail. Il faut qu'il alt, présents à la mémorie, tons les éléments du difaguostic, toutes les ressources du traitement.

L'ouvrage du D' Oddo lui fournira à cet effet, groupés en un seul volume, tous les documents nécessaires. Ce n'est pas un simple mémento de bibliographie, mais une étude cliuique de chaque question, soigueusement mise au courant des deruices progrès de la science. Ics notions indispensables sout exposées au lecteur avec tous les développements utiles, dans un style clair, précis, attrayant. Le débutant y trouvera un guide sûr pour son inexpérience; le praticieu éprouvé y complétera son instruction, en ce qui concerne les dernières acquisitions de la sénédolégie, et y développera les ressources de sa thérapeutique.

Nul doute que cette troisième édition de l'ouvrage du savant professeur marseillais ne trouve auprès du public le même accueil que les précédentes.

G. LINOSSIER.

ଅନ୍ୟନ୍ତନ

## NÉVROSTHÉNINE FREYSSING

Gouttes de glycérophosphates alcalins (éléments principaux des tissus nerveux)
Convalescences, Surmenage, Dépressions nerveuses
xyaxx gout. Ach. repas. — 6, Rue ABEL, PARIS — Le Fl. 3 fr. — HI ware, al chawx, al alcool.

888888

# VITTEL

GRANDE SOURCE

Régime des ARTHRITIQUES Régime

SOURCE SALÉE

Régime des HÉPATIOUES

URASEPTINE ROGIER

#### VARIÉTÉS

#### EN CAMPAGNE AVEC L'ARMÉE SERBE

(Notes d'un médecin français)

le ne puis m'empêcher, au début de ces lignes, de rappeler un incident charmant qui marqua notre première journée dans les rangs serbes

anciens de l'armée d'Orient, nous rejoignious, par des pistes abominablement torrides, le camp d'extre de l'armée serbe à laquelle nous venions d'être affecté

Indifférents au paysage monotone et connu, nous pareourions l'étape aussi vite que le pouvaient nos ehevaux et nous arrivions au village de Loutra, célèbre dans la Macédoine pour ses sources sulfurcuses. Une piscine turque est aménagée dans une masure, dont le toit, en forme de dôme, sert de perchoir aux eigognes. Un campement scrbe dressait ses teutes aux aleutours.

Nous nous arrêtions pour visiter les thermes, lorsque l'un de nous, avisant les nombrenx nids de eigogues accrochés aux cheminées et aux murs du lieu, poussa un eri de surprise et nous dit : « Regardez ».

Ils étaient ecints de guirlandes tricolores, faites de bluets, de marguerites et de coquelicots tressés, et leur groupement curieux pavoisait toutes les maisons à la française.

Un officier serbe nous renseigna délicieusement. Les héros de l'Albanie, arrivés la veille à Loutra, connaissaient la pieuse histoire des cigogues de l'Alsace exilées de leurs clochers par les batailles. Cigognes de Macédoine on d'Alsace, elles étaient apparues aux Serbes comme le symbole de la patrie lointaine, symbole d'autant plus touehaut, que ces oiseaux sont, eu Serbie comme en Alsaee, les protecteurs du fover. Un vieux proverbe dit : « Une cigogue sur la cheminée rapporte un enfant chaque année, «

Alors, pour que les eigognes d'Alsace, réfugiées peutêtre en Macédoine, retronvassent les couleurs de leur C'était à la fin de mai 1916, en Chalcidique, que de l'atrie, ils avaient, de fleurs tricolores, décoré les nids

ces auspices, nous pénétrâmes dans l'armée

Note y avious presque tous des amis conmis et estimés la rude campagne de l'au dernier, L'accueil fut entitensiaste : nous apportions avec nous la promesse de l'aide française et nous étions nu peu de sa manifestation. On voulut voir en nous les représentants des idées de notre pays et nous considérer comme des guides et des conseillers placés auprès des camarades slaves pour les familiariser, s'ils ne l'étaient pas déjà, avec tout ce qui constitue la culture et la science latines.

Jamais il ne nous a été besoin de chercher la voie de notre mission, toute tracée par les aspirations de nos camarades serbes.

Associés au sort de la France, par le sang versé en commun, ils ont voulu que notre pays devint leur patrie intellectuelle, et nous avons été priés par eux de le dire chez nous. Les médecius qui ne connaissaient pas l'enseignement français se sont mis à l'étude de nos médicaments et de nos doctriues, par la lecture des journaux et des livres que des initiatives heureuses nous out permis de grouper.

L'offensive commencée en août a scellé encore davan-



## Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE. LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PHOSPHATÉE L'adjuvant le plus sûr des cures de dechloruration, le remêde le plus heroïque pour le brighti-que comme est la digitale pour

CAFÉINÉE Le raédicament de choix des Le traitement rationnel de l'ai-cardiopathies, fait disparaître thritisme et de ses manifestacardiopathies, fait di les cedemes et la dysp

LITHINEE tions; juguje les cri

le cardiaque Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en holtes de 24. - Frix 5 fr

PRODUIT FRANCAIS

4, rue du Roi-de-Sicile

PRODUIT FRANCAIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

tage notre amitié, par la participation aux mêmes dangers, et disons-le fièrement, à la même victoire. L'héroïsme des troupes françaises laneées à l'assant, côte à côte avec les Serbes, a été la meilleure démonstration de la noblesse de l'âme latine. Il ne pouvait pas en être de meilleure pour le succès de notre cause en Orient.

Nous vimes, dans les ambulances, les blessés serbes et français fraterniser et se raconter leurs explôits dans cette mimique faite de sympathie expressive qui est le langage international des poilus. Et nos yeux de médecins admirèrent des spectacles rares..

Grâce à la collaboration de nos amis parisiens, lyonnais et autres, uous avons pu fonder, dans quelques ambulances, une bibliothèque où l'on trouve, à côté des journaux médicaux, la plupart des grands illustrés français. Il y a là une excellente source d'instruction pour les Serbes désireux de se familiariser avec notre laugne, en traduisant les légendes qui accompaguent nos belles photographies et images de guerre.

Bieutôt, les officiers combattants out paru jaloux d'être moins choyés que les médecins. Ceux-là n'avaient point non plus de marraines, aimables expéditrices de lectures. Ne pouvions-nous pas être les parrains de leur foyer intellectuel?

Exteusion imprévue prise par notre mission, et acceptée allégrement pnisque, en nous permettant de rendre moins triste l'exil de ces héros, elle gagnait à la France leur reconnaissance fidèle. Maintenant, dans les gourbis des tranchées sur la montagne, les images et les journaux sout reçus avec joie. On ne saurait trop répéter à Paris qu'il faut nous continuer une collaboration assidue.

Songe-t-on aussi que les ambulances serbes, hospitalières à tous les blessés, recueillent souvent des nôtres et les gardeut parfois plusieurs jours avant de pouvoir les descendre, par les sentiers de mulets, au centre d'évacuation?

Récemment, la petite église bombardée du village

serbe où j'étais, abritait des blessés, sous ses pauvres nefs effoudrées aux murs couverts de peintures naïves et criardes. Le pope, quand les Bulgares l'emmeuèrent, avait laissé tous les obiets du culte, que l'ennemi respecta. Et, près du béuitier, était resté, entre les icônes de saint Michel et saint Demètre, un petit plateau d'étain, surmouté d'une croix, pour les offrandes.

Chaque blessé qui pouvait s'y traîner sur la paille, venait baiser les pieds du Christ et déposer sur le plateau quelques « paras » qui sont les centimes serbes.

La bataille continuant, des Français — des Bretons nous furent amenés par les brancardiers et prirent place dans l'église auprès des Serbes.

Déjà le plateau, trop petit, débordait de « paras » et les dalles, autour de lui, étaient recouvertes de piécettes blanches

Amputé des deux mains par l'explosion d'une bombe. un de mes Bretons regardait l'aumône des Serbes avec des yenx attendris. Comment se fit-il comprendre d'eux ?

Allant le pauser quelques instants après, je vis, dans le plateau, de gros sous de chez nous que l'amputé y avait fait mettre, et, scène digue d'inspirer un grand peintre, mon brave soldat sans mains, admirant les photographies de l'Illustration dont un Serbe plus valide tournait les pages devant lui. Et, les yeux brillant magnifiquement à la vue des ruiues glorieuses de Douaumont reconquis, il oubliait sa douleur pour expliquer aux autres nos victoires.

Pour les Scrbcs que vous aimez et admirez, je vous adresse l'appel de vos camarades d'Orient, mes camarades français. Il n'est pas uccessaire d'en dire plus aujourd'hui. Voudrait-on qu'une telle union de sonffrances et d'héroïsme ue fût pas accompagnée d'une fraternité intellectuelle dont nous attendons de vous les éléments? Français prévoyants de nos sympathies d'après guerre,

je m'adresse à vous pour que le peuple serbe ait plus

Académie de Medecine de Paris.

DIGITALINE

Prix Orfila (6.000 fr.) Prix Desportes.

SOLUTION au millie RANULES BLANCS au 1/4 de millier JLES ROSES

au 1/10° de militar. POULES on 1/4 de militar OULES au 1/10° de milligr. 49, Boul. Port-Royal, Paris.

# NATIVEL

# ASEPTINE RO



TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MAIADES, CONVALESCENTS, VIEULARDS

CÉRÉALES JAMMET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, M. JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARI

## ESTOMAC

# SEL HUNT

GRANULÉ FREABLE

Alcalin-Type
Spécialement adapté
à la Thérapeutique
Gastrique.

ACTION SURE ABSORPTION AGRÉABLE EMPLOI AISÉ INNOCUITÉ ABSOLUE

#### TOUTES PHARMACIES

Echantillons au Corps Médical pour Essais Thérapeutiques.

Pendant la Guerre, ENVOI GRATUIT de SEL de HUNT (Flacone et petites boîtes de poche hors commerce) aux Hôpitaux, formations Sanitaires Militaires et, individuellement, aux Soldats don' l'Adresse sera donnée par MM. les Docteurs.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT = PARIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

d'aisance à nous aimer, quand son esprit sera advenu le frère du notre.

JEAN PERRIGAULT,
Médecin aide-major,
Mission militaire trançaise à l'armée s

Mission militaire française à l'armée serbe.

Pour le commerce français en Macédoine.

Un grand succès a été obtenu par l'œuvre de propa-

Un grand succès a été obtenu par l'œuvre de propagande française dans l'armée serbe, au moyen des journaux et des médicaments français.

Le médecin alde-major Jean Perrigault, qui s'estchangé de la laison sclentifique framos-serb, nous prie de faire savoir aux fabricants de spécialités pharmaceutiques ét d'instruments, qu'indépendamment de l'envre cutteprise par ses ennarades et lui dans les rangs serbes, il existe à l'ermés d'Orient, à Salonique, un Bureau commercial des imborations trancaises oui a nour but :

1º De faciliter à l'industrie et au commerce français des affaires immédiates et rémunératrices;

2º De créer en Macédoine l'habitude et le goût des produits français et de nous assurer par là, sur ce marché, pour l'après-guerre, la première place.

La plupart des chambres de commerce de France et des colonies ont collaboré immédiatement au *Bureau* commercial, dont les moyens d'action sont ceux-ci;

a. Une salle d'échantillons et de catalogues à la disposition des commerçants macédoniens;

b. Un service de renseignements commerciaux permettant de fournir sous trois jours et gratuitement, à toute maison française qui en fait la demande, un bulletin de renseignements sur une firme quelconque de Salonique;

Un bulletin commercial mensuel adressé gratuitetement aux chambres de commerce. Ce bulletin a déjà publié les études suivantes : «Transports maritimes, Escompte et crédit, le Marché serbe, les Eutrepôts de Salonique, le Coton, l'Opium, etc. ».

En conséquence, les industriels et commerçauts français désireux d'exporter à Salonique n'auront qu'à écrire à M. l'Intendant Bonnier, Bureau commercial, armée d'Orient, secteur 501, en indiquant:

1º Nature des produits à exporter ;

 $2^{\rm o}$  Quantité approximative pouvant être livrée mensuellement :

3º Délais de livraisou (entre la réception eu France de l'ordre, et le départ de la marchandise de l'usine ou de la maisou de commerce).

Le Bureau répondra en indiquant l'adresse d'une ou plusieurs maisons de Salonique qu'il avisera en même temps.

Les affaires se traiteront ensuite, directement entre les intéressés: le Bureau commercial n'aura à intervenir que pour faciliter, lorsque les ordres auront été passés et acceptés, l'obtention des permis d'importer en Macédoine en tenant compte des nécessités militaires.

#### CURE RESPIRATOIRE

Histogénique, Hyperphagocytaire et Reminéralisatrice

# PULMOSÉRUM

Combinaison Organo-Minérale Phospho - Garacolée

Médication des Affections

# BRONCHO-PULMONAIRES

(Toux, Grippes, Catarrhes, Laryngites et Bronchites. Suite de Coqueluche et Rougeole)

Mode d'Emploi: Une cuillerée main et soir.

Echantillons sur demande

Laboratoire A. BAILLY, 15, Rue de Rome, PARIS

# GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN

GRANULÉ

(Produit physiologique semblable à celui de l'organisme) Le premier introduit en thérapeutique en 1887.

L'acide glycérophosphorique découvert par Gobley en 1846 dans la lécithine du jaune d'œuf se trouve normalement dans tous les tissus nerveux de l'économie, dans la moelle, le cerveau. etc.

C'est la forme chimique des phosphates adoptée par l'organisme. Semblable aux acides gras, l'acide glycérophaspharique forme des sels avec les alcalins, chaux, soude, etc., identiques aux savons (glycérostéarate de soude, etc.), c'est ce qui explique la parfaite assimilation et l'innocuité de ces sels, surtout quand ils sont bien préparés,

Les propriétés thérapeutiques des glycéro-phosphates ont été mises en lumière par la communication faite à l'Académie de Médecine par le prof A. Robin en 1894.

Notre préparation chimiquement pure, préparée à froid, par des procédés spéciaux, conserve toute sa solubilité dans les liquides aqueux.

Le GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN s'emploie sous forme de :

Granulé: à la dose de 2 cuillers-mesures dans un peu d'eau à chacun des deux principaux repas.

Comprimés effervescents : (sans sucre) se dissolvent en quelques minutes dans l'eau.

Dose : 4 Comprimés par jour (spécialement pour Diabétiques, etc.)

Injectable: Une injection par jour (ampoule 2 c.c.).
Croissance, Recalcification, Grossesse, Allaitement, et contre toutes formes de Déblitées et d'Equisement.

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

### CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE

Caisse d'assistance médicale de guerre et « Secours de guerre à la famille médicale » réunis, 5, rue de Surène, Paris (8°). — Le total de la souscription au 15 janvier 1917 s'élève à 631 000 francs.

Souscriptions recues du 1ºf Au 15 Janvier 1917. (Cette liste ne comprend pas les souscriptions provenant des enéacements de versements meinsitels.)

500 francs: La Société des sciences médicales de la Cote-d'Or. — La Société locale de l'arroindissement de Toulon (Var) (7° vers.). — M. Vicerlo, planriaclein, Paris (2° vers.). — D' Lerenbulet, Paris (4° vers.). — Un médicin des höpitaux de Paris (4° vers.). — Un médicin des höpitaux de Paris (4° vers.).

300 francs: Dr Desprez (par l'Intermédiaire du Dr Béelère), Epernon (B.-et-L.).

250 francs: Dra Broussolle, Dijon (Côte-d'Or) (3º vers.).

— Perry, Dijon (3º vers.). — Peirla, Dijon (3º vers.).

200 francs: Dra Routier, Parls. — Tarrius, Bijinay-sur-Seine (Seine) (12º vers.).

150 francs: Drs Garel, Lyon (Rhône) (5º vers.). — Zuber, Paris (4º vers.).

120 francs : Pr Gancher, Paris (3º vers.).

100 francs: Dre Foutan, Toulon (Var) (2º vers.). —
Forest, Haïphong (Tonkin) (2º vers.). — Pennel, Paris (3º vers.). — Weill, Dijon (Côte-d'07).

90 francs: Dr Gröslier, Montmarault (Allier) (6º vers.).
60 francs: Drs Cayet, Doullens (Somme) (7º vers.).—
Eichmuler, Tunis (4º vers.).—— Lacour, Chalais (Charente) (7º vers.).

50 francs: Drs Bayou Questeinbert (Morbihan) (8º vers.).

— Bonnecaze et Neubauer, Colombes et Asnières (Seine).

— Chevallier, Bordeaux (9º vers.). — Ducor, Paris
(4º vers.). — Engelbach, Le Havre (8.-Inf.) (5º vers.).

Estraband, Econmoy (Sarthe). — Fraut, 8° chasseurs d'Airique, S. P. 501. — Guyet (Th.), Paris (5° vers.). — Marray, Paris (2° vers.). — Mantage, Châttllon-sur-Seine (Côte-d'Or). — Mérigot de Treigny, Paris (3° vers.). — Monod (Ch.), Paris (5° vers.). — Pinard, La Cluse (Ain) (2° vers.). — Pinard, La Cluse (Ain) (2° vers.). — Pinard, La Cluse (Ain) (2° vers.). — Pinard, by Cote-d'Or). — Voizot, Poulily-en-Auxols (Côte-d'Or).

30 francs: Drs Ducliein, Bourges (Cher) (4º vers.). — Dupeux, Paris. — Ott, Rouen (S.-Inf.) (4º vers.).

25 francs: Dr Grozellier, Pouilly-en-Auxols (Côte-d'Or). — M. et M<sup>me</sup> Roger, Montpellier (Hérault) (2<sup>e</sup> vers.).

20 france: Dra Bougey, Auxonne (Côte-d'Or) (3° beys.).
— Cantitret, Reunies (Let-V.) (6° beys.). — Clere, Diol. (Côte-d'Or). — Guyard, Malesherbes (Loirei) (3° beys.).
— Landry, Chef-Boutonie (Dielx-Sèvers) (2° beys.).
— Surin, Bellae (Lite-Vienue). — Théros, Toulon (Var) (2° beys.).

15 francs: Dr Ispieux, Toulon (Var).

to france: Dre Boutin, Toulon (Var) (2s vers.). — Bruas (M.) 14e hussards, S. P. 70. — Paivre (E.) La Voultesur-Rhou (Ardeche) (2s vers.). — Maurin, Toulon (Var), — Peyre (André), Bordeaux. — Ripauli, Djon (Côte-d'Or). — Thouns, Censerey (Côte-d'Or) (16 vers.). — Verd (J.), Mallorca (Hes Balcáres) (2s vers.). — Le J. B., Plassy, par Veron (Youne).

5 francs: Drs Fourniol, Toulon (Var). — Retailleau, Le May-sur-P.vre (M.-et-L.) (2º vers.).

Engagements de versements mensuels réçus du 1er au 15 janvier 1917.

MM. les  $D^{rs}$ : Calvé (J.) (Pas-de-Calais), 10. — Hayem, Paris, 20. — Fusté Biel (P.) (Espagne), 10.

Prière d'adresser les souscriptions à M. le trésorier (sans Indication de nom) de l'Association générale des médecius de France, 5, rue de Surène, Paris (8°).

# LE PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VALÉRIANIQUE

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

# *Yaléromenthol*

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses:
Nearusthénie, Hystérie, Insomnie, Excitabilité nerveuse, Migraines,

Palpitations, Toux nerveuse, Asthme nerveux, Vomissements spasmodiques, Gastraigles, etc.

Dose: 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Parls.

# THÉRAPEUTIQUE

DES

# MALADIES INFECTIEUSES

Par

Les Docteurs MARCEL GARNIER, NOBÉCOURT, NOC, P. LEREBOULLET

(Bibliothèque de Thérapeutique GILBERT et CARNOT)

### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES

Médailles d'or. - M. BENET (Laurence-V.), président du comité de l'ambulance américaine à Neuilly-sur-Seine; M. KIPLING (Arthur-Wellesley), capitaine des ambulances automobiles de l'ambulance américaine ; MM. SKERRETT-ROGERS (Henry), ROCHEFORT (John), lieutenants des ambulances automobiles de l'ambulance américaine,

Médailles d'argent. -- M. Snow (Gnstave-N.), chef de sections; M. SELOSSE (Maurice), M. NORTHOVER (George), M. HAYDEN (Edward-Bartlett), sons-chefs de sections des ambulances automobiles de l'aurbulance américaine ; Mase Appraillé, Mile Arrous, Mase Bertrand, Mme Bussac, Mme Chaigneau, Mile Decour, Mme Der-ROJA, Muse JULIEN (en religion sœur Marie Eustelle). Must Limage, Must Luchaire, Must Mailho, Must Paul MARTIN, Mme MERHAN (en religion sœur Agnès), Mme Mehaignery, Mme Puygrenier, Mmc Soulié. infirmières bénévoles à l'hôpital annexe du lycée à la

Médailles de bronze. - M. CASTRO (Horace), M. DAHL-GREN (John), M. DEROODE (Clifford), M. DOUGHTY (Fred), M. EDDY (Allyn), M. FRANK (James), M. GUILLAUME (Maurice), M. DE MACHIELS (Robert). M. MAGNAC (Léopold), M. MARIE (Paul), M. SOMMER (Lucien), M. SULZBACH (Marcel), M. WADDEL (Alfred), conducteurs ambulanciers des ambulances automobiles de l'ambulance américaine; M110 DEVILLE (Zélie), infirmière de la S. S. B. M. à l'hôpital auxiliaire nº 13 à Nancy ; Mme LOEW (Marie-Madeleine), infirmière de l'A. D. F. à l'hôpital temporaire de la Miséricorde, à Toul : Mmc Paris. née Louise Rinck, infirmière à l'hôpital bénévole nº 93 bis, à Nice ; Mme ROCHAS (Albertine-Sabine), infirmière bénévole à l'hôpital municipal temporaire nº 57 bis, à Briguoles: Mile Rouschousk (Augustine), infirmière à l'hôpital complémentaire nº 59 (lazaret du Frioul); Mme Gobard (Josette), infirmière à l'hôpital complémentaire no 59, au Frioul ; Mile LANDOUAR (Johanna), infirmière à Phôpital complémentaire nº 59, au Frioul; Muc Grant (May), infirmière à l'hôpital complémentaire nº 50, au Frioul : M. DEI BOCCACI (Ezio), soldat à la 15e section d'infirmiers militaires à l'hôpital complémentaire nº 30, à Menton; M. NICOLI (Paul), soldat à la 15º section d'infirmiers militaires, hôpital complémentaire no 30, à Menton ; M. Pellas (Louis), soldat à la 15º section d'infirmiers militaires, hôpital complémentaire nº 30, à Menton ; M. TERRAS (Clément-Honoré), soldat à la 15° section d'infirmiers militaires, hôpital nº 30 à Menton; MIIe JOURNAUX (Anue-Marie), infirmière de la Société de secours aux blessés militaires, hôpital temporaire I, Châlous-sur-Marne; M. BÉNARD (Edouard-Charles), caporal à la 6e section d'infirmiers militaires, hôpital temporaire 1, Châlous-sur-Marne; M. BRUGNON (Emilien), caporal à la 6° section d'infirmiers militaires, hôpital temporaire 4, Châlous-sur-Marne; M. CLAIRET (Jules-Louis-Eugène-René), soldat à la 6º section d'infirmiers militaires, hôpital temporaire 1, Châlons-sur-Marne: Mme Myon (née Hoguais), iufirmièremajor de la Société de secours aux blessés militaires, hôpital auxiliaire 1, Marmoutier ; Mme la comtesse PAUL DE POURTALES (née Cottier), infirmière-major de la Société de secours aux blessés militaires, hôpital auxiliaire 2, Bretèche; Mmo SAINZ (née Turquet de Beauregard), infirmière-major de la Société de secours aux blessés militaires, hôpital auxiliaire 20, Cholet; Mme REBOUL (née Weiss), infirmière de l'Union des femmes de France, hôpital complémentaire 50. Saint-Onais-Portrieux.

# RECOUVREMENTS PARIS 10 º/a

# H. MAUGER

Ancien chef du seroice des recouprements du Syndicat des Médecins de la Seine (15º Année) Bureau, 39, rue Galande, PARIS (Vº)

# TRAITÉ DE THÉRAPEUTIQUE Par A. MANQUAT

n Professeur agrègé au Val-de-Grace. Membre correspondant de l'Aca Sixième édition revue et augmentée, 1914-1917, 4 volumes grand in-8, brochés : 40 fr.: reliés......

Chaque volume se vend séparément.

Tome II. — Agents de la Thérapeutique réparatrice 1913 de 612 pages, broché : 40 fr. ; reliè. Tome II. — Agents de la Thérapeutique réparatrice 1912, 4 vol. gr. in-3 de 623 eages, broché ; 10 fr. rellè. Tome III. — Agents de la Thérapeutique organique et fonctionnelle. 1913, 1 vol. gr. in-8 de 824. 12 fr.

#### NOUVEAU FORMULAIRE MAGISTRAL de Thérapeutique clinique et de Pharmacologie

Par le Dr O. MARTIN Préface du Professeur CRASSET

6 édition. 1916, i vol. in-18 de 950 pages, sur papler mince, Relié en maroquin souple......

#### Vient de paraître :

HERZEN

# ·FORMULAIRE

édition, 1917, 1100 pages, cartonné....

# POURE PEPTONE CATILLON & Alliant tables and a property of the person of

Viando assimilable et Giycérophosphates.

# LYCÉRINE CRÉOSOTÉE

0 gr. 20 per culii. créosote purifiée per procédé spécial Etche en Gaïacol

Indications the repentations? I marey (2, Trouble digustiff, his off raises, herations may blusters and fatigue, and for an fatigue, all guerra. Trantament of plus actiff.

Tamurgyl au De Cotamen

If goutty a chacun der I repart

Clest un tel de Vanadium

Euroi gratust any luckeins 6 rue de Laborder Paru

SEULES EAUX
ALCALINES RECONSTITUANTES

# DOLLOW IE

POUGUES

-- SAINT-LÉGER --- ALICE --Etablissement thermal ouvert du 15 Juin au 30 Septembre

Eau de Régime par Excellence des DYSPEPTIQUES RECONSTITUANTES

FAIBLES et des CONVALESCENTS

Échantilions GRATUITS aux Docteurs C'é de POUGUES, 15 & 17, Rue Auber, PARIS

# CARABAÑA

PURGATIVE. DÉPURATIVE. ANTISEPTIQUE

# **PipérazineMIDY**

l'anti-urique type .

# MORRHUETINE JUNGKEN



PRODUIT SYNTHÉTIQUE agréable au goût - bien toléré

Efficacité remarquable



Lymphatisme — Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses États dits Prétuberculeux La Bouteille de 600 cmº : 4 francs.

LABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS

### NOUVELLES

Nécrologie. - Le Dr Oswaldo Cruz, directeur de l'Institut de Manguinhos, dont le nom fait autorité cu bactériologic et dans la lutte contre la fièvre jaune. - Le Dr Layeau, décédé à Saint-Macaire, - Le Dr Suzanue (de Targon).

Rectification. -- Nous sommes heureux d'apprendre que M. le Dr Duchamp (de Marseille), dont nous avions anuoncé le décès d'après une indication erronée, est bien vivant, titulaire de la médaille en vermeil des épidémies et de la croix de commandeur de Saint-Sava (de Serbie).

Mariages. - M. le Dr Georges Pascalis, prosecteur à la Faculté de médecine de Paris, chirurgien du centre neurologique du camp retranché, et M10 Louise Cohen.

Institut médical de Manguinhos. - M. le .Dr Carlos Chagas est nommé directeur, en remplacement du Dr Oswaldo Cruz, décédé. Le Dr Chagas est un spécialiste des maladies tropicales, connu par ses études sur la maladie dite « de Chagas », analogue à la maladie du sommeil.

Légion d'honneur. - Sont inscrits au tableau spécial pour ehevalier:

ROUSSELOT (Jules), médecin aide-major de 2º classe à titre temporaire (réserve) au 51º rég. d'infanterie : offieier remarquable par son courage, son calme et son sangfroid. Déjà deux fois cité à l'ordre pour sa belle conduite au jeu. Blessé le 5 août 1916, a été atteint, le 24 novembre 1916, d'une nouvelle blessure grave en se rendant à son poste.

Carivenc (René-Jean-Louis), médecin side-major de 1re classe (réserve), au 204e rég. d'infanterie : médecin de bataillon depuis le début de la campagne, a renoncé volontairement à son tour de relève pour rester en bremière liene. D'un courage et d'un dévouement à toute ébreuve, n'a cessé de se dépenser sans compter et de jaire l'admiration de tous par son attitude au jeu. A été blessé grièvement le 1et octobre en se portant au secours d'un canonnier anglais à la position de batterie, sous un violent feu d'artillerie et de mitrailleuses. Déjà deux fois eité à l'ordre.

SCHWARTZ (Victor), médecin auxiliaire au 3º rég. d'infanterie coloniale : médecin auxiliaire d'une bravoure et d'une conscience professionnelle admirables. Atteint de deux balles, a conservé toute sa presence d'esprit, continuant à panser les blessés jusqu'à ce que ses forces le trahissent.

Deroque (Pierre-André), médecin-major de 2º classe de réserve à l'ambulance nº 238 : a dirigé plusieurs services, depuis le début de la campagne, avec une activité et un dévouement de tous les instants.

DUFOUR (Charles-Louis-Albert), médecin-major de 1re classe à titre temporaire (territorial), chef de l'ambulance no 231 : venu au front sur sa demande, dirige un groupe d'ambulances, avec beaucoup d'énergie et de dévoue-

CASTAING (Paul-Marie-Louis-Adolphe), médecin-major de 2º classe territorial au 418º rég. d'infanteric : très bon chef de service, revenu au front sur sa demande, s'est distingué par son dévouement aux dernières affaires de la Somme, a remarquablement organisé son service malgré les difficultés provenant du bombardement (a déià été cité).

FIEUX (Jean-Marie-Joseph-Georges). · médecin-major de 1re classe de réserve à un hôpital d'évacuation : médecin de haute valeur, d'une conscience et d'un dévouement sans bornes. A rendu les plus grands services depuis le début de la campagne.

ISELIN (Armand-Henri), médeciu-major de 2º classe territorial à l'ambulance E 6/12 (hôpital d'évacuation) : chirurgien habile et expérimenté. Se fait remarquer par ses qualités d'organisation et sa termeté de caractère.

Collard (Pierre-Edmond), médecin-major de 2º classe territorial à l'ambulance nº 1/18 : ne cesse de montrer depuis le début des hostilités de belles qualités d'activité et de dévouement.

Baderot (Albert-Joseph), médecin-major de 2º classe territorial à un hôpital d'évacuation : médecin très zélé et d'un dévouement à toute épreuve. Depuis le début de la campagne s'est prodigué sans compter et a rendu les plus grands services.

Delaner (Jean-Paul-Albert), médecin-major de 170 cl. de réserve à l'ambulance nº 4/8 : nombreuses annuités. S'acquitte de ses fonctions avec un zèle et un dévouement de tous les instants.

SALLES (Frauçois-Joseph-Benoit), médecin-major de 2º classe territorial à l'ambulance uº 16/7 : excellent médeein, praticien distingué. Dirige sa formation avec autorité et combétence.

BARLERIN (Paul-Benoit-Henri-Louis-Raoul), médecinmajor de 2º classe territorial à l'ambulance nº 2/58; n'a cessé de montrer dans l'organisation et la direction de sa formation de brillantes qualités professionnelles et beaucoup d'initiative,

Delestre (Marcel), médecin-major de 2º classe territorial à l'ambulance 1/17 : se fait remarquer par son zèle, son dévouement et sa compétence professionnelle.



DAURIC (Joseph-Henri-Paul), médecin-major de 1º cl. territorial, chef de l'ambulance u/ 14/17: donne, depuis le début de la campagne, un bel exemple de dévouement et d'activité.

REGNARD (Charles-Prosper), niédeein-major de 2º classe territorial à un dépôt d'éclopés: nombreuses annuiles. Moutre beaucoup de zèle et un dévouement de tous les instants.

LARGER (Joseph-Étienne-Léon), médecin-unajor de 1º classe territorial au 56º rég, territorial d'infanterie : au front depits le debut de la mobilisation, via cassé de jaire preuve du plus grand dévouement, dans le service médical qu'il dirige, s'occupant de toutes les questions touchant l'hygèine de la troube et montrant beaucont de déle et d'entrain

DISBRIÈRES (Adrien), médecin-major de 2º classe territorial à l'ambulance 12/10 : médecin de grande valeur, d'un dévouement à toute-épreuve. A demandé, major son âge, à servir sur le front. Y rend de grands services (a déjà été cité).

PAUVEL (Raimond-Marcel), médecin-major de 1<sup>ro</sup> classe territorial, direction du service de santé d'un corps d'arméc: venu volontairement sur le front à l'âge de cinquantecinq ans, y rend des services distingués.

BOUCHER (Abel), médecin-major de 2º classe territorial au 166º rég. d'infanterie: venu volontairement au front, malgré son âge, dirige le service médieal du régiment avec énergie, autorité et dévouement.

Montiton (Autré-Augustin-Prançois), médocin-major de 2º classe territorial. Service de santé d'un corps d'armée : s'est distingué dans les premiers mois de la campaigne, et a été grièvement blessé en seconrant des blessés sonts le leu de l'ement. A demandé à revenir au front aussitós quéri. Jirige sa formation avec une parlaite compétence (a déjà été cité).

Hain (Gustave-Édouard), médecin-major de 2<sup>b</sup> classe tetritorial au 328<sup>o</sup> rég. d'infanterie: médecin-major d'une compétence et d'un dévouement remarquables. Depuis son arrivée au front, a fait preuve des plus belles qualités d'activilé, de travoure, de calme et de sang-froid (a détà été cit.)

TOUCHE (Claude-Joseph-Rémi), médecin-major de 2º classe territorial au 309 rég. d'infanterie : très bon médecin militaire, dévoué et consciencieux. Maintenu dans l'arnée sur sa demande, a donné un bel exemple de zèle et d'activité (a édig été été).

Ourrin, (Jacques-Louis), médecin-major de 2º classe au 18º, rég, territorial d'infanterie: médecin instruit et consciencieux qui, malgré ses cinquante-quatre aus passès, a demandé à être maintenu sur le front, s'acquitte de ses fonctions de chef de service avec dévoiuement et entrain (a délà été cité).

VALIFTE (Jean-Louis), médecin-major de 2º classe tenritoria à l'anubulance 14/2 s. l'enèrgé de la direction et de la surveillance des évacuations dans un hôpital, y apporte un zèle de lous les instants et une grande compétence. A largement contribut par son action personnelle, à la régularité et à la bonne exécution des évacuations, depuis le début des attaques de juillet.

ROUQUET (Bernard-Joseph), médeciu-major de 2° cl. territorial au 330° rég. d'infanteric: n'a cessé, depuis te début de la éampagne, de faire preuve d'un entier dévouemênt dans tous les services qui lui ont été confiés. A lort bien dirigé le service sanitaire de son régiment dans des conditions difficiles.

Balluaud (Armand-Francis), médecin-major de 2º cl. territorial, chef de l'ambulance 3/154: montre, en toutes circonstances, une conscience et un dévouement à toute épreuve.

#### Service de santé de la marine. - Ont été nommés :

A l'emploi de médeciu de 2º classe auxiliaire, les médecins de 3º classe auxiliaires : M. Bars (F.-S.-G.), embarqué s'ur le Corse ; M. LE CHUITON (H.), embarqué sur le Tchad ; M. Carpentier (L.-L.-R.), embarqué sur le Suffren; M. CHATRIEUX (G.-A.-H.), embarqué sur la Drôme; M. CLAVIER (M.-J.-P.), embarqué sur le Bien-Hoa; M. CHABAUD (J.-V.), embarqué sur la Bretagne-II; M. Gaugurt (R.), embarqué sur le Bien-Hoa; M. La BURTHE (J.), en service au centre d'aviation de Dunkerque; M. Tacheron (A.-M.-E.), embarqué sur la Lorraine-II; M. Leissen (P.-J.), embarqué sur le Loiret; M. Pierre (R.-R.-A.), embarqué sur le Montealm-Annexe; M. Kervella (F.-L.-M.), en service au bataillon des fusiliers marins ; M. Manon (M.-F.-A.), embarqué sur le Tchad; M. TRIAUD (J.-I.,-M.-J.), embarqué sur l'Opiniâtre; M. DONADEY (M.-J.-F.-G.-J.), en service à Bizerte; M. Sénès (A.-M.-E.), en service à Bizerte; M. MAUDET (G.-M.), en service à la 1<sup>re</sup> batterie de canonnières fluviales ; M. Testot-Ferry (R.-E.-A.), embarqué sur le Rhône; M. BRUGEAS (J.-C.), embarqué sur le Duguay-Trouin.

A l'emploi de médecin de 3º classe auxiliaire : M. Arri-GIII (T.-M.), médecin auxiliaire en service à Toulon.

A l'emploi de pharmacien de 3º classe, les pharmaciens auxiliaires : M. Lancien (A.), en service à Rochefort; M. Læ Janne (B.), en service à Toulon; M. Thévienor (A.-J.), en service à Rochefort; M. Brun (L.-B.), en service à Lorient; M. Poara (A.-J.), en service à Toulon.

Corps de santé des troupes coloniales. — Ont été affectés: En Indo-Chine: M. le médecin-major de 2º classe LAPORTE.

En Afrique occidentale française: MM, le médecinmajor de 17e classe à titre temporaire LE ROV et le pharmacien aide-major de 2º classe BOUCHER.

A Madagascar: MM. le médecin-major de 1º classe

Ferrandini et le médecin-major de 2º classe Cazanove. En France: Au camp de Fréjus, M. le médecin principal de 2º classe Vassat, rentré des armées. Au dépôt du 1er rég. d'infauterie coloniale, M. le médecin-major de 1º0 classe VIVIE, rentré d'Indo-Chine (réintégré dans les cadres à compter du 17 novembre 1016). Au dépôt du 5º rég. d'infauterie coloniale, MM, les médeciusmajors de 1º0 classe DE LA BARRIÈRE, rentré d'Indo-Chine, et BINARD, rentré des armées. Au dépôt du 7º rég. d'infanterie coloniale, MM. le médeeiu-major de 120 classe LEDOUX, rentré d'Indo-Chine et réintégré dans les cadres : le médecin-major de 2º classe PAURÉ, et le médecin aidemajor de 1º classe GIUDICELLI, rentrés d'Afrique occideutale française. Au dépôt du 1er rég. d'artillerie coloniale, M. le médeciu aide-major de 1re classe TOULEC, rentré d'Afrique occidentale française.

Approbation de mutations prononcées par l'autorité militaire :

#### MÉDECINE PRATIQUE

#### UN ADJUVANT DE LA SÉROTHÉRAPIF CURATIVE DANS LE TÉTANOS CONFIRMÉ par F. LOPEZ

(Progrès médical, 5 novembre 1916).

« Notre intention n'est pas, dit l'auteur, d'instituer ici un nouveau traitement du tétanos, mais simplement

de signaler les résultats que nous avons obtenus avec un nouveau dérivé de la malonylurée, le dial (acide dialylmalonylurée), dans un cas d'infection tétanique à évolution retardée. » Puis il eite l'observation suivante :

Soldat V..., vingt-huit ans, blessé le 25 mai dernier au bois des Caurettes par éclat d'obus. Plaie pénétrante de la cuisse gauche, débridée le 27 mai, sans extraction de l'éclat.

Le 26 juillet, léger trismus; contractions spasmodiques et douloureuses du membre blessé. Une première injection de sérum antitétanique est faite, en même temps qu'on prescrit le chloral à la dosc de 6 grammes par jour.

État stationnaire jusqu'au 12 août; à ce momentlà le malade a reçu 240 centimètres cubes de sérum, soit 24 injections de 10 centimètres cubes. Il présente toujours un trismus accusé, le front est plissé, le facies douloureux, spécial. Contractions spasmodiques irradiées de la plaie aux centres nerveux et aux extrémités inférieures. L'état d'agitation augmente malgré le chloral que'depuis quelques jours on associe au bromure.

Nous remplaçous alors le chloral par le dial, os, 15 par jour, et nous continuons le bromure, 2 grammes. Dès la première unit, le sommeil est moins agité, trois

jours après il est presque redevenu normal, on note en même temps une notable diminution des phénomènes douloureux et spasmodiques. Le 20 août, le malade est considérablement amélioré, la contracture a complètement disparu ; le malade commence à se lever, il peut être considéré comme guéri et son état depuis demeure satisfaisant.

Il s'agit, en somme, d'un cas de tétanos tardif se terminant par la guérison après injection de 240 centimètres cubes de sérum associé à une thérapeutique ayant pour but de diminuer l'excitabilité nerveuse. Il est courant alors d'avoir recours au chloral, mais, celui-ci n'avant que peu ou pas amélioré l'état de son malade, l'auteur l'a remplacé par le dial dont l'action hypnagogue et sédative du système nerveux lui a paru avoir là sa place toute marquée. Il n'a cu qu'à se féliciter de son emploi. son action ayant été supérieure à celle du chloral dont, en outre, il ne paraît pas avoir les inconvénients sur le cœur, la circulation et le tube digestif.

Étant donné que la sérothérapie, combinée aux sédatifs du système nerveux, est encore ce que nous avons de mieux pour aider l'organisme envalu par le bac'lle de Nicolaier à lutter contre sa redoutable toxine, il a paru intéressant à l'auteur d'indiquer à ceux de ses confrères qui se trouveraient en présence d'un eas de tétauos. que le dial, à moindre dose, peut donner des résultats sédatifs supérieurs à ceux que procure le chloral, et avec moins de réaction sur l'organisme malade,

Le dial est fabriqué par les Laboratoires Ciba, 1, place Morand, à Lyon, qui en tiennent gracieusement des échantillons à la disposition du corps médical.

#### NOUVELLES (Suite)

En Indo-Chine : Médecius-majors de 170 classe : à la disposition du résident supérieur au Laos (hors eadres), M. CHAGNOLLEAU; au 11e rég. d'infanterie coloniale à Saïgon, M. COUDERC. - Médecins-majors de 2º classe : à l'ambulance de Hagian, M. SAPORTE; à l'ambulance de Cap Saint-Jacques, MM, VIELLE et CUNAUD; au rég. de tirailleurs annamites à Saïgon, M. Perret ; à l'ambulance de Quang-Teheou-Wan, M. SALONNE. -- Médecins aides-majors de 1re classe : au 4e rég. de tirailleurs tonkinois à Nam-Dinh, M. de Pajore; à l'hôpital de Saïgon, M. BUFFON. - Pharmacien chef de l'Annani-Tonkin, à Hanoî, M. le pharmacien principal de 2º classe RÉLAND. A la pharmacie d'approvisionnement de Cochinchine, à Saïgon, M. le pharmacien-major de 170 classe Pichaud. A l'hôpital d'Haïphong, M. le pharmacien-major de 2º classe Cheyssial. A l'hôpital de Saïgon, M. le pharmacien aide-major de 1re classe CORTICCHIATTO.

En Afrique occidentale française: Chef de service de santé du Sénég al à Saint-Louis (hors cadres), M. le médecin-major de 1re classe Damian. A l'ambulance de Gorée, M. le médecin-major de 2º classe Doumenjon, réintégré dans les cadres. A la colonne de l'Atacora, MM, les médecins-majors de 2º classe Grischill et le médecin aidemajor de 1re classe BAUS. A l'ambulance de Saint-Louis, M. le médecin aide-major de 1re classe HEBERT, réintégré dans les cadres.

Au grade de médecin-major de 1º0 classe: M. NÉRL (Henri-Maurice), médeein-major de 2º classe an 33º rég. d'infanterie coloniale, Maintenn,

Clinique médicale de l'Hôtei-Dieu de Paris. — M. le Professeur Gilbert. Leçons sur l'artérioselérose et son traitement, le samedi 24 février 1917 à 10 h. 3/4. Faculté de Paris. - Thèses récompensées (1915-1916).

 Médailles d'argent. — Mile Bronstein, MM. Bruel, Chaussé, Mile Condat, MM. Donzelot, Goulart, Mile Pouzin, Mme Thuillier-Landry, M. Vallée. Médailles de bronze. - MM. Bel, Le Poittevin, Pois-

vert, Ramadier, Roubakiue, Solas,

Mentions honorables: - MM. Bernard, Gamel, Koehlin, Lautier, Verbeek.

Electro-radiologie de guerre. - M. Foveau de Courmelles reprendra son cours libre d'électrologie et de radiologie médicales (25° année) à la Faculté de médeeine de Paris (amphithéâtre Cruveilhier), le mercredi 2 mai 1917, à 6 heures du soir, et le continuera les mereredis suivants à la même heure.

Il traitera cette année, comme l'an dernier, de l'électro-radiologie de guerre : les agents physiques, électrieité, lumière, mouvement, rayons X, radium, dans le diagnostic et le traitement des blessures et affections de guerre,

### CHRONIQUE DES LIVRES

La Dermatologie en clientèle, par le D' Gougeron, 1917, 1 vol. in-8, avec 140 figures et 16 pl. col., 15 fr.

(Maloine et fils, à Paris).

M. Gougerot vient de publier, dans la « Bibliothèque des praticiens », les conférences pratiques qu'il faisait, avant la guerre, à la clinique de la Faculté, à l'hôpital Saint-Louis. Cette publication a été retardée depuis cette époque ; mais elle a été tenue au courant des divers progrès

L'auteur a eu le souci constant du renseignement utile et pratique : il néglige à dessein toutes les données scientifiques, qu'il connaît cependant mieux que personne. et résume seulement « l'indispensable en dermatologie » que tout médecin doit connaître au point de vue du diagnostic, du pronostic et du traitement : il le fait avec une simplicité et une clarté qui montrent son grand talent d'enseigneur.

La première partie a trait aux données générales: en thérapeutique cutanée par exemple, il passe en revue chaque excipient, iudique ses avantages et ses indications, dresse ensuite le tablcau-formulaire des corps actifs qu'on y incorpore avec les doses usuelles, les solubilités, les incompatibilités, montrant ainsi que la thérapentique cutanée est aussi rationnelle et aussi simple à formuler que n'importe quelle autre branche de la thérapeutique.

Dans la deuxième partie, l'auteur étudie les divers problèmes de dermatologie pratique : les dermatoses irritables et l'eczéma, les dermatoses non irritables, les dermatoses bulbeuses, les dermatoses prurigiuenses, les pyodermites, puis les diverses infections cutanées (tuberculose, lèpre, mycose, teigne), donnant, pour chaque chapitre, un diagnostic pratique, symptomatique ou pathogénique suivant l'avancement de nos connaissances, mais toujours simples et sans prétentions, conduisant à une thérapeutique claire, logique et bien ordonnée. P. CARNOT.

Manuel de chirurgie de guerre à l'usage des infirmières, par Paul BARBARIN, 1 vol. in-8 avec 124 figures, 5 fr. (O. Doin et fils, édit., à Paris). Ce petit manuel constitue un livre de chevet pour les

1913. GAND : MED. D'OR - Produit excit fre

infirmières ; il leur rendra un service considérable et leur permettra d'accomplir dans les meilleures conditions de compétence la tâche toute de dévouement ou'elles ont si vaillamment assumée depuis le début de cette guerre et dont elles n'ont pas encore été suffisamment récompensées.

Ce livre renferme tous les éléments théoriques et pratiques qu'une infirmière doit savoir : notions d'anatomie et de physiologie, installation chirurgicale, instruments, soins à donner aux blessés à leur arrivée. lavage des mains, anesthésie, traitement des fractures, indications d'urgence, etc...

ALBERT MOUCHET.

Méthode conservatrice en chirurgie de guerre telle qu'elle découle de la pratique de l'embaumement et de la phénolisation, par Louis Men-CIÈRE (de Reims), tiré à part des Arch. provinc. de Chir., nºs de sept., oct., nov., déc. 1915, publiés en 1916 (Maloine et fils, à Paris).

Ce tiré à part, pourvu de belles planches dont certaines en coulcur, n'est que le développement très clair, et très riche en observations, de la technique bien connue du Dr Mencière, décrite ici même dans le Paris médical du 13 février 1915.

Cette technique a donné d'excellents résultats et mériterait d'être employée davantage.

ALBERT MOUCHET.

Dysenteries, Choléra asiatique et Typhus exanthématique, par H. VINCENT et L. MURATET. I vol in-8 de 184 pages, 4 fr. (Masson et Cie, édit., à Paris).

Les dysenteries out été nombreuses sur le front français, le choléra et le typhus exanthématique ont causé d'importants ravages dans les Balkans. C'est donc une question d'actualité que traitent dans un court ouvrage MM. Vincent et Muratet. La symptomatologie des trois affections est brièvement exposée et mise au point d'après les plus récentes recherches, mais c'est surtout sur l'épidémiologie et la prophylaxie qu'insistent les auteurs. Excellent petit livre, très claircment écrit, très au courant de la science, et plein de renseignements utiles.

G. I.

glycérophosphates alcalins (éléments principaux des tissus nerveux) Convalescences, Surmenage, Dépressions nerveuses axx gout, ach, repas. - 6, Rue ABEL, PARIS - Lo Fl. 3 fr. - Hi sucre, ni chaux, ni ale

Ch. LOREAU

## INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3Ms. RUE ABEL - PARIS

Tél. Reg. 41-85

o. Josué

a Sémiologie Cardiague ACTUELLE

Les localisations cardiaques

1914, 1 vol. in-16 de 96 p. avec figures, cartonné. 1 fr. 50 (Actuatités Médicales)

#### VARIÉTÉS

#### LÉTTRES A MON FILLEUL MÉDECIN

Jeune impatient !... Déjà, lorsque tu étais tout petit et Jeune impattent ... 1994, ... In m'intercompais souvent product en pérmetre a major ... que je te contais des histoires, un feit nalpitant de l'argioli. Arends une carte un pen détaillée, carje routière ou ... arends une carte un pen détaillée, carje routière ou ... trait de caryon ... trait de caryon ... arends ... a

Et je ne suis pas Homère... si je te semble un pentson

nolent ! J'abrège autant que je puis. Supprimons le : egri crac !» traditionnel du début des contes

Où vas-tu t'installer?

Bien sûr, pour déterminer l'endroit précis de ta future résidence, c'est tout de même un peu avec les circonstances qu'il faudra compter.

Cependant un certain nombre d'éléments fixes penvent être euvisagés.

D'abord tes goûts personnels.

Aimes-tu la plaine, la montague, la nucr?... Encore que ce point soit d'une certaine importance puisqu'il s'agit, sans doute, de tonte ta vie à passer dans la même contrée, nous allons préciser quelques détails utilitaires.

Si tu peux, tu choisiras une régiou riche et prospère. Tu connais mes idées et tu sais que je considère - à l'antique! - la médecine un peu comme un sacerdoce. Mais, précisément, plus tes malades seront dans l'aisance, moins tu auras de scrupules à t'en faire payer! Le prêtre doit vivre de l'autel.

Le mieux, pour toi, serait d'être « seul médeciu » et de distribuer la pharmacie.

Ou bien tu reprendras un poste ancien ou bien tu en

créeras un nouveau. Laissons le premier cas, sur lequel nous reviendrons, et admettons le second.

Bien entendu, tu vas voir le pays. Tu y résides quelques jours; tu le parcours à bicyclette.

rle d'état-major ; indique par un trait de crayon la résidence des médecins les plus rapprochés du u de ton installation éventuelle.

ici... c'est fort délicat. Ces quatre ou cinq médens qui t'encerclent ne te verront pas veuir, tu le Appropriate and a learn state of the same place !... - C'est justement là ce qu'ils craignent, que tu te mettes à lenr place !

Non! Ce ne serait ni possible ni souhaitable. Essayons platôt de déterminer ton périmètre d'action utile et honnête.

Relie par un trait ton poste à celui de tes conentreuts-Tes concurrents !... tu vois comme nous sommes déjà en pleine action.

Tu me suis sur la carte, n'est-ce pas?

L'un d'enx, le confrère A, est à une distance de 1 ; kilomêtres; l'autre, le confrère B, à 9 kilomètres; le collègue C est à 11 kilomètres et à 22 kilomètres le deraier concurrent possible D.

Adjuettons que vos chances de succès à tous soient équivalentes. Vous ne devriez avoir à vous heurter qu'à mi-chemin, dans chaque direction. Ainsi, grosso modo, en établissant la limite de ton champ d'action que je t'indique sur la carte par un trait pointillé, tu détermines une figure géométrique à l'intérieur de laquelle tu es e chez toi ».



# Le Diurétique rénal par excellence

### LE PLUS FIDÈLE. LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURETIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE

PHOSPHATEE

CAFÉINÉE cardionathies

LITHINÉE médicament de choix des Le traitement rationnel d diopathies, fait disparaître thritisme et de ses mani

achets sont en forme de cœur et se présen

PRODUIT FRANCAIS

4, rue du Roi-de-Sicile PARIS -

## VARIÉTÉS (Suite)

J'aime mieux te dire immédiatement que ce raisonnement est ridicule l... Il est trop théorique, trop abstrait pour répondre à la réalité des faits.

 Le seul avantage que je lui tronve est de fixer les idées et de servir de point de départ à un raisonnement meilleur. Ma figure géométrique doit s'interpréter par l'absurde.



Tu saisis qu'il faut tenir compte :

re De l'importance des communes à la périphérie du cercle que tu as délimité. Par exemple, entre la résédence et celle de ton confrère B se touvent deux communes importantes. Elles sont à 5 kilométres de A et tu dois faire pour t'y rendre 9 kilométres. Même à prix égal, ce qui serait déjà incorrect, un client de ces communes préférera faire venir ton collègue, plus rapproché. 2º Tu constates que, dans la direction H oû tu n'es limité par personne, il te reste un vaste espace libre oû tu n'es nullement géné et oû tu peux te déployer en éventail. Il est possible que, de ce côté, plusieurs grosses

communes soient à desservir.

3° Ce n'est pas tout. Tu devras t'enquérir — ce point est de la plus haute importance — des «relations habituelles » qui existent entre les communes limitrophes et ta résidence. — Je n'explique.

Par excupple, toutes les communes, tous les lameaux, toutes les fermes isolée; qui se trouvent à la limite de ton périmètre, ou en dehors de lui, dans les directions A et B, ont comme centry attractif le point I, dels-flead de canton important où sègent notaire, percepteur, euregistrement ; où se tiement des foires et des marchés régionus; qui possète une gare sur une ligne de tramway menant au chef-lièm de dénartement.

Considère au contraire la direction 12. Voici une gare sur la voie ferrée, vers laquelle vont converge fréquenment tous les habitants situés entre B et D. Batre cette gare et ta résidence est établi un service de courrier liquotidien pour la poste. Voié done toutes facilités pour te faire mander sans grands dérangements : on remetra une lettre ou une commission verbale à l'homme chargé du service pestal et il te les fera tenir. De ton cêté tu auras toutes commodités pour renvoyer par la mété tu auras toutes commodités pour renvoyer par la mété tu auras toutes commodités pour renvoyer par la mété tu auras toutes commodités pour renvoyer par la mété tu auras toutes commodités pour renvoyer par la mété tu auras toutes commodités pour renvoyer par la mété tu auras toutes commodités pour renvoyer par la mété tu auras toutes commodités pour renvoyer par la mété tu auras toutes commodités pour renvoyer par la mété tu auras toutes commodités pour renvoyer par la mété tu auras toutes commodités pour renvoyer par la mété tu auras toutes commodités pour renvoyer par la métée tu auras toutes commodités pour renvoyer par la métée tu auras toutes commodités pour renvoyer par la métée tu auras toutes commodités pour renvoyer par la métée tu auras toutes commodités pour renvoyer par la métée tu auras toutes commodités pour renvoyer par la métée tu auras toutes commodités pour renvoyer par la métée tu auras toutes commodités pour renvoyer par la métée tu auras toutes commodités pour renvoyer par la métée tu auras toutes commodités pour renvoyer par la métée tu auras toutes commodités pour renvoyer par la métée tu auras toutes commodités pour renvoyer par la métée pour contrait par la métée pour renvoyer par la métée pour renvoyer par la métée pour contrait par la métée pour renvoyer par

# DIGITALINE criste

Académie de Medecuse de Paris. Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

SOLUTION au millième
GRANULES GLANCS
au 1/4 de milligr
GRANULES ROSES
au 1/10\* de milligr
AMPOULES au 1/10\* de milligr
AMPOULES au 1/10\* de milligr
49, Boul. Port-Royal, Paris

# NATIVELLE

# CAPSULES COGNET

BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES, TUBERCULOSE



TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

FARINES MALTÉES JAMMET

CÉRÉALES JAMMET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. «
ochure et échantillons sur demande, m. JAMMET, 47, Rue do Miromesnil, PARI

# ESTOMAC

# SEL DE

# HUNT

GRANULÉ FRIABLE

Alcalin-Type
Spécialement adapté
à la Thérapeutique
Gastrique.

ACTION SURE ABSORPTION AGREABLE EMPLOI AISÉ INNOCUITÉ ABSOLUE 

## TOUTES PHARMACIES

Echantillons an Corps Médical pour Essais Thérapeatiques.

Pendant la Guerre, ENVOI GRATUIT de SEL de HUNT (Flacons et petites boîtes de peche hors commerce) aux Hôpitaux, Formations Sanitaires Militaires et, individuellement, 1000 Soldats dont l'Adresse sera donnée par MM. les Docteurs.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT = PARIS

### VARIÉTÉS (Suite)

la terre, atteler, le conduire, C'est une demi-journée perdue ; et cela compte, tu verras!

Enquiers-toi, de même, si le boulanger, le bouelter de ta résidence font des tournées dans la région chaque semaine, à jours fixes ; ce sera une autre facilité.

Que nous vollà loin de la médecine! diras-tu. Pas tant que tu le crois. Ne t'ai-je pas averti que je ne m'étendrafs que sur les détails les plus minimes en apparence et les plus humbles, les plus grossiers? Le t'affirme qu'il te sera utile de ne les avoir point négligés.

Pourquoi ne les pas envisager, d'ailleurs? Il n'y va pas de ton seul intérêt, mais de celui aussi des populations que tu auras à soiener.

Certains, avec de grandes phrases sonores et creuses, te conscilleraient peut-être de te draper dans ta dignité et d'attendre, après avoir vissé une plaque à ta porte. Défietoi de ces pharisiens, mon petit. Ce n'est pas s'abaisser que de songer aux conditions matérielles de l'existence. si l'on sait conserver sa dignité morale par ailleurs. Ces humbles détails sur lesquels j'attire ton attention, ne valent que secondairement. Il demeure bien entendu qu'eu y songeant, tu sais rester quand même « médecin » - et c'est facile:

Puisque nous en sommes aux voies et communications, informe-toi de la possibilité, de la facilité, de la rapidité avec laquelle pourra être installé dans ta future demeure un poste téléphonique. Avec quels villages pourras-tu ainsi communiquer, quelles sont les localités qui, à défaut du téléphone, de plus en plus répandu,

pourront te télégraphier? Ah l ee que tu en recevras de ces petits messages sur papier bleu : « Venir suite chez Untel. Très urgent, » Le libellé ne varie guère !

Tu devras aussi t'enquérir de l'état-des routes -- en hiver principalement, Comment sout faits les empierrements, de quelle date à quelle date les routes sont-elles en général mauvaises ? Les chemins qui conduisent à tel hameau, à telles grosses fermes isolées, sont-ils pratieables à la mauvaise saison? Et nous en arrivons ainsi à la question des transports, trop importante pour n'être pas traitée séparément.

Avant de guitter le pays, tu auras fait, bien entendu. une visite préalable aux notables : les maires, les curés, les notaires, les percepteurs, les dépositaires d'engrais. les marchands grainiers. Que ees rapprochements voulus ne t'offusquent pas! J'entends que tu devras prendre, aux sources mêmes, le maximum possible de renseignements pratiques, positifs, utilitaires.

Lorsque tu auras acquis la conviction que tu peux vivre dans un pays qui te plaît, sans léser les intérêts légitimes de quiconque et, bien plus, en rendaut des services à la population, il ne te restera plus qu'à louer une maison, déposer ton diplôme, aequérir un moyen rapide et peu onéreux de transport, organiser ton officine de pro-pharmacien.

Nous reparlerons de toutes ees choses et je mc considérerai trop heureux si j'ai pu ainsi t'être utile.

le t'embrasse. Pour cobie conforme : Dr F.-M. GRANGÉE.

# Produits Spéciaux des Laboratoires LUMIÈRE

Échantillons et Vente en gros : MARIUS SESTIER, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté, LYON

### CRYOGÉNINE LUMIÈRE Antipyrétique et Analgésique. Pas de contre-indications HEMOPLASE LUMIÈRE PERSODINE LUMIÈRE **OPOZONES**

TULLE GRAS LUMIÈRE

Médication énergique des déchéances organiques Ampoules, Cachets et Dragées Dans tous les eas d'anorexie et d'inappétence

Un å deux grammes par jour.

LUMIÈRE Préparations organothérapiques à tous organes con-tenant la totalité des principes actifs des organes frais

Évite l'adhérence des pansements che aisément, sans douleur ni hémorragie Facilite les cicatrisations.

# RHEANTINE LUM

Vaccinothérapie par voie gastro-intestinale des urétrites aigues et chroniques et des divers états blennorragiques

POSOLOGIE: Quatre sphérules par jour, une heure avant les repas

### CONTRE LA FIÈVRE TYPHOIDE

IMMUNISATION ET TRAITEMENT

# PAR ENTÉROVACCIN LUMIÈRE

Autitypho-colique Polyvalent. - Sans contre-indication, sans danger, sans réaction

#### REVUE DES THÈSES

BODINEAU (I..). Quelques observations de blessures de guerre (Vésoul, 1914-1915) (Th. Paris, 1916).

Plaies du crăiie : nécessité d'examiner très attenticement les biessuirés du cuir chevelu, intine les plus insgifiantes en apparence. Plaies articliaires: nécessité d'extraire les corps étrangers aussitôt quie possible. Plaics de l'abdoime une laparotomie précece, pratiques près ûn front, est préférable à l'abstention et, en tout ess à l'intervention forcément tardive faite dans un hôpital de l'arrière. Localisation et extraction des projectiles : le procédé de Bonneau présente une supériorité manifeste sur tous les autres.

FROGER (L.). De l'Immobilisation dans les fractures des membres par blessures de guerre (Th. Paris, 1915).

Les appareils à armature (combinaison de colliers plâtrés plus ou moins larges et d'attelles métalliques) permettent une surveillance des plaies de tous les instants et une immobilisation qui calme la douleur. Le feuillard paraît constituer pour l'armature le métal de choix,

LECHAUX (J.). Les fráctures des os longs des membres en chirurgie de guerre (Étude de 828 cas, traités dans une ambulance de première figne) (Éli. Paris, 1916).

Fréquence considérable (34 p. 100 des blessures graves). Pronostic réservé. Traitement de choix: esquillectomic sous-périostée totale, à l'exception des gros fragments adhérents. Immobilisation idéale représentée par l'appareil plâtré à aness de store plâtré. WILLMANN (J.). Le traitement des fractures compliquées des os iongs par projectiles de guerre (Th. Paris, 1916).

Esquillotomie ne portant que sur de petites tsequilles libres : cieatrisation retardée, suppuration continue, nécessité de réinterventions nombreuses. Esquillotomie largement pratiquée : cieatrisation rapide, retouches rares.

DE CUMONT (G.). Des projectiles de guerre corps êtrangers articulaires (Th. Paris).

«Notre avis est que l'on doit toujours pratiquer l'extraction d'un corps étrauger intra-articulair… Evidemment on ne peut, dans la majorité des cas, rechercher et extraire un projectile au poste de secours, à l'ambulance, où le blessé ne séjourner pas, où l'exameu radiographique ne peut être fait, où l'asepsie est irréalisable.

Mais à l'hôpital d'évacuation on ne doit plus s'abstenir... Dès le repérage radiographique fait, nous avons, dans tous les cas, extraît le projectile. »

DUPONT (P.). Apparells plâtrés pour les résections de l'épaule et du coude (Th. Paris, 1915).

Ces appareils immobilisent facilement les articulations réséquées, laissent un grand jour sur les régions malades et permettent une évacuation sans douleurs et sans crainte d'accidents.



#### REVUE DES THÈSES (Suite)

BABILLIOT (P.). De la conduite à tenir dans les plaies pénétrantes du genou par projectiles de guerre (Th. Paris, 1916).

Voiei quelques-unes des conclusions de cette thèse inspirée par le Dr Di Chiara :

Les plaies pénétrantes du genou avec lésions osseuses sont extrêmement graves, l'arthrotomie est impuissante, l'évolution se fait vers l'ostéite et l'ostéomyélite des os dont les épiphyses ont été intéressées ; l'amputation de la cuisse est très sou vent la dernière ressource, sou vent même elle est inutile et, malgré le sacrifiee, le blessé succombe soit à la septicémie, soit à des hémorragies secondaires.

Dans les plaies pénétrantes avec lésions osseuses, entre l'arthrotomie impuissante et l'amputation excessive se place la résection des partics lésées ; elle sera extrêmement précoce et complète (en ec seus qu'elle se préoccupera d'enlever toutcs les parties lésées).

BOUCHER (G.). Plaies du genou par blessures de guerre (Étude de 131 cas traités dans une ambulance de première ligne) (Th. Paris, 1916)

Le grand principe est de désinfecter, de drainer et d'immobiliser le genou en appareils plâtrés. Pour cela, on aura recours: a) à l'arthrotomie avec extraction du projectile dans les cas de plaie sans fracture. L'arthrotomie pourra être soit l'arthrotomic classique, soit modifiée par la méthode de Montprofit ou par celle de Gauthier; b) à la tunnellisation dans quelques cas exceptionnels; c) à la résection typique le plus souvent ou atypique si on peut conscrver une partic importante des surfaces articulaires sans nuire au drainage.

FRONTRAU (M.). De la résection du genou dans les arthrites suppurées de cette articulation avec septicémie en chirurgie de guerre (Th. Paris, 1916).

La résection du genou est la méthode de choix dans les arthrites purulentes graves, avec grauds délabrements des surfaces articulaires ou avec aecidents généraux et septicémie. Pour obtenir les meilleurs résultats, il faut que (Delagenière) : 1º la fusion osseusc soit complète et très solide, 2º la perte de substauce ne soit trop grande, ce qui serait cause d'un raccourcissement trop considérable, 3º la jambe soit en bonne position, e'est-à-dire en rec-

GRILLE (M.). La suture des tendons fléchisseurs de la main au niveau des doigts (Th. Paris, 1916).

La section des tendons fléchisseurs au niveau des doigts arrive dans la proportion de moins de 1 p. 100 accidents de travail, l'index étant le plus souvent atteint. Le traitement à conseiller est celui de la suture tardive, c'est-àdire faite après cicatrisation complète de la plaie initiale. Les résultats de la suture sont moins satisfaisants que ne le diseut les elassiques, la gaine digitale, fibreuse, inextensible, ne pouvant être refermée sur le tendon suturé. Le plus souvent on obtient une position du doigt légèrement ineurvée.

Les rentes données après sections des tendons sont variables, mais, sauf pour le pouce et l'index, en général minimes. Certains tribunaux ne les accordent pas: « Il nous semble conforme à l'esprit de la loi et à l'équité que cetfe indemnisation soit accordée dans tous les cas, si petite soit-elle, o



# IOSORBOL F. L.

# (Teinture d'iode solidifiée)

Représente le moyen le plus sûr et le plus efficace pour DÉSIN-FECTER et CICATRISER dans le plus bref délai, toute blessure, plaie ou ulcération.

NE BRULE PAS, NE TACHE PAS et n'est pas du tout douloureux à l'inverse de la teinture d'iode.

### L'IOSORBOL F. L.

s'emploie dans tous les cas où est indiqué l'iode, dont il possède tous les avantages sans présenter aucun de ses inconvénients.

Formule de l'IOSORBOL F. L. Iode bisubl. puriss... ... ... Assorbol. ... ... ... 90 0/0

L'ASSORBOL est une cellulose végétale rig. stérilisée, dont le pouvoir absorbant est de 450 0/0, c'est-à-dire 4 fois plus fort que celui du charbon animal, 6 fois plus fort que celui de l'oxyde de zinc, 8 fois plus fort que celui de l'iodoforme et 18 fois plus fort que celui du sous-nitrate de bismuth. .....

N. B. - Échantillons de IOSORBOL F. L. sont toujours à la disposition de MM. les Médecins, des Hôpitaux et des Formations Sanitaires.

### FABRICA LOMBARDA DI PRODOTTI CHIMICI — MILANO

Capital social entièrement versé Fr. 3.000.000 à porter à Fr. 4.500:000 Section des Produits spécialisés

Représentant général pour la France et les Colonies : Mr M .- A. SANTONI, 4, rue Boucicaut, PARIS (XVº) Dipôt peur PARIS : Pharmacie L. LEPRAT (Anciennement JABOIN), 27-29, rue de Miromesnil, et 16, rue de Penthièvre

# MÉDICATION NOUVELLE

des

Troubles trophiques sulfurés

# SULFOÏDOL

GRANULÉ

# Soufre colloïdal chimiquement pur

Très agréable, sans goût, ni odeur.
Contient 0,10 centier de Soutre colloidat par cuiller-mesure.

Le SQUFRE COLLOÏDAL est une des formes du soufre la plus assimilable, c'est un soufre non oxyde, c'est sa forme VIVANIE.

Ce qui fait la supériorité du SULFOIDOL sur tous ses congénères, c'est son mode de préparation.

En effet, il ne contient pas, comme dans les solutions, des acides thioniques, ni autres dérivés owngénés du soufre, c'est ce qui explique son goût agréable et sa parfaite conservation.

Il se dissout dans l'eau pour former un liquide blanc comme du lait, sans dégager aucune odeur et sans qu'il seit bessin comme dans les solutions de l'additionner d'essences fortès (eucalyptus).

Par le procédé spécial Me ROBIN, le Soufre colloidal (Sutfoitat) reste un colloide, qu'il soit desséché ou non, parce qu'il peut toujours être remis en suspension dans l'eau, qu'il ne varie pas de composition et qu'il présente tous les caractères des mouvements browniens comme on peut le constater à l'ultramicroscope.

INDICATIONS: S'emploie

dans!Annimi Indincthroniut,
dans!Annemie Rebelle,
dans!Annemie Rebelle,
en DERMATOLOGIE,
dans la FURONCULOSE,
l'ACNE du TRONC et du VISAGE,
les PHARYNGITES,
BRONCHITES, VAGINITES,
dans les INTOXICATIONS
METALLIQUES.

SATURNISME, HYDRARGYRISME

Le SULFOÏDOL se prépare également sous forme :

1º Injectable (ampoules de 2 c. cubes); 2º Capsules glutinisées (dosées à 0,10 de soufre colloïdal par capsule); (1º dosée à 1/15° pour frictions;

3º Pommade 2º dosée à 2/15c pour soins du (visage (acné, rhinites);
4º Ovules à base de Soufre colloïdal (vaginites, urétro-vaginites).

L'ABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES

Médaille d'or. — M<sup>me</sup> la princesse Gπyκa, hôpital bénévole n° 154 bis de la 18° régiou.

Mdhailles de vermeit. — Mres Laterure (Léonie), infimière ambulance u° 210, à Praize; Mre la marquise Musclattrata, princesse Patlavicint, directrice de l'hôpial du gouvernement italien; M. Lévâgui, Calbert), médecin aide-major de 2º classe, 108º rég. d'infanterie; M. Charlesttien (Julien-Rene), médecin aide-major de 2º classe territoriale, hôpital unilitaire de Bordeaux; M. Sañaxa (Octave), administrateur de l'hôpital auxiliaire nº 63, à Saña-Cenis-Laval; M. le professour Romr (Alexandre), médecin de l'hôpital auxiliaire nº 63, à Saînt-Cenis-Laval.

Médailles d'argent, - Mme MARON (Thérèse-Marie-Anne). infirmière, hôpital bénévole nº 128 bis, à Bourg-de-Péage; M11e LOUBOVITCH (Anna), infirmière, hôpital russe, à Paris; Mme Louis-Dreyfus, infirmière de l'hôpital du gouvernement italien ; Mme ROMAIN (Angèle), infirmière de l'hôpital du gouvernement italien ; MIle ARNOULD (Blanche), infirmière de l'hôpital du gouvernement italien ; Mme Lemarquis (Suzanne). infirmière de l'hôpital du gouvernement italien ; M. Du-CASSE (Henri), administrateur de l'hôpital du gouvernement italien : Mme DE SEGONZAC, née LAGARDE, infirmière de la S. S. B.-M., hôpital des Sablons, anuexe de l'hôpital temporaire ue 15 à Compiègne ; soldat Brocu (Jacques), de la 11º section d'infirmiers militaires; soldat Oulmann (Louis-Eugène), groupe de brancardiers de la 158º division ; Mme Caby, en religion mère Thèrèse, infirmière de l'hôpital auxiliaire 133 (hôpital Lannelongue); Mnie Jacobson, née Aron, infirmière-major

bénévole de l'hôpital temporaire du Graud-Palais : Mme REICHENBACH, née ARON, înfirmière bénévole de l'hôpital temporaire du Grand-Palais; Mme Petri Le. BRUN, née SÉPULCHRE, infirmière-major à l'hôpital temporaire du Grand-Palais; MIle LOBEREAU (Charlotte-Renée), infirmière à l'hôpital auxiliaire 10 à Brétigny (Scine-et-Oise); Mme la comtesse DE FRANCE DE TER-SANT, née PÉRUY, infirmière bénévole à l'hôpital Necker à Paris; M1le DE BARANDIARAN (Carlotta), infirmière de la S. S. B. M., à l'hôpital les Sablons, aunexe de l'hôpital temporaire 15, à Compiègue; M. SPAY (Barthélemy-Vincent), infirmier auxiliaire de l'hôpital complémentaire 7, à Mâcon : Mme DAYOT, née LECHARTIER infirmière bénévole à l'hôpital auxiliaire 101, à Rennes. Mme Zambaux, née Luting, infirmière bénévole à l'hôpital complémentaire 28, à Dinard ; M110 DANNAUD (Marguerite), infirmière de la S. S. B. M., de l'hôpital complémentaire 30, à Aubusson ; Mme CLAES (Albertine), infirmière de l'hôpital complémentaire 31, à Moulins : Mme Sau-ZEDDE (Marie), infirmière de l'hôpital complémentaire 31. à Moulins ; soldat CROZIER (Jean-Marie), de la 13º section d'infirmiers militaires de l'hôpital complémentaire 78, à Montferrand ; soldat PAUZE (Jean-Marie), de la 13º section d'infirmiers militaires de l'hôpital complémentaire 78 à Montferrand ; Mile Rochas (Marie). infirmière de la S. S. B. M., de l'hôpital militaire Desgenettes à Lyon; M. Nové-Josserand (Léon-Gabriel-Marie), médecin aide-major de 2º classe de l'hôpital de Bondonneau; Mme GARNIER, née WURTZEL, infirmière de l'hôpital de Villeurbanne; M11e DALMAIS (Marie-Louise), infirmière de l'hôpital de Villeurbanne ; M<sup>130</sup> BOYER



### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES (Sutte)

(Paule-Nathalie), infirmière de l'hôpital militaire de Grenoble ; Mile Garcin (Joséphine), infirmière de l'hôpital de Grenoble ; Mmc EDWARD DUMAS, née BLANC, infirmière de l'hôpital 161 bis à Aix-les-Bains : Mme SAR-TRE, en religion sœur Monique du Saint-Rédempteur. infirmière de l'hôpital d'Estressin ; Mme DE PORTZAM-PARC, en religion sœur Mathilde André, infirmière de l'hôpital d'Estressin ; Mme DE TORRABRA, en religion sœur Hélène des Saints-Auges, infirmière de l'hôpital d'Estressin; M. GÉLIBERT, médecin aide-major de re elasse, de l'hôpital d'Estressin ; soldat Chion (Louis-Germain), 140 bataillon de chasseurs du camp de Valréas ; Mmc Rozze (Suzanne), infirmière-major de l'hôpital bénévole 151 bis, hôpital thermal de Géoux-les-Bains (Basses-Alpcs); Mmc Lebreton, née Cauderay, infirmière de l'U, F. F. de l'ambulance 12/2 : miss BEN-NETT (Ellen), infirmière du French Plag Nursin corps de l'ambulance 12/2; M. DEVILLERS (Fernand), médeciu aide-major de 17e classe de l'ambulance 14/2 ; Mile GI-VELET (Gabrielle), infirmière de l'ambulance 1/38; Mme Martin-Perrot, infirmière de l'U. F. F. de l'ambilance 12/2; miss Turnell (Elénor-Gertrude), infirmière du French Plag Nursing corps de l'ambulance 12/2; Mme Béancourt, née Matinet (Julic-Marie), infirmière bénévole de l'hôpital du Grand-Palais : Mme FAYARD. en religion sœur Louise, infirmière de l'ambulance 4/55; Mme Challer, cu religion sœur Maria, infirmière de l'ambulance 4/55 : soldat CAER (François- Marie), de la 1º0 section d'infirmiers militaires de l'ambulance 13/17; soldat ERLAC (Armand-Emile-Célestin), de la 170 sec-

tion d'infirmiers militaires de l'ambulance 12/2; soldat Jensé (Alfred-Joseph-Augustin), de la 3º section d'infirmiers militaires de l'ambulance 11/3; soldat Godet (Victor-Julien), de la 170 section d'infirmiers militaires de l'ambulance 12/2; soldat Thirion (Auguste-Roger), infirmier au 60° rég. d'artillerie ; Mue Muller (Jeaune), infirmière auxiliaire de la S. S. B. M. du centre hospitalier de Gérardmer : soldat DANIEL (Joseph), 246 bataillon de chasseurs alpins; M. FINCK (Charles-Jacques), médecin-major de 1ºe classe, médecin-chef de l'hôpital q bis à Contrexéville : M. SIMIONESCO (Constantin), médecin aide-major de 2º classe de l'hôpital complémentaire de Martigny : M. BAERT (Jean-Marie-Emile), officier d'administration de 2º classe, service de santé de la 200 région ; M10 DUNAND-PIVOT (Marie-Louise-Lucie), infirmière bénévolc de l'hôpital auxiliaire 2, à Troyes; Mme DAVID, cu religiou sœur Marguerite, infirmièremajor de l'hôpital Villemin, à Nancy; Mile Simon (Louise-Marie-Léontine), infirmière de la S. S. B. M. de l'hôpital auxiliaire 8 à Vendeuvre-sur-Barse ; M. BRAUN-BERGER (Daniel), médecin aidc-major de 170 classe de l'hôpital complémentaire 28, à Arcachou ; M. Brouster (Maurice), médecin aide-major de 170 classe de l'hôpital complémentaire 35, à Bordeaux; M. DELAS (Albert), médecin aide-major de 2º classe de l'hôpital complémentaire 35, à Bordeaux ; Mme Mauperir (Hélène), infirmière de l'hôpital auxiliaire 201, à Bordeaux ; Mme DE Bonnand (Anne), înfirmière de la S. S. B. M. de l'hôpital militaire de Bayonne : M¹te Détroyat (Germaine), infirmière de l'hôpital militaire de Bayonuc.

# CRATÆGINE LEBOUX

MÉDICATION CARDIO-TONIQUE SÉDATIVE (NON TOXIQUE)
Pulpitations des Nerveux et des Neuranthéniques. Eréthime cardiaque de toute ardre, des affections fenctionardies
et courand ées affections organiques de cœur, fachyacrafie essentille parsystiptes, doiter exophalamique, etc. ::

DOSES: 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour,

E. LEROUX, 182, rue de la Convention, Paris, et toutes pharmacies



GOUTTE GRAVELLE ARTÉRIO-SCLÉROSE

# Coaltar saponiné Le Beuf

Antiseptique, Détersif, Antidiphtérique Officiellement admis dans les Hopitaux de Paris



Sédatif de l'Hyperexcitabilité nerveuse

# Véronidia

Buisson

DOSES:

ANTISPASMODIQUE: 2 cuillarées à café HYPNOTIQUE: là 2 cuillarées à potage Laboratoires Albert BUISSON IS Avenue de Tourville, PARIS

EXTRAITS DAUSSE

OPIUM INJECTABLE

# PAVÉRON

Alcaloides totaux de l'Opium

Ampoules — Comprimés

IPÉCA INJECTABLE

# PÉCA total Dausse

Ampoules pour injections

Aussi actif que l'Émétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique DAUSSE, 4, Rue Aubriot, PARIS.

# LE VALERIANATE DE PIERLOT

Liquide ou en Capsules: reste toujours et malgré tout l'unique préparation efficace et inosfensive,

résumant tous les principes sédatifs et névrosthéniques de

LA VALERIANE OFFICINALE

#### faladies du Cœur et des Vaisseaux DANDICITAI E UCIDAC

15 gouttes de Pandigitale correspondent environ à 0 gr. 40 Poudre de feuille scene de Digitale.

LANCELOT & Ci. 26 et 28, Rue Saint-Claude, Paris.

#### NOUVELLES

Morts au champ d'honneur. — Le D' Paul Germain, de la mission sanitaire roumaine, mort d'une fièvre perniciense à Galatz. Ses funérailles ont été célètrées le 27 décembre à Galatz, le jour même d'un des bombardements les plus intenses de la ville par les zeppelins et avions.

Bacorté par un détachement de marins roumnins et de soldats misses, par des déféquitons de soldats français, le cortège fundère se rendit au cimetière. Derrière le cereueil venaient le préfet de Galatz, le préfet de police, le colonel d'artillerie français Stegens, les dames de l'Union des Pennnes de Prance; me défégation de métechis et de fonctionnaires roumains, au milieu desquels on remarquait le Corps médical français de Galatz au complet : les Dro Orticoni, Javenant, Gallois, Auguey, Contrare, Angagneur, Janicot, Florensee, Javeas-Championnière, Nogl. Broussean.

Nécrologie. — M. R. Delamuay, pharmacien-major de nº classe, aneien député du loriet. — Le D' Elmanauel Lévy. — Mes Neel Bahonneix, mère de M. le D' Bahonneix de horiz douloureuse sympathie. — Le D' Albert Bolssier, anchein interne de shojitaux de Paris. — M. Edouard Lumière, sergent pilote, âgé de 33 ans, sui des plus jeunes frères Lamière. Nous adressons à ses frères nos sentiments de douloureuse sympathie. — M. Alfred Gallier, vétérinair à Caen, anteur de nombreuses publications eclentifiques. — Le D' Jean Guy, aide-major de nº classe, président du Cercle des étudiants de Montpellier. — Le D' Vastiera (Cè Paris), âgé de 57 ans. — Le D' I'ulian Michaen (de La Gèraris), âgé de 57 ans. — Le D' I'ulian Michaen (de La Gèraris), âgé de 57 ans. — Le D' I'ulian Michaen (de La Gèraris), âgé de 57 ans. — Le D' I'ulian Michaen (de La Gèraris), âgé de 57 ans. — Le D' I'ulian Michaen (de La Gèraris), âgé de 57 ans. — Le D' I'ulian Michaen (de La Gèraris), âgé de 57 ans. — Le D' I'ulian Michaen (de La Geriel es de Charis), âgé de 57 ans. — Le D' I'ulian Michaen (de La Geriel es de Charis), âgé de 57 ans. — Le D' I'ulian Michaen (de La Geriel es de Charis), âgé de 57 ans. — Le D' I'ulian Michaen (de La Geriel es de Charis), âgé de 57 ans. — Le D' I'ulian Michaen (de La Geriel es de Charis), âgé de 57 ans. — Le D' I'ulian Michaen (de La Geriel es de Charis), âgé de 57 ans. — Le D' I'ulian Michaen (de La Geriel es de Charis), âgé de 57 ans. — Le D' I'ulian Michaen (de La Geriel es de Charis), âgé de 57 ans. — Le D' I'ulian Michaen (de La Geriel es de Charis), âgé de 57 ans. — Le D' I'ulian Michaen (de La Geriel es de Charis), âgé de 57 ans. — Le D' I'ulian Michaen (de La Geriel es de Charis), âgé de 57 ans. — Le D' I'ulian Michaen (de La Geriel es de Charis), âgé de 57 ans. — Le D' I'ulian Michaen (de La Geriel es de Charis), âgé de 57 ans. — Le D' I'ulian Michaen (de La Geriel es de Cha

Bourboule), décédé à Bordeaux, — Le D' Chambard-Héaou. — Le D' Victor Delsaux, médecin de l'hôpital Saint-Jean à Bruxelles, directeur de la Presse oto-thinolaryagologique Belge, décédé à Bruxelles, — M. Darboux, professeur à la Fazulic des sciences, sercitaire perpétuel de l'Académie des sciences, grand officier de la Légion d'homeur.

Nous apprenous la mort du professeur Jules Courmont, professeur à la Paculté de médechne de Lyon, vice-président du Conseil supérieur d'Nygiène, officier de la Légion d'hommeur, décédé subtiement dans son service de 1016et-Dieu de Lyon. Notre collaborateur M. Le D'Linossier lui consacrera une notice nécrologique dans le prochain muniéro. Nous adressous à son frêre. M. le professeur Paul Courmont, et à sa famille l'expression de notre douloureus sympathie.

An moment de mettre sons presse, nons apprenons la triste nouvelle de la mort da Professeur Déjerine, professeur à la Faculté de médecine de Paris, membre de L'Acudénie de médecine, Notre collaborateur M. le D' Jean Camus consacrera à sa mémoire un article dans notre prochain numéro, mais nous tenons dès à présent à dire à Madame et à Mademoiselle Déjerine, déjà si cruellement éprouvées depuis quelques mois, combien nous compatisso a à leur chagriu.

Vingt-cinquísme anniversaire de l'Université de Lausanne. — L'Université de Lausanue vient de célèbrer le 25° anniversaire de sa fondation. A cette occasion, elle a décerné le grade de docteur honoris canas à MM. Emile Boutroux et Charles Gible. Clions parmi les nouveanx' docteurs de l'Université de Lausanue, M. le D'Rollier, qui a pris unegrant importante dans la création de la



Artério-Sclérose
Presclérose, Hypertension
Dyspepsie, Entérite
Néphro-Sclérose, Goutte
Saturnisme

# MINÉRALOGÈNE BOSSON

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS
Litterature et Échantillons : VIAL, 4, Pince de la Croix-Rousse, LYON

# ARTHRITISME

DIATHÈSE URIQUE RHUMATISME — GOUTTE GRAVELLE

# Dialyl

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert
PAR LE LABORATOIRE ALPH. BRUNOT
et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Élimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.), pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse.

ø TRÈS EFFICACE ø

ABSOLUMENT INOFFENSIF :
Ni toxicité générale,
Ni toxicité rénale.

2 Doses par jour, dans un Verre d'Eau – DANS LES ÉTATS AIGUS': 4 à 6 doses par jour.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT PARIS - 16, Rue de Boulainvilliers, 16 - PARIS

# Dialyl

TOUTES PHARMACIES ENVOI GRATUIT de Flacons de "Dialyl" à MM. les Docters ainsi qu'aux Hôpitaux, Formations sonitaires Militaires et, individuellement, aux Soldats rhumatiants dont l'adresse sera donnée par MM. les Docteurs au Laboratoire du "Dialy"

# Dialyl

Soluble duns l'Eau : "Cures d'eau dialplée :

TOUTES PHARMACIES

cure de solcil dans les tuberculoses osseuses et qui donne ses soins à plusieurs centaines de prisonniers français internés à Leysin.

Légion d'honneur. - Sont inscrits au tableau spécial pour grand officier :

CALMETTE (Emile-Louis), médecin inspecteur. Pryrier (Charles-Prédéric-Isidore), médecin inspecteur.

Pour commandeur :

Fournié, médccin inspecteur, directeur du service de santé de la 11e région,

Pour officier :

AFFECTIONS

DYSPERSIE

GASTRALGIE

L'ESTOMAC

DE

Perrogon, médecin principal de 2º elasse, médecinchef de la subdivision de Rabat.

HOURAON (Alphonse-Marie), médecin principal de 2º classe à la direction du service de santé de la région du

GAILLARD (Louis-Clément), pharmacien principal de 2º classe, pharmacien-chef de l'hôpital militaire du Valde-Grâce.

MARONNEAU, pharmacien-major de 170 elasse, adjoint au directeur du service de santé de la 20° région.

MUEL, pharmacien principal de 2º classe à la stationmagasin de Toulon.

DROUARD (Henri), médecin-major de 2º elasse (territorial) au 329° rég. d'infanterie : officier d'une bravoure

et d'un allant remarquables, ayant un absolu mépris du danger, toujours présent aux endroits les plus exposés. Trois fois blessé debuis le début de la campagne, a été atteint d'une nouvelle blessure très grave, le 13 juillet 1916, en se portant au secours de blessés, sous un bombardement d'une extrême

violence. Déjà quatre fois cité à l'ordre. BARBIÈRE (Emile-Georges-Louis), médeein principal de 2º classe (territorial), médeein-chef de la gare de répartition de la Chapelle (gouvernement militaire de Paris). Beaussenat (Rémi), médecin-major de 1re classe

(territorial) à l'hôpital militaire Villemin,

HUGUET (Joseph-Julien-Aristide), médecin-major de 2º classe (réserve) au Maroc.

DUVAU (Octave-Julien-Pélix), médecin-major de 17e el. (territorial), médecin-chef de l'hôpital mixte de Caen (3º région).

MATIGNON (Jean-Jacques), médechi-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial) adjoint au directeur du service de santé de la 4º région.

RAYMONDAUD (Jean-Baptiste-Gilbert), médeein principal de 2º classe (territorial), médecin-chef de l'hôpital mixte de Limoges (12e région).

BOUSQUET (Jean-Marie-Hippolyte), médecin principal de 2º elasse (territorial), médecin-chef de l'hôpital complémentaire 24 de Toul (20° région).

ENTERITE

VALS PRÉCIEUSE

ez l'Enfant -- Chez l'Adulte

l'Eau des Hénatiques · Granulèe effervescent Pipérazine MINY le plus puissant le plus sûr dissolvant de l'Acide Urique Stimule l'activité hépatique Solubilites comparées d Piperazine MIOY 92% 40% 20% 8% 2a4 Cuillerees à cafe ipérazine Phi Miny, 140 faubourg S! Honore Poris.

VALS-SAINT-JEAN

# Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# CELESTINS

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES** 



Ether Ethylique de l'Acide Diiodobrassidique

41 % d'IODE



Sous cette forme, l'iode est absorbé\_lentement, disséminé dans tous les tissus, éliminé progressivement, d'où

ACTION SURE, RAPIDE, SANS IODISME

ÉCHANTILLONS & LITTÉRATURE : LABORATOIRES CIBA - SAINT-FONS (RHONE

were an overes LITHIASE BILIAIRE COLIQUE HÉPATIQUE - ICTÈRES etc

INSUFFISANCES HÉPATIOUE & BILIAIRE : HÉPATISME :: ARTHRITISME CHOLÉMIE FAMILIALE DIABÈTE PAR DYSHÉPATIE TUBERCULOSE of SCROFULE

justiciables de l'Hulle de Foie de Morue DYSPERSIES HYPERCHLORHYDRIE :: PITUITE MIGRAINE :: ENTÉRITES COLITE MUCO - MEMBRANEUSE CONSTIPATION :: HÉMORROIDES Névroses et Psychoses Dyshépatiques PILEPSIE — NEURASTHÉNIE

EPH EPSIE -MALADIES INFECTIEUSES ANGIOCHOLÉCYSTITES FIÉVRE TYPHOIDE INTOXICATIONS

DERMATOSES par DYSHÉPATIE : (Chlossma, Éobélides, Xauthomes, etc.) DERMATOSES AUTO ou HÉTÉROTOXIQUES (Acné, Faronculose, Pyodermites, etc.) Maladies des pays chauds

CONGESTIONS DU FOIE HEPATITES ET CIRRHOSES (Alcoelique, Palustre, Syphilitique, etc.) MACROCACTICACO MÉDAILLE D'OR aux Expositions de GAND 1913 et PALMA-DE-MAJOROUE 1914 DIPLOME D'HONNEUR à CASABLANCA 1915

OPOTHÉRAPIES HÉPATIOUE et BILIAIRE associées à la médication CHOLAGOGUE



Prix en France 6 : france EN VENTE dans toutes LES PHARMACIES

Dépôt Général, Échentillons, Littérature LABORATOIRE de la PANBILINE ANNONAY (Ardèche) France

Cette médicition essentiellement clinique, instituée par le D' Plantier et sanctionneeper des milliers d'observations ou même d'auto-observations de confrères, est la soule qui, agésant à la fois sur la sécrétion et sur l'exercition de la glande hépatique, coubine l'opothéraple et les hoinagogues, utilisant par surcroit les propriétés hipdragoues de la glycrétine. Elle constitue une thérapeutique compiète, en quotique sorte spécifique des maissides du POLE de ci de VOLES HILLARIES et des yappronoues énuméres plus haut qui en ci de VOLES HILLARIES et des yappronoues énuméres plus haut qui en composition de la composition d

vacacacacacacac La PANBILINE, traitement total dadies du FOIE et des VOIES BILIAIRES, combine synergiquemont en une association qui exalte

urs propriétés : EXTRAIT HÉPATIQUE EXTRAIT BILIAIRE EXTRAIT do BOLDO

GLYCERINE PURE NEUTRE NI SUCRE NI ALCOOL

Solution d'absorption facile, inaltérable, non toxique, bien tolérée, légèrement amère mais sans arrière-goût.

#### POSOLOGIE

Une à quatre cuillerées à dessert de dix grammes le matin à jeun, ou au début du repas, soit pure, soit dans une boisson froide ou tiède. - Demi-dose pour les Enfants. DÉPOT chez les DROGUISTES et

COMMISSIONNAIRES on FRANCE, ALGÉRIE et COLONIES, BELGI-QUE, SUISSE, ESPAGNE, ITALIE, PORTUGAL, RÉP. ARGENTINE, CUBA, etc.

à l'intervention chieurgicale, l'obstacle à la perméabilité des voies biliaires étant alors démontre extérieur à celles-ci, non lithiusique ou au dessus des ressources de la médecine.

Adjantes tor le tracturaligates (i avent out par le régulationement de la biligenies normate, la médication exerce, en outre, bleu quie ar exerciment, asciune droppe à doct pupilativen minient lauxille, van écution directe sur la morificie et la scéretion de l'Intendançu'el rennince de l'étal phylologogie dans les expériences de princise installantes. Départer dévité tousque on most, ne reminient que des produits les entres en l'appropriet de la comment et l'appropriet à l'est principe dans les expériences de plusquers de l'appropriet de la comment de l'appropriet de l'appropriet de la comment de l'appropriet de l'

A la dose moyenne d'une cuillerée à dessert de dix grammes par jour, elle ne constitue une dépense quotidienne que de 0,25 environ

Jacquin (Gabriel-Frédéric-Jean), médecin principal de 2º classe (réserve), médecin-chef de l'hôpital Villemauzy (14º région).

Rúgis (Jean-Baptiste-Joseph-Emmanuel), médecin principal de 2º classe (territorial), chef du service central de psychiatric (18º région).

Broguer (Ernest), médeciu-unajor de 1<sup>ro</sup> classe (territorial), médeciu-chef de la place de Cayeux (région Nord). Woirhaye (Edmond-Paul), médeciu principal de

2º classe (territorial), médecin-chef de la pluce d'Orléans
(5º région).

Roussy (Baptiste), médecin principal de 2º classe (ter-

Roussy (Baptiste), médecin principal de 2° classe (territorial) au service médical de la place de l'aris.

Barthe (Joseph-Paul-Léonce), pharmacien principal de 2º classe (territorial) adjoint au directeur du service de santé de la 18º région.

Speiser (Frédéric-Edmond), pharmacien-major de 1º0 classe (territorial), pharmacien-chef de l'hôpital Maillot (Afrique du Nord).

Pour chevalier:

Gun, naumon (Auguste-Joseph-Frédéric-Etienne), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (active) à la commission consultative médicale.

DARGEIN (Gustave-Mauriec-Firmiu), médecin-major de 2º classe (active), médecin-chef de l'infirmerie-ambulance de Schat. Maroc. LE BIHAN (Félix-François), médecin-major de 1º0 classe (active) à la commission d'expertise médico-légale de la 10º région.

Moursou (Charles-Joseph), médecin-major de 2º classe (active) au 72º rég. territorial d'infanterie.

IMBERT (Paul-Albert), médecin-major de 2º classe (active) à l'équipage radiographique de la 12º région.

RABAIOYR (Octave-Georges-Louis), médecin-major de 2º classe (active), médecin-chef de l'infirmerie-ambulance de Marrakech, Maroc.

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu de Paris. — M. le Professeur GILBERT. Le samedi 3 mars 1917, à 10 heures trois quarts : leçon sur l'artériosclèrose et son traitement.

Clinique des mahadies nerveuses (hôpital de la Salpétrière): M. le professeur DEJERINE. — Le D' Lereboullet, professeur agrégé, chargé de cours, continuera ses leçons cliniques, avec présentation de malades, les lundi et vendredi à 10 heures et denie, le lundi étant réseryé à la neurologie de guerre.

Avis. — Un grand nombre de médechis demandami des renseignements au sujet de la nouvelle méthode d'entrainement respiratoire (méthode spiroscopique), le D' J. Pescher fait comaître qu'une démonstration de cette méthode, avec applications aux malades et aux blessés du thorax, a lieu tous les dimanches, à ro heures, à Thôpital auxiliàrie 3,3, rue Fessart.

# MORRHUETINE JUNGKEN



# PRODUIT SYNTHÉTIQUE agréable au goût — bien toléré

agréable au goût — bien tolère
Efficacité remarquable



Lymphatisme – Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses États dits Prétuberculeux La Bouteille de 600 omé : 4 francs.

LABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS

# VITTEL

GRANDE SOURCE

SOURCE SALÉE

Régime des HÉPATIONES

Régime des ARTHRITIQUES Régime

# CHLOROFORME DUMOUTHIER

PRÉPARE SPECIALEMENT POUR L'ANEISTHEIS IE son flaconnage, en tubes jaunes scellés, le met à l'abri de toute altération. Pharmacie DUMOUTHERS, 11, Rue de Bourgogne, PARIS.

#### CHRONIQUE DES LIVRES

Électrothérapie, par le D'THOMAS NOGIER, professeur agrégé à la Paculté de médecine de Lyon, 2º édition, 1 vol. in-8 de 360 pages avec figures, cart. 12 fr. (de la Bibliothèque de thérapeutique GLIBERT et CARNOT) (J.-B. Baillene et fils, éditeurs à Paris). M. Nogler, parmi les dectrothérapeuties, est un de ceux qui se distinguent le plus parle grand mérite de sev

travaux, par sa méthode scientifique et par sa clarté d'exposition.

Aussi rien n'a été plus légitime que le succès de son livre Électrothérapie, qui a paru dans la Bibliothèque de thérapeutique Gilbert et Carnot. Nul donte que la deuxième édition qu'il en présente aujourd'hui aura le même succès auprès de tous ceux qui s'intéressent aux applications de l'électricité à la médecine, aussi bien appractions des médecins praticiens qui veulent sayoir ordonner à propos les traitements qu'auprès des méde-cins spécialisés qui veulent ne rien ignorer des progrès de la branche de médecine à laquelle ils se sont conserrés.

Ce livre est divisé en quatre parties. La première traite de l'électrotechnique, et c'est une des meilleures du livre, car les notions générales si indispensables y sont clairement et successivement exposécs et en même temps l'appareillage est décrit d'une façon scientifique qui permet de se rendre compte de tous les phénomènes et de tontes les caractéristiques. La deuxième traite de l'électrophysiologie: ou y lira avec le plus grand profit tous les chapitres sur l'action du courant galvanique, sur la péné-

tration des ions et sur les expériences qui en démontrent la réalité, et ceux sur l'action des courants de haute fréquence La troisième partie traite de l'électrodiagnostic : un chapitre tout nouveau y a été ajouté sur l'électrodia-gnostic simplifié par l'emploi des décharges de conden-

La quatrième partie traite de l'électrothérapie pro-

prement dite. Les maladies y sont classées suivant chacm des systèmes physiologiques qu'elles affectent, et l'action des diverses modalités de l'énergie électrique dans chacme d'elles y est étudiée d'une façon très détailléc.

Les raisons de l'emploi des méthodes sont très lon-guement exposées et en même temps les détails de technique sont signalés, car souvent c'est l'omission d'nn petit détail qui peut être la cause d'insuccès thérapeutiques.

Je ne saurais donc assez recommander la lecture de la nouvelle édition de ce livre.

E. ALBERT-WEIL.

La Pratique chirurgicale dans la zone de l'avant, par les D: Mignon, Billet, Henri Martin, Un vol. grand in-8 de 205 pages avec figures, to fr. (1.-B. Baillière et fils, édit, à Paris).

Ce livre renferme les leçons professées aux armées sous la direction du médecin inspecteur Mignon par le médecin-major Billet. Le médecin-major Henri Martin a réuni udicieusement les documents anatomiques dont les photographies illustrent fort brillamment cet ouvrage,

Le titre des six leçons publiées indique suffisamment l'intérêt des questions traitées : considérations générales sur la chirurgie de guerre dans es formations de l'ayant caractères généraux des blessures de guerre et leur traitement; lésions des displayes des os longs par projec-fles de guerre, traitement chirurgical des lésions des displayes; blessures des articulations; lésions du crâne et de l'encéphale par projectiles de guerre. Nul doute que ces leçons, rédigées dans un excellent

esprit clinique, avec une grande clarté et une documentation intéressante, ne puissent rendre grand service aux jeunes chirurgiens de l'avant.

Albert Moucher.

Ch. LOREAU

### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3 Ms, RUE ABEL - PARIS

Tél. Rog. 41-85

## RECOUVREMENTS PARIS 10 º/a

# AUGE

Ancien chef du seroice des recouvrements du Syndicat des Médecias de la Saine (15° Année) Bureau, 39, rue Galande, PARIS (Ve)

5, rue de l'Arcade, 5

CATALOGUE FRANCO SUR DEMANDE

# Extraits OPOTHERAPIQUES INJECTA

OVARIQUE, THYROÏDIEN, HÉPATIQUE, PANCRÉATIQUE, TESTICULAIRE. NEPHRÉTIQUE, SURRENAL, THYMIQUE, HYPOPHYSAIRE

CHAIX & C', 10, Rue de l'Orne, PARIS. - (Téléph.: Saxe 12-55).

#### J. DEJERINE

Eu avril 1911, ee même journal à cette même place rendait compte de la première leçon faite dans la chaire de

la Salpêtrière par le Professeur Dejerine, C'était une fête pour lui, pour ses élèves, pour ses amis que cette prise de posession d'une des plus illustres chaires de la

Anjourd'hui, ceux qui alors partageaient sa joie, sont dans la peine. Depuis de lones mois, le Professeur Dejerine était souffrant, astreint à un régime et à des ménagements. Sa santé s'était pourtant raffermie ees temps derniers, et il se préparait à reprendre son cours

pour le semestre d'été. quand, brusquement, une crise d'urémie dyspuéiq: 1 l'emporta en quelques jours,

Né à Genève de parents français, Jules-Joseph Dejcrine fit ses études de médeeine à Paris, où il fut nommé interne en 1874, docteur en 1879, médecin des hôpitaux en 1882, agrégé en 1886, professeur d'histoire de la

médecine en Dor primprofesseur de pathologie interne, enfin profession de Chalque des maladies nerveuses

en 1911. tte dernière nomination pour Il n'avait pas COUNTE

enseigner la neurologie : depuis de nombreuses années les étudiants et les médecins se pressaient à ses leçons de la Salpêtrière. Lors de ses conférences sur les psycho-névroses faites en 1910 à la Paculté, le Grand Amphithéâtrede l'École pratique s'était trouvé insuffisant pour contenir nu auditoire enthousiaste qui fit an Maître des ovations chaleureuses.

J. Dejerine fut membre de l'Académie de médecine; ainsi que de la plupart de nos sociétés savantes et de

nombreuses sociétés étrangères, en particulier membre honoraire de la Société royale de Londres et ititulaire de la médaille d'or Moxon.

De boune heure, ses travaux le placèrent au premier rang des neurologistes du monde.

Sa thèse de doctorat sur la paralysie ascendante aiguë;



LE PROFESSEUR J. DEFERINE.



# Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la présclérose, l'albuminurie, l'hy-dropisie.

PHOSPHATÉE L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le remêde le plus heroïque pour le brighti-que comme est la digitale pour le cardiaque

CAFÉINÉE Le médicament de choix des Le traitement rationnel de l'or-cardiopathies, fait disparaitre thritisme et de ses manifesta-les cedemes et la dyspnée, ren-tions; jugule les crises, enraye force la systole, regularise le cours du sang.

LITHINÉE tions; jugule les crises, emaye la diathèse urique, solubilise les acides urinaires

DOSES: 2 à 4 cachets par jour. - Ces cachets sont en forme de cœur et se prese nt en boltes de 24. - Prix 5 fr.

PRODUIT FRANCAIS

4, rue du Roi-de-Sicile PARIS

PRODUIT FRANÇAIS

#### NÉCROLOGIE (Suite)

sa thèse d'agrégation sur l'hérédité nerveuse; son étude sur la myopathie poursuivie avec, son excellent ami le professeur Landouzy; ses recherches sur l'aphasie, les voies sensitives, les névrites, les psycho-névroses et tant d'autres que nous ne pouvons etter iei, établirent solidement sa réputation scientifique.

La méthode anatomo-clinique fut celle qu'il employa dans presque tous ses travaux, méthode sûre et fidèle qui, entre ses mains, a fourni des données nouvelles et fécondes.

Sa Sémiologie des affections nerveuses, truit de sa grande expérience clinique, a contribué à l'instruction de très nombreux étudiantset médecins. Sou Truit des Maladies de la Moille écrit avec André Thomas, celui de ses déves qui fut son plus intime et plus cher collaborateur, est un livre qui restera elassique. Sou Anatomie des centres neveus publiée avec Mes Dejerine-Klumpke, è l'Churre des Dejerine - comme l'appelle Jules Soury, est un ouvrage impérissable que bien des générations consulteront avec respect.

Le Professeur Jules Dejerine fut uon seuleunent un clinicien hors pair, un anatomiste incomparable, mais it avait puisé près de Vulpian, son maltre vénéré, de vastes données physiologiques, si bien que, doné d'une rar mémoire, il rémissait dans son cerveau l'ensemble des connaissances actuelles en neurologie. Il fut ainsi le connaissances actuelles en neurologie. Il fut ainsi le connaissances actuelles en neurologie. Il fut ainsi le actuelle de la science s'étendant saus cesse, il est douleux qu'un savant puisse dans l'avenir posséder à lui seul, d'une façou aussi parfaite, tous les chapitres de la neurologie.

Il eut presque jusqu'à l'excès les qualités essentielles qui font le véritable homme de science: l'amour de la vérité poussé jusqu'à la passion, la crainte de l'erreur poussée jusqu'au scrupule.

Ceux qui l'ont vu travailler, ceux qui l'ont vu publier un ouvrage, préparer une communication savent avecquelle balance était pesé et repesé ce qui sortait de sa plume ou de ses lèvres.

Quel exemple\_de conscience, de probité scientifique il a donné à ses élèves, quelle patience dans ses recherches de laboratoire, en particulier à l'aide de cette méthode des coupes en série, s'astreiguant avec son admirable compagne à étudier pendant des mois tont un névraxe coupe par coupe avant de tirre la moindre conclusioni Ces longs travaux auxquels il associait ses internes établissaient des liens d'affection soidée entre le maître et les élèves, et, chaque dimanche soir, ceux-ci se trouvaient réunis chez leur maître, aussi à l'aise une dans son laboratoire.

Il ne fut pas que l'homme de laboratoire, il fut aussi le médecin qui soigne et qui réconforte.

La psychothéraple fut sa thérapeutique préférée; ill'a développée, adaptée aux différents cas, il l'a raite avec son intelligence, mais surtout avec son cœur, et Dien sait le nombre des plaies morales qu'il a pansées, des souffrances qu'il a guéries, et ceel dans toutes les classes de la société.

Au début de la guerre, J. Dejerine, qui avait tenu à conserver sa place et son grade dans l'armée, fut mobilisé et quand plus tard la maladie l'obligea à demander un congé, ce fut pour lui une grande tristesse.

Il avait toujours eru à la possibilité de la guerre, il àvait conservé l'espoir de la revanche; ardent patriote, il avait le culte de l'arunée à un point qui ararit fait sourire les jeunes, s'ils n'avaient eu par ailleurs pour lui un respect profond. C'est lui qui, au milieu de nos rêves pacifistes, avait vu juste.

Peudant ees trente et un mois, malgré les craiutes qu'inspirait as antét, malgré plusieurs crises alarmantes, mâgré des deuils répétés et cruels qui le frappaient hui et les siens, ses préoccupations dominantes furent pour son pays.

Sur sou lit de mort, jusque dans les dernières heures, il déployait en hâte de nombreux journaux français et étrangers ; ce fut un spectacle poignant que celui de cet houme en prote à une dyspnée coustante et violente, qui, aveç une lucidité parfaite, analysait les phases auccessives de sou, mai, mais qui voulait encore lire lui-même les nouvelles de la guerre, avide d'apprendre des progrès nouveaux de nos troupes et d'emporter en s'en allant quelque certitude de plus du succès final.

JEAN CAMUS.

# DIGITALINE criste

Académie de Nédecine de Paris. Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

SOLUTION au millème GRANULES BLANCS au 1/4 de milligr GRANULES ROSES

au 1/10 de miligr AMPOULES au 1/4 de miligr AMPOULES au 1/10 de miligr 49, Boul. Port-Royal, Paris

# NATIVELLE



TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS ET ALMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS:
FARINES MALTÉES JAMMET

ARISTOSE - CÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - BRAMENOSE - AVENOSE, ETC. CÉRÉRALES JAMMET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, m. JAMMET, 47, Rue de Miromosnil, PARIS 

# ESTOMAC

# SEL HUNT

GRANULÉ FRIABLE

Alcalin-Type
Spécialement adapté
à la Thérapeutique
Gastrique.

ACTION SURE ABSORPTION AGRÉABLE EMPLOI AISÉ INNOCUITÉ ABSOLUE

## TOUTES PHARMACIES

Echantillons an Corps Médical pour Essais Thérapeutiques.

Pendant la Guerre, ENVOI GRATUIT de SEL de HUNT (Flacons et petites bottes de peche hers commerce) aux Hôpitaux, Formations Sanitaires Militaires et, Individuellement, aux Soldats dont l'Adresse sera donnée par MM. les Doctours.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT = PARIS

## NÉCROLOGIE

#### JULES COURMONT

Quand les amis de Jules Courmont apprirent, il y a quelques jours, sa mort subite, leur stupéfaction fut grande.

Cet infatigable laborieux, qui avaît conservé, sous ses cheves grisoniants, toute la vigueur, toute l'activité physique et intellectuelle de sa jeunesse, qui supportait comme en se jouant le plus invraisemblable surmenage, semblait, comme son premier maître Chauveau, appélé à prolonger au delà des limites normales une existence, dont l'utilité pour le pays nous apparaissait chaque jour plus éclaitante.

Il est mort, comme il devait mourir : en pleime action, terrassé par une hémorragie cérébrale, au cours de sa svisite hospitalière, dans ce vieil Hôtel-Dieu de Lyon, où depuis plus de trente ans s'était écoulée une bonne partie de son existence active.

Jules Courmont était né à Lyon le 26 janvier 1865. Son père y exerçait la médecine. Il le perdit de bonne heure,

et fut élevé par une mère remarquable, dont l'influence fut grande sur le développement de sa puissante personnalité.

En 1882 il commençait ses études médicales. Doçteur en 1891, il était nommé agrégé dés l'année auvante, à son premier concours. En 1896 il devenait médéent des hojriaux. Elève, préparateur, puis chef des travaux d'Arloing, il re quitta son laboratoire qu'en 1900, pour occuper la chaîre d'hygiène de la Faculté de Lýon.

Dans cette première phase de sa carrière, Courmont avait dirigé ses recherches vers la microbiologie et la pathologie générale. Dès 1889, il signale

pour la première fois les substances solubles prédisposantes, sécrétées par les microbes pathogènes. Il consacre plusieurs mémoires à la tuberculose, et apporte de nouveaux arguments à la thèse française de l'unité des tuberculoses avairer et humaine. Il provoque la formation de tumeurs blanches expérimentales par l'injection de bacilles attémués, asans tranuatisme articulaire concomitant. De 1897 à 1899 il poursuit, avec Doyon, des recherches sur le mode d'action de la tochne tétanique, etc.

Dit jour où il occupe la chaire d'hygiène, Courmont modifie son orientation.

Doné d'un pouvoir d'assimilation et d'une facilité de travail exceptionnels, acquérant vite, de tons les problèmes soimis à son examen, une vision d'une netteté remarquable, apportant à leur solution un esprit essentiellement pratique, un sens précis des possibilités, une horreur innée du geste ou de la parole inutile, diplomate très subtil, sachant poursaivre la réalisation de ses desseins avec une indomptable ténacié, dissimulée sons un masque de soupticisme souriant, il entreprit de réformer scientifiquement les organisations d'hygiène de Lyone du département du Rhône. Les services qu'il rendit dans cette voie furent immenses.

Il n'abandonne pas certes la recherche scientifique; il

crée le diaguostic de la fiévre typhotde par l'hémoculture, il découvre la pénétration des bacilles tuberculeux à travers la peau saine, il étudie l'action atérilisante des rayons ultra-voltest, il précouties la vaccination anti-typhique par la voie intestinale... Mais son œuvre socientifique s'elface dès ce moment devant son œuvre socientifique s'elface dès ce moment devant son œuvre socientifique le des des ce moment devant son œuvre socientifique le també, il est parmi les meilleurs champions. Il reçée à Lyon un institut l'asteur, et un dispensire anti-tuberculeux, dout le fouctionnement est ádmirable d'incipalisation exau qui pensent que le génie de l'organisation ne saurait fleurir sur le sol de France, je conseille une visite aux créations de jules Courmont.

En 1912, il conçoit, avec son ami Herriot, le projet grandiose d'une exposition internationale à Liyon. Tout ce qui contribue à l'amdiforation de la «tiét éveait y être représenté. Il en fut le commissaire général. L'inauguration fut un triomple, que la déclaration de guerre devait bien vite changer en catastrophe.

Depuis cette époque, Courmout, mobilisé dès le début de la guerre, s'est consacré surtout à

de la guerre, s'est consacré surtout à l'organisation des hôpitaux de contagieux de la 14º région.

Il venait d'avoir cinquant-deux ans Il teatie up leine vigueur intelectuelle et-sphysique. Il avait conquis une no-teriété et .une autorité morale qui alaient lui permettre de jone, dans l'évolution de l'hygiène publique en France, un rôle prépondérant. Toutes les tribunes lai étaient ouvertes; il étaient couvertes; l'action de l'Académie de médicaie, de la Société médicale des hôpitants, de la Société de biologie, membre du Comité consultatif d'hygiène de Prance. Il arrivait à l'heure, révée



A n'en pas douter, à l'heure où la France va avoir besoin de tendre tous ses efforts pour réparer les errenrs passées et préparer aux génératious futures un avenir meilleur, Courmont êtit été un des plus précieux ouvriers de l'œuvre de fenovation. Tous ecux qui le connaissaieut bien fondaient sur lui les plus grandes espérances : à ce titre, il est permis de dire que sa mort est une perte pour la France entière.

Je n'ai parlé ici que de l'homme public. S'il m'eût été permis de dire ce que fut dans son intimité celui qui vient de mourir, ou verraît que son cœur ne le céda pas à son intelligence, et on comprendrait quels douloureux regrets il consisse parmi ceux qui l'ont approché, parents, amis, collègues et élèves.

Que la compague d'élite, qui fut pour lui nue collaboratrice incomparable, la confidente de toutes ses pensées, de tons ses réves, de toutes ses espérances; que sm frêre, le D\* Paul Cournout, professeur à la Faculté de Lyon, veuillent bicu accepter l'expression de notre condoléance Crauxe.

G. Linessier.

Préparations à base de Kola fraîche (Procédé spécial)

# PEPTO-KOLA ROBIN

Médicament aliment à base de Pepto-Glycérophosphatés et Kola fraiche

Le suc de Noix de Kola fraîche est extrait par expression et conservé dans l'alcool, qui sert de véhicule à une liqueur exquise que l'on appelle le Pepto-Kola et qui se prend à la dose d'un verre à liqueur après chaque repas.

L'action stimulante de la Noix de Kola sur l'organisme est renforcée par l'action des glycérophosphates, éléments nutritifs du système nerveux. Touristes, Alpinistes, Chasseurs, surmenés par le travail physique ou intellectuel; Diabétiques, Convalescents, Blessés, retrempent leurs forces par l'usage de ce bienfaisant élixir, qui peut se prendre aussi bien en état de santé que de maladie.

# GLYKOLAÏNE

(Kola Glycérophosphatée Granulée)

### à base d'Extraits de Noix de Kola fraîche

Il a été démontré que l'action de la Kola sèche était surtout due à la présence de la Catéine et de la Théo-bromine. Ot, nous savons que la Kola fratche est préférée par les indigènes dans son pays d'origine, qui en la mastiquant absorbent les giucosides qu'elle contient avec le rouge de kola en partie détruits par la dessirectation, c'est pourquoi nous avons adopté les Extruits de Kola fratche stabilisée, comme base de notre préparation.

Nous savons également que la Kola étant exclusivement stimulante du Système nerveux, ne turderait pas à épuiser celui-ci, si l'on n'avait soin d'y adjoindre un étément réparateur, nutritif par excellence, les giycérophosphatès

Telle est la composition de la Glykolaine granulée.

Se prend à la dose de 2 cuillersmesures par repas dans un peu d'eau.

GROS: LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS
DÉTAIL: TOUTES PHARMACIES

### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES

Médailles d'argent, --- Mme PITRES (Teanne-Catherine), infirmière de l'hôpital complémentaire 18, Saint-Genès, à Bordeaux ; eaporal GASQUET (Louis-Edouard), de la 18º scetion d'infirmiers militaires de l'hôpital temporaire 1, à Libourne; Mile Siros (Marie-Madeleine), infirmière de l'hôpital auxiliaire 198, à Paris; Mile Dalençon (Thérèse-Raymonde-Hélène), infirmière de l'hôpital auxiliaire 198, & Paris : Mme PAVIE, née DALBINE, infirmièremajor de l'hôpital complémentaire V. G. I., lycée Buffon; Mile ROUAIX (Marceline), infirmière de la mission médicale française en Serbie (secteur de Belgrade) ; M11e CARROUGET (Marie-Louise), infirmière-major de l'U, P. P. de l'hôpital 120, à Champigny : Mme MARTIN, née BROCARD, infirmièremajor de l'U. F. F. de l'hôpital auxiliaire 120, à Champigny : Mme Brévat., née Manenti, infirmière de l'U. P. F. de l'hôpital 120, à Champigny ; Mue Monthézin, née Pracheboud, infirmière de l'U. P. P. de l'hôpital 120. à Champigny : soldat HULOT (Louis-Philippe), de la 2º section d'infirmiers militaires de l'ambulance 2/52; Mile SKOILLOT (Marcelle); infirmière-major de la S. S.B. M. de l'hôpital mixte d'Abbeville ; Mac Larribaud, née PUIFFOULOUX, infirmière de la S. S. B. M., hôpital temporaire 80, à Abbeville; Mme VOLLANT (Marie-Louise), infirmière-major de l'hôpital complémentaire V. I. 30, hôpital de la eolonie hellénique ; Mme Roux, née Delimal, infirmière de l'hôpital bénévole 117 bis, à Tours ; Mile LABAYE (Jeanne-Autoinette), infirmière de l'U. F. F. de l'hôpital civil de Vichy.

Médailles de bronze, - Mile SERRE (Marie), infirmière, hôpital complémentaire nº 32, à la Côte-Saint-André; M. Brignola (Charles-Albert), soldat à la 14e section d'infirmiers militaires, station sanitaire d'Alix : Mme HENRY, nce Adrienne Borraud, infirmière, hôpital nº 83 bis, à Angles; Mile Augit (Marie-Joséphine-Fernande), infirmière auxiliaire à l'hôpital temporaire 26, à Bacearat; Mue QUESNOT (Hélène-Aurore), infirmière volontaire de l'hôpital temporaire 26, à Baccarat ; Mme Landriève, en religion sœur Saint-Cyprien, infirmière de l'hôpital complémentaire 78, à Montferrand; Mile Vavasseur (Jenny), infirmière de l'hôpital complémentaire 31, à Moulins; soldat Allemand (Pernand), du 17º rég. d'infanterie, du camp de Valréas; sœur Cochod (Marie-Adélaîde), infirmière de l'hôtel-Dieu de Lyon; Mile DUBOIN (Jeanue), infirmière de la S. S. B. M. de l'hôpital militaire Desgenettes, à Lyon ; Mme Dumas, en religion sœur Rose-Augustin, infirmière de l'hôpital Bondonneau; Mme PEYTAVIN, en religion sœur Marie-Hildegonde, infirmière de l'hôpital Bondonneau; soldat MINET (Charles), de la 170 section d'infirmiers militaires de l'ambulance 14/2; soldat François (Arthur-Julien), de la 1<sup>re</sup> section militaire de l'ambulance 12/2 : Muc Mingrat (Marie), infirmière-major de l'hôpital auxiliaire 8, à Vesoul; eaporal BLANCHOT (Victor- -Adrien), infirmier de l'hôpital temporaire du Thillot; soldat Chatelain (Prançois), infirmier de l'hôpital temporaire du Thillot.

# LE PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VALÉRIANIQUE

Préparation à pase de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

# *Yaléromenthol*

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses:

Neurosthénie, Hysférie, Insomnie, Excitabilité nerveuse, Migraines,
Palpitations, Toux nerveuse, Asthme nerveux, Vomissements spasmodiques; Gastraigies, etc.

Dose: 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Paris.

Librairie J.-B. BAILLIÈRE et FILS, éditeurs, 19, rue Hautefeuille, PARIS

# CLINIQUE MÉDICALE

= de l'Hôtel-Dieu de Paris =

le Professeur A. GILBERT

1913, 1 volume grand in-8, 320 pages avec 92 figures noires et coloriées.....

12 fr.

### CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE

Caisse d'assistance médicale de guerre et « Secours de guerre à la famille médicale » réunis, 5, rue de Surène, Paris (8e). - Le total de la souscription au 31 janvier 1017 s'élève à 637 000 francs.

SOUSCRIPTIONS RECURS DU 16 AU 31 JANVIER 1917.

(Cette liste ne comprend pas les souscriptions provenant des engagements de versements mensuels.)

1 000 francs : L'Œuvre Philanthropique du Viu (par le Dr A. Hauser), Paris (2e vers.).

300 francs: Dr Graux (Gaston), Contrexéville (Vosges) (2e vers.)

200 francs : Dr Léopold Lévi, Paris.

150 francs: Dr Berger (E.), Coutras (Gironde).

120 francs : Dr Desnos, Paris (4e vers.).

100 francs: Drs Lapalle (Joseph), Pau (Basses-Pyrénées). - Maigual, Dakar (Sénégal) (5º vers.). - Plessard et Poirrier, Paris et La Poôté (Mayenne). - Tellier, Lyon (Rhône) (2e vers ).

70 francs : Dr Emerit, Saint-jean-d'Angély (Ch.-Inf.) (30 vers.).

60 francs: Dr Nicolas, Bourail (Nouvelle-Calédonie). 50 francs : Drs Braiue, Paris (2º vers.). - Bernard (J.), Paris (4º vers.). - Cadilhac, Cette (Hérault) (5º vers.). -Chenot (Marcel), Paris. - Darget, Orthez (Basses-Pyr.) (2º vers.). - David, Angonlême (Charente) (6º vers.). -Deléage, Viehy (Allier) (7º vers.). - Felletiu, Izon (Gironde) (2º vers.). - Guilloux (L.), Gourin-les-Montagues-Noires (Morbihan) (3c vers.). - Jorge Augarde, Buenos-Ayres (Rép. Argentine) (vers. fait par MM. Baillière et Fils, éditeurs). - Lapalle (H.), Pau (Basses-Pyr.)

(26 vers.). - Ledoux-Lebard, Paris (abandon d'honoraires). - Mauger (Noël), Versailles. - Sirol, Toulouse (Hautc-Gar.). - Spéville (de), Paris (3e vers.). - Viguaudon, La Souterraine (Creuse). - Vitrac, Libourne (Gironde) (3º vers.).

30 francs : Drs Degoix, Paris (4º vers.). - Pellot, Epernay (Marue) (8e vers.).

25 francs: M. Capoté (A.-R.), Paris (par l'intermédiaire de M. le Dr de la Calle (3e vers.). - Dra Dresch, Ax-les-Thermes (Ariège) (3º vers.). - Polic-Desjardins, Muret (Haute-Garonne). - Ladmiral, Corbeil (S.-ct-O.) (2º vers.).

20 francs : Dts Bergeaud (J.), Paris, «En souvenir de son fils, lc Dr Marcel Bergeaud, aide-major de 1re classe, tué sous Verdun » (2º vers.). - Coulomb, médecin de la Marine, croiseur Latouché-Tréville, 1re armée navale. - Dubédat, Houillès (I4.-et-G.). - Gillouaye, Montauban-de-Brotagne (I.-et-V.). - Mathéy, Ronchamp (Haute-Saôue). - Verdenal. Pau (Basses-Pvr.).

15 francs: Drs Daverède, alde-major, 371e inf., S. P. . 508. - Lamer (de), Perpiguan (Pyr.-Orientales) (3º vers.). 10 francs; Anonyme, Miramont (L.-et-G.) (110 vers.). 8 francs: Aubery, Paray-le-Monial (S.-ct-L.).

5 francs : Drs Lère, médecin-major, 426 inf., S. P. 43. -Marichal, Thoissey (Ain) (3º vers.). - Anonyme, Tunis.

Engagements de versements mensuels reçus du 16 au 31 janvier 1917.

M. le Dr Retailleau (Maine-et-Loire), 5,

Prière d'adresser les souscriptions à M. le trésorier (saus indication de nous) de l'Association générale des médecins de France, 5, rue de Surène, Paris (8º).

# RECOUVREMENTS PARIS 10 º/a MAUGE

Ancien chef du service des recouvrements du S-ndicat des Médecins de la Seine (15° Année) Bureau, 39, rue Galande, PARIS (V°)

# THERAPEUTIOUE

Par A. MANQUAT

ibre correspondant de l'Académie de mi Sixième édition revue et augmentée, 4914-4947, 4 volumes grand in-8, brochés : 40 fr.; reliès.....

Chaque volume se vend séparément. Tome 1<sup>ee</sup>. — Thérapeutique générale. 4917, 4 vol. gr. in-8 de 642 pages, broché : 40 fr.; relié. Tome II. — Agents de la Thérapeutique réparatrice. 4942, 4 vol. gr. in-8 de 52 pages, broché: 10 fr. relié. Tome III. — Agents de la Thérapeutique organique et fonctionnelle. 1913, 4 vol. gr. in-8 de 834

#### NOUVEAU FORMULAIRE MAGISTRAI de Thérapeutique clinique et de Pharmacologie

Par le Dr O. MARTIN

Préface du Professeur GRASSET e édition. 1916, 1 vol. in-18 de 950 pages, sur papier mince. Relié en maroquin souple....... 10 fr. Vient de paraître :

HERZEN

édition, 1917, 1100 pages, cartonné.....

# URASEPTINE ROG

# 

Rétablit les Forces, Appétit, Digestions

0 gr. 20 par cuill, crécacte purifiée par procé Riche en Gaïacol Agent d'épàrgne, antiseptique, minéralisate Succédané de l'Hulle de Morue, bien toléré même l'été. Fait cesser l'Expectoration, la Toux, les Sueurs



Dose : 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir.

RATIONNEL. TRAITEMENT

# CONSTIPATION

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

Traitement des Dyscrasies nerveuses

# Sérum Névrosthénique

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

# 1º En Ampoules

posées à 1/2 miliigr. de Cacodylate de strychnine et o gr. 10 de Olycérophosphate de soude par centim. cube. Envoi gratuit d'échantillons à MM, les Docteurs. Téléphone 682-16.

2º En Gouttes (pour la voie 25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et o gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien

85, rue Mozart, PARIS

BIBLIOTHÈQUE DE THÉRAPEUTIQUE GILBERT ET CARNOT

Vient de paraître :

# **ÉLECTROTHÉRAPIE**

Par le Dr. NOGIER

Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Lyon,

2º édition, 1917, 1 vol. in-8, 576 pages avec 290 figures, cartonné......

### NOUVELLES

Morts au champ d'honneur. — Le D' Gallicton, aidenajor de 1º « classe aux armées, fils de M. Gallicton, pharmacien à Paray-le-Monial, tué par une automobile. — Le D' Jean Lecerf, interne des hópitaux de Paris, nedécien aidée-major aux armées, tombéle 29 octobre 1916. — Le D' Emile Perruchet, ancien interne des hópitaux de Paris, chevalier de la L'égio d'honneur, décort de la croix de guerre, médecin-major de 2º classe, fils de M. En M. Clovis Perruchet.

Nécrologie. — Le D' Léon Depautaine, chevalier de la Légion d'houweur, ancien maire de Gondrecourt, ancien couseiller général de la Meuse, décédé à l'âge de 92 aus. — Le D' Louis Monod, décédé subitement en son

donticile à Paris, à l'âge de 77 ans. Marlages. — M. le D' Jean-Marcel Maillet, médecin aide-major de 1º classe, décoré de la croix de guerre, et M¹º Madeleine Cuvinot. — M. le D' Gonzague Rivière et M=\*M. Béziel.

Légion d'honneur. — Sont inscrits au tableau spécial de la Légion d'honneur pour commandeur:

M. Machenaud, médecin général de 2º classe de la marine.

Pour officier:

M. CHASTANG, médecin en chef de 1<sup>20</sup> classe de la

Pour chevalier:

Butin (Fernand-Jacques), médecin-major de 2º classe (active) à Madagascar.

VENTRE (Louis-Aime), pharmacien-major de 2º classe (active) aux Indes.

CERF (Léon), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef au 83º rég. d'artillerie lourde, gouvernement

militaire de Paris.

Dellearde (Albert-Engène), médecin-major de 1º cl. (territorial), hôpital militaire Bégin, gouvernement mili-

ARAGO (Alfred-Charles-Amédée), médecin-major de 2º classe (territorial), direction du service de santé du gouvernement militaire de Paris.

CAMBOURS (Pierre-Guillaume-Marie), médéein-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial), hospice mixte de Saint-Denis, gouvernement militaire de Paris.

FRITEAU (Edouard-Alfred-Arsène-Marie), médecin-major de 2º classe (réserve) au centre de prothèse dentaire de

la zone Sud du camp retranché de Paris.

BOUCHUT (Marie-Fernaud-I,60u), ittédecin-major de re classe (territorial), médecin-chef de place de Saint-

Germain-en-Laye, gouvernement militaire de Paris.
RIPERT (Adolphe-Vital), médecin-major de 2º classe

(territorial), hôpital temporaire de Saint-Maurice, gouvernement militaire de l'aris.

REGNIER (Plerre-Charles), inédecin-major de 2º classe

(réserve) à l'hôpital temporaire du Grand Palais, gouvernemeut militaire de Paris.

Benoit (Ovide), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (territo-

Benoit (Ovide), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial), médecin-chef à la Croix de Berny. RAVAUT (Paul-Jean-François), médecin-major de 2º cl. (territorial) détaché en mission à l'Institut Pasteur.

POTTEVIN (Jean-Henri-Marie), médecin aide-major de 1<sup>∞</sup> classe (territorial) à la commission permanente de prophylaxie à l'intérieur.

Kieffer (Emile-Charles), médecin-major de 2º classe (territorial) à la commission consultative médicale.

Brois (Jean-Denis), médecin-major de 2° classe (territorial) à la commission consultative médicale.

DHOMONT (Achille-Alexandre-Auguste), médecin-major de 2° classe (territorial) à l'hôpital militaire de l'Achileion.

MASSOULARD (Antoine-Vincent-Léonard-Emile), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial) à l'hôpital militaire de Casablanca (Maroc).

TAIEB BEN MUSTAPHA OULD MORSLY, médecin aidemajor de 1<sup>re</sup> classe (territorial), chef deservice du 3<sup>e</sup> groupe d'artillerie (Afrique du Nord).

M. HUYIN, médecin de 1º classe de la marine; M. His-KAUTI, médecin de 1º classe de la marine; M. FOCKIM-REGUE, médecin de 1º classe de la marine; M. DUPRANC, chien de 2º classe de la marine; M. KERVELLA, médecin de 2º classe auxiliaire de la marine; an Iront depuis le début d'actobre 1914, a donné en loutes circonstances de totamment D'armede, tant à la brigade qu'en batallion de fissiliers marins, l'exemple d'un allant merveilleux et d'un absolu médris du danger.

GALLET (Marie-Joseph-Jeau-Paul), médecin-major de 2º classe (territorial), hopital militaire de Constantine (Afrique du Nord).

QUINT (Achille-Charles-Joseph), médecin-major de 2º classe (territorial), à l'hôpital temporaire nº 11 à Beauvais, région du Nord.

TOUSSAINT (Pierre-Joseph-Alexandre), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial) à la direction du service de santé de la région du Nord.

Béal, (Jean-Marie-Fortuné), mèdecin-major de 2º cf. (territorial), médecin-chef de l'hôpital mixte de Vernon, 3º région.

CARPENTIER (Charles-Augustiu), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial), médecin-chef de l'hôpital complémentaire nº 10/11 à Chartres, 4º région.

REYNE'S (Henri-Gaston), médecin-major de 1º0 classe (réserve), chef de secteur chirurgical, 4º région.

Bui,Lion (Jean-Martial), médecin-major de 2º classe (réserve) à la direction du service de santé de l'Afrique du

CROUZON (Louis-Edouard-Octave), médecin-major de 2º classe (territorial), à l'hôpital complémentaire nº 10/11 à Chartres, 4º région.

TINERON (Louis), médeciu-major de 2º classe (réserve), adjoint au directeur du service de santé de la 5º régiou. Mencrère (Marie-Frauçois-Louis-Ernest), médeciu-major de 2º classe (territorial), médecin-chef de l'hôpital

THEBAUT (Henri-Pierre-Toseph-Alexandre), médeciu-

des Sablons à Compiègne, 6e région.

# **PipérazineMIDY**

l'anti-urique type .

major de 1<sup>re</sup> classe (réserve), médeein-chef de l'hôpital temporaire nº 3 à Châlons, 6º région. DUFESTEI, (Louis-Charles-Julien), médeein-major de

Dufestel, (Louis-Charles-Julien), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial), médecin-chef de l'hôpital temporaire nº 1 à Châlons. 6º région.

Belous (Charles-François-Benjamin), médeein-major de 2º classe (territorial), médeein-ehef, hôpital mixte de Bourg, 7º région.

ROBIN-MASSE (Louis-Marie-Paul), médecin-major de 2º classe (territorial), hôpital militaire de Bourges,

GUIBBAUD (Autoine-Louis-Adrien), médeein-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial), médecin-chef de la place de Poitiers, 9° région.

Monon (Emile-Jean-Théodore), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (réserve), médecin-chef de l'hôpital complémentaire n° 53 à Tours, 9° région.

TERRIEN (Adrien-Pékix), médecéin-major de 1ºº classe (territorial), chef du centre ophtalmologique de la gêrégion. ROBERT (Georges-Icéon), médecin-major de 1ºº classe (territorial), médecin-chef de la place de Châteauroux, oë région.

SAINTON (Marie-Adolphe-Paul), médeein-major de 2º classe (territorial), médeein-chef du secteur médical de Cherbourg, ro région.

LAMARQUE (Henri-Lucieu), médecin-major de 1<sup>ro</sup> classe (territorial), médecin-chef de la place de Granville, 10° région.

Mévez, (Paul-Alain-François), médecin-major de 2º classe (réserve), chef de service au 51º rég. d'infanterie (dépôt), 11º région. AUVRAY (Louis-Maurice), médecin-major de 170 gasse (territorial), chef de secteur chirurgical, 11º région.

Saint-Hilaire (Marie-Augustin-André), médecin-major de 2º classe (territorial), chef du service médical du centre de Roumazières, 12º région.

PISSAVY (Alexis-Germain-Guillaume-Julien), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef de l'hôpital complémentaire nº 78, à Clermont-Ferrand, 13º région.

PORTE (Antoine), médecin-major de 1<sup>re</sup> elasse (territorial), médecin-chef de l'hôpital complémentaire n° 10, à Clermont-Ferrand, 13° région.

LEVRAT (Albrice-Joseph-Gustave), médeein-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial), médecin-chef du centre hospitalier de Bourgoin, 14<sup>e</sup> région.'

GULART (Pierre-Louis-Jules-Abel), médecin-major de 1<sup>to</sup> classe (territorial), à la direction du service de santé de la 14º région.

- CARANISTI (I,60n), médecin-major de 2º classe (réserve), médecin-chef de la place de Montélimar, 1,4º région. MATURIÈ. (Marie-Jean-Denis), médecin-major de. 1º classe (territorial), médecin-chef de la place de Cannes, 15º région.

POIZAT (Albert), médeein-major de 1ºº elasse (ferritorial), au service de santé de la 15º région.

ARIÉ (Vakim-Joseph-David), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial), à l'hôpital complémentaire n° 227 à Marseille, 15° région.

Leblanc (Georges-Emest), médecin-major de 2º elasse (territorial), chirurgien de la place de Menton.

BOMPAIRE (Gaston-Frédérie), médecin-major de 1º0 el.

# Antisepsie des voies biliaires et urinaires

# UROFORMINE GOBEY

Comprimés d'hexaméthylènetétramine chimiquement pure

Dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour)

ÉCHANTILLONS, 4, rue du Faubourg-Poissonnière, PARIS (Xº)

(territorial), à la commission d'expertises médico-légales, 16º région.

ALBESPY (Antoine-François-Daniel), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef de la place de Cette, 16º région.

BIBERT (Victor-Jean), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef de l'hôpital comémentaire nº 6

de Saint-Gaudens, 17º région.

WURTZ (Jean-Vincent-Frédéric), médecin-major de
1ºº classe (territorial), à l'hôpital complémentaire nº 41,

a Toulouse, 17º région.
GLAIVE (Albert-Louis-Joseph), médecin-major de
2º classe (territorial), chef du service médical du détache-

ment de Neuville-sur-Seine, 20° région.
PILLON (Lucien-Edouard-Aurélien), médecin-major

de 1<sup>re</sup> classe (territorial), àl'hôpital complémentaire Saint-Charles à Toul, 20° région.

LEGRAS (Marie-Charles-Paul), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial), chirurgien à l'hôpital Saint-Maurice d'Epinal, 21<sup>e</sup> région.

MOUCHOTTE (Joseph-Denis), médecin-major de 2° cl. (territorial), à l'hôpital complémentaire n° 6, à Troyes, 20° région.

COHENDY (Michel-François-Eticnne-Maric), médecinmajor de 2º classe (territorial), adjoint au directeur du service de santé de la région du Nord.

LACAPÈRE (Georges-Firmin-Léon), médecin-major de 2º classe (territorial), chef du dispensaire de prophylaxie à Fez (Maroc). Castaigne (Emmanuel-Philippe-Joseph), médecinmajor de 2º classe (réserve), adjoint technique à la direction du scrvice de santé de la 13º région:

Moinson (Louis-Emile-François), médecin aide major de 1<sup>re</sup> classe (territorial), mission près l'armée britannique. Dide (Maurice-Frédéric), médecin-major de 2° classe (territorial), au centre neurologique de la 8° région.

TRÉMOLIÈRES (Fernand-Georges-Henri), médecin-major de 2º classe (territorial), chef de section médical, 7º région. GERNEZ (Léon-Kacharie-Joseph), médecin-major de

2º classe (territorial), chef de secteur chirurgical, 3º région. FABREGAT (Auguste-Célestin-Marie), médecin aidemajor de rº classe (territorial), à l'hôpital complémen-

major de 1º classc (territorial), à l'hôpital complémentaire nº 1 à Foix, 17º région. Lambert (Louis-Frédéric-Etienne), médecin aide-

major de 2º classe (réserve), à l'hôpital complémentaire nº.5 à Lyon, 14º région. FARGEOT (Louis-Eugène), médecin aidc-major de

170 classe (réserve) à la gare de répartition de Limoges, 12º région.

BROSSARD (Jacques-Marie-Armand), médecin aide-

major de 1<sup>re</sup> classe (territorial), à l'hôpital temporaire du lycée Buffon, gouvernement militaire de Pāris.

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu de Paris. — M. le Professeur Guident. Les samedis 10 et 17 mars 1917, à 'to heures thois quarts ; leçon sur l'artériosclérose et son traitement.

Faculté de médecine de Paris. — Cours de pathologie interne. — M. le Dr MENETRIER, agrégé, commen-



# IOSORBOL F. L.

# (Teinture d'iode solidifiée)

Représente le mogen le plus sûr et le plus efficace pour DÉSIN-FECTER et CICATRISER dans le plus bref délai, foute blessure, plaie ou ulcération.

NE BRULE PAS, NE TACHE PAS et n'est pas du tout douloureux à l'inverse de la teinture d'iode.

### L'IOSORBOL F. L.

s'emploie dans tous les, cas où est indiqué l'iode, dont il possède tous les avantages sans présenter aucun de ses inconvénients.

Formulo de l'IOSORBOL F. L.

 Iode bisubl. puriss...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 .

L'ASSORBOL est uns cellulose végétale rig. stérilisée, dont le psuvoir absorbant est de 450 9(9, c'est-à-dire 4 fois plus fort que celui du charbon animal, 6 fois plus fort que celui de l'oxyde de zinc, 8 fois plus fort que celui de l'iodoforme et 18 fois plus fort que celui du sous-nitrate de bismuf.

N. B. — Échantillons de IOSORBOL F. L. sont toujours à la disposition de MM, les Médecins, des Hôpitaux et des Formations Sanitaires.

# FABRICA LOMBARDA DI PRODOTTI CHIMICI — MILANO Capital social entièrement versé Fr. 3.000.000 à porter à Fr. 4.500.000

ital social entièrement versé Fr. 3.000.000 à porter à Fr. 4.50 Section [des Produits spécialisés

Représentant général pour la France et les Colonies : Mr M.-A. SANTONI, 4, rue Boucicaut, PARIS (XVe)
Dépôt pour PARIS : Pharmacie L. LEPRAT (Anciennement JABOIN), 27-29, rue de Miromesnil, et 16, rue de Penthièvre

ccra le cours le lundi 12 mars à 17 heures (amphithéâtre Vulpian) et le continuera les mercredis, vendredis et lundis suivants. Objet du cours : maladies du tube digestif.

Cours de pathologie externe. - M. le Dr MAUCLAIRE. agrégé, a commencé son cours le mardi 6 mars à 17 heures (amphithéâtre Vulpian) et le continue les jeudis, sauredis, mardis suivants.

Cours d'obstétrique. - M. le Dr Lequeux, agrégé, a commencé sou cours le lundi 5 mars à 18 heures (Petit amphithéâtre) et le continue les mercredis, vendredis, lundis suivants.

Cours et travaux pratiques de bactériologie. -- M. le Dr Bezançon, agrégé, a commencé ses leçons le lundi 5 mars à 17 heures (Petit amphithéâtre) et les coutinue les mercredis, vendredis et lundis suivants.

En même temps que ce cours ont lieu des travaux pratiques portant sur l'enseignement du cours, tous les jours de 15 à 17 houres.

Cours de pharmacologie. - M. le Dr TIFFENEAU, agrégé, a commeucé ce cours le mardi 6 mars à 15 heures (amphithéâtre Vulpian) et le coutinue les jeudis,samedis, mardis suivants.

Cours de physiologie. - M. Charles RICHET, professeur, commencera ce cours le jeudi 15 mars à 17 heures (Petit amphithéâtre) et le continuera les samedis, mardis et jeudis suivants.

Objet du cours : fonctions de nutrition.

Conférences et travaux pratiques de physiologie. -M. le Dr J. P. LANGLOIS, agrégé, a commencé le lundi 5 mars à 17 heures (amphithéâtre des travaux de physiologie) une série de conférences et travaux pratiques et la continue les mercredis, vendredis et hudis suivants.

Cours et travaux pratiques de chimie médicale. -M. le D<sup>r</sup> Desgrez, professeur, a commencé le mercredi 7 mars à 16 heures (amphithéâtre Vulpian) nue série de leçons de chimic appliquée à la médecine et la continue les vendredis et mercredis suivants.

En même temps ont lieu les travaux pratiques sur les matières du cours.

Cours et travaux pratiques de physique biologique, ---- M. le Dr DEMEURE, chef des travaux de physique à la l'aculté de Lille, fera une série de leçons de physique biologique, accompaguées d'exercices pratiques.

Conférences d'embryologie. - M. le Dr BRANCA. agrégé, a commencé le mardi 6 mars, à 15 heures, ses conférences et les continue les jeudis, samedis et mardis suivants.

Cours d'aistologie. -- M. le Dr PRENANT, professeur, a commencé son cours le Ínndi 5 mars à 15 heures(amphithéâtre Vulpian) et le continue les mercredis et lundis enixonie

M. le Dr Mulon, agrégé, a commencé le jeudi 8 mars une série de couférences (Petit amphithéâtre) et les continue les samedis et jendis suivants.

Rééducation des mutilés. - La conférence interalliée organisée pour l'étude de la question des mutilés de la guerre sous tous ses aspects (rééducation, protection, placement, etc.), qui devait s'ouvrir à Paris, le 7 mars prochain, est remise au 8 mai. Les personnes qui désireraient participer à cette réunion sont priées de se faire inscrire à la légation de Belgique, rue de Berri, 20,

# **Iodéine** montagu

Toux 31ROP (0.04) EMPHYSÈME PILULES (0,01) ) ASTHME

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS.

# Broméine MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

SIROP 003 PILULES (0.01)

INSOMNIES AMPOULES (0.00) SCIATIQUE

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS-

PRODUITS DE RÉGIME

## HEUDEBERT

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiqués

LITTERATURE ET ECHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).

BRONCHITES L'HELENINE DE KORAB Stérilise les bacciles de la te que pas l'estom CHAPES 12 RUE OF LISTY PARIS

FABRIQUE DE TOUS APPAREILS DE L'ART MÉDICAL, FONDÉE EN 1814

### WICKHAM Ancien externe des Hôpitaux de Paris

15, Rue de la Banque - PARIS - Téléphone : Central 70.55

CEINTURES ABDOMINALES & BAS A VARICES ET BANDES MOLLETIÈRES, & BANDAGES HERNIAIRES Corsets orthopédiques. Appareils de prothèse. Membres artificiels. Béquilles.

#### VARIÉTÉS

#### POUR LES AGRICULTEURS MUTILÉS

DE LA GUERRE

PAR

ic Professeur agrège M. PERRIN (de Nancy) Médecia-Chef du Secteur médical de Nevers.

Les cultivateurs, malgré le mirage des grand villes et du travail industriel, sont encore nombreux pour qu'on puisse estimer qu'ils cons tuent environ les trois quarts de chacune catégories des victimes de la guerre.

Combien élevé sera donc le total des agriculteurs amputés ! L't combien qui n'eussent point déserté la terre, l'abandonneront parce qu'ils se croient devenus inaptes à la cultiver. Glorieux mutilés, ayant déjà payé à la patrie un lourd tribut de souffrances physiques et morales, devront-ils y ajouter encore et pendant toute leur vie, le regret d'une tradition familiale abandonnée, la nostalgie du travail des champs ou des bois, la douleur d'être des déracinés malgré eux?

Certes, il semble, à première vue, qu'un amputé ne puisse plus cultiver la terre on travailler dans les forêts, mais c'est là une vue superficielle, et il suffit d'avoir fréquenté la campagne pour connaître tel ou tel agriculteur qu'une mutilation n'empéche point de rester fidèle à «la grande amie ».

C'est ce qu'ont compris de nombreux philanthropes qui se sont ingéniés à organiser des cours pour les mutilés, soit dans les écoles d'agriculture. de laiterie, d'horticulture, soit dans diverses écoles Le rééducation où l'on enseigne des métiers suscepes d'être exercés à la campagne (et dont Paris médical a publié la liste).

Mais ce n'est là qu'une demi-mesure, et il faut efforcer de garder à la culture elle-même tous ceux qu'elle pourrait perdre, et peut-être même de lui amener de nouvelles recrues. Combien de citadins et d'ouvriers auront acquis, dans la vie du front, le goût du pleiu air? Combien, en défendant la terre de France, auront appris à la connaître, et sont prêts à renoncer pour elle à la ville. à l'atelier, à la mine, au bureau?

C'est ce qu'a bien compris la Société des agriculteurs de France, qui a annexé une École de rééducation rurale à l'École de Beauvais. Et c'est ce qu'avait déjà réalisé l'Union des syndicats agricoles du Sud-Est, présidée par M. de Fontgelland et dont le siège social est à Lyon, 21, rue d'Algérie. Cette association a ouvert en 1915 un Institut acricole de mutilés, appexé à l'École d'agriculture de Saudar, à Limonest, près de Lyon.

· Cette fondation, qui reçoit gratuitement les mutilés, a été éloquemment présentée au grand public par M. H. de Gailhard-Bancel et par



# Le Diurétique rénal

par excellence

#### · LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURETIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE Le médicament régulate excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-selerose, la présclérose, l'albuminurie, l'hy-

PHOSPHATÉE L'adjuvant le plus sur des eures de déchloruration, le remède le plus heroïque pour le brighti-que comme est la digitale pour le cardiaque

CAFÉINÉE Le médicament de choix des le traitemer cardiopathies, fait disparaitre thritisme et les cedentes et la dyspnée, renforce la systole, régularise le la diathèse urique, cours du sang.

LITHINÉE Le traitement rationnel de l'artions; jugule les crises, enraye

r. - Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boîtes de 24. - Prix 5 fr.

PRODUIT FRANÇAIS

4, rue du Roi-de-Sicile PARIS -

#### VARIÉTÉS (Sutte)

M. Maurice Barrès; mais cette initiative, à laquelle les médecins ne peuvent qu'applaudir vivement, mérite une mention spéciale dans un des grands périodiques médicaux.

Si toutes les écoles de mutilés, ou tout au moins, la presque totalité, out inserit dans leur pignamme l'apprentissage de métiers susceptibles d'être exercés à la campagne (travail du bois et du fer, etc.), plusieurs écoles enseignent plus spécialement des professions rurales en formant des bergers, vachers, jardiniers, viticulteurs, etc. C'est ce que font par exemple les Écoles d'âgriculture de Grignon, La Réole, l'Oisellerie (Charentle), La Brosse (Yonne); l'École d'horticulture de Vessailles; les Écoles de laiterie de Poligny (Jura), Surgères (Charente-Inférieure), Mamirolle, etc.; l'École d'osériculture de Fayl-Billot (Haute-Marne),

C'est ce que font aussi pour le travail du fer et du bois les ateliers du quai de la Rapée et de nombreux ateliers régionaux, par exemple ceux des écoles de récéducation de Nancy et de Nevers. Mais le programme de l'Ecole de Sandar dépasse tous les autres en ampleur et en applications purques, puisque, en usu de l'apprentissage de diverses professions turales, on se propose d'y former ou d'y rééducuer surtout des agrisillaurs, dans le

servile pluvilargo et le pluvilevé du mot.

possible; c'est ainsi que M. E. Mosny, membre de l'Académie de médecine, dans un remarquable article sur la «Rééducation des mutilés de la guerre» (1), n'a pas hésité à écrire;

Les professions agricoles sont, de toutes celles abordables anx mutilés, eclles dont le choir est le plus restreint, car elles sont incompatibles avec les mutilations des membres inferieurs. Encore fant-il choist, pour les mutilés des membres supérieurs, les plus faciles à apprendre et les moins pénibles à excerce (vitieulture, arboriculture, borticulture, culture maralehère, culture des primeurs, avieulture, apieulture).

De vrais agriculteurs se sont inscrits en faux contre cette opinion, et je ne puis faire mieux que de citer ici l'avis de M. Paul Besnard (de Guyancourt), cité par M. Maurice Barrès (2):

J'ai vu, me dit-fl, un homme auquel il manquait l'avant-bras gauche fancher frès blen. Il avait reuplacé cet avant-bras par une sorte de molguon en bois, assex grossier, dans lequel un simple trou lafassat passer la haupe de la faulx et.lai permettait de diriger l'outil. A una ferme, je possède un homme à qui un accident de machine, volfà vingt ans, a coupé le bras droit, près de l'épaule. C'est aujourd'hui l'im de mes ouviers les moilleurs et les plus adroits. Seul, il garnit les bouts, mêne les chevaux, conduit les moissoinneuse-lieuxes, dont il manœuvre tons les leviers. Il surveille les appareils de triage des grains, qu'il arrive à ensacher luimême et à peser. A la distillerie, il entretient le matériel, gratte et brosse les parties métalliques qu'il prient essuite.

Revue scientifique, 24 novem! re 4 décem! re 1915.
 Écho de Paris, 22 décembre 1915.

# DIGITALINE crist.

Académie de Médecine de Paris. Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

SOLUTION au millième
GRANULES BLANCS
au 1/4 de milligr.
GRANULES ROSES
au 1/10 de milligr.
AMPOULES au 1/4 de milligr.
AMPOULES au 1/10 de milligr.

49, Boul, Port-Royal, Pari

# NATIVELLE

Artério-Sclérose Presclérose, Hypertension Dyspepsie, Entérite Néphro-Sclérose, Goutte Saturnisme

### MINÉRALOGÈNE BOSSON

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS
Littérature et Échantillons : VIAL, 4, Piace de la Groix-Rousse, LYON



TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS
ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS

ARISTORE - GÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENDSE - AVENDSE, ETC.

CÉRÉALES JAMMET pour Décoctions - GACAO GRANVILLE - Cacae à l'Orgéose, etc.

Brochure et échantillens sur demande, mu JAMMET, 47, Rue de Miromesoil, PARIS

#### ARTHRITISME

DIATHÈSE URIQUE RHUMATISME - GOUTTE GRAVELLE

# Dialyl

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert PAR LE LABORATOIRE ALPH, BRUNOT et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Élimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.), pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse.

# TRES EFFICACE

ABSOLUMENT INOFFENSIF Ni toxicité générale, Ni toxicité rénale.

> - 2 Doses par jour, dans un Verre d'Eau -DANS LES ÉTATS AIGUS : 4 à 6 doses par jour.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT PARIS - 16, Rue de Boulainvilliers, 16 - PARIS

# Dialyl

" Cures d'eau dialytée '

**TOUTES** 

PHARMACIES

ENVOI GRATUIT de Flacons de "Dialvl" à MM, les Docteurs ainsi qu'aux Hôpitaux, Formations sanitaires Militaires et, individuellement, aux Soldats rhumatisants dont l'adresse sera donnée par MM. les Docteurs au Laboratoire du "Dialvl"

# Dialyl

TOUTES

PHARMACIES

#### VARIÉTÉS (Suite)

D'ailleurs ec que cet homme a pu faire sera facilité maintenant par les constructeurs, dont la tâche sera de s'ingénier à construire des instruments en rapport avec les moyens d'action des mutilés. Il est évident, par exemple, qu'à l'heure actuelle, pour les gens qui n'out plus qu'une jambe, on devra mettre des sièges sur les charrues, les rouleaux, etc. Il y en a du reste, sur presque tous les outils venant d'Amérique. La herse sera suivie par une sorte de petite voiturette où l'homme remorqué par l'ontil pourra surveiller son travail et conduire ses chevaux comme on conduit une voiture. L'absence d'une jambe ne l'empêchera pas de conduire une moissonneuse, uue machine à fauer, à arracher les pommes de terre ou les betteraves, à sulfater la vigne, car il sera assis. Et puis s'il est besoin, on le doublera d'un enfant, à qui il servira. lui anssi, de moniteur pour lui apprendre le maniement des outils.

Ha Normantile, où mou père possédait une grande ferme, le injeantien n'avait qu'une jambe. Simple ouvrier d'abord, il s'était fait connaître peu à peu, et était arrivé à montre un atelier où il occupa dans la suite plusieurs ouvriers. Il avait tout le dientiét de la contrée pour les réparations mécaniques de batteuses, moissonneuses, machines à vapeur, etb.

Écoutons aussi M. Voron, cité par M. de Gailhard-Bancel (1). Il met bien en lumière les possibilités, ainsi que les dispositifs instrumentaux dont auront à s'aider les mutilés. Mais dans quelle profession l'amputé n'a-t-il pas besoin d'un

(1) La Croix, 30 novembre 1015.

appareil compensant en quelque façon le membre absent?

On aurait put croire à première vue, a dit M. Vorea, un amputé de la jambe doué, pour le travail de labour, d'une plus grande aptitude qu'un manchot : il mettra le joug seul, il aura plus d'assance à juster la charrue, à la débarrasser des mauvaises herbes. Oui ; mais aura-t-il au même endurance? Supportera-t-il div ou onze heures de marche aux flancs de l'attedage? Nous en doutons un peu, et lui conseillons les instruments à siège : la charrue tilbury — est ce assez engageant? — ou le si commode et pratique cultivateur canadien qui est aussi un semoir. Ce que nous avons pour les labours et les semailles, pour l'arrachage des pommes de terre, à l'aide d'une arracheuse de 2, francs fixée à charrue, nous comptons

le râteau à cheval, la lieuse... Le mutilé peut done s'adapter ordinairement à la culture, à la condition de s'outiller, parfois de se spécialiser ou de se faire ailer un peu: c'est possible. Je ne nie pas que la capacté soit moindre - et c'est pour cal que l'on donnera nue peusion — mais elle reste en partie et c'est bien encore l'essentiel.

le voir pour la fenaison et la moisson, avec la faucheuse,

Un petit métier rural, c'est, à notre avis, un métier auxiliaire s' vanucrie, fabrication des balais, des sabots, etc.; déjà avant la guerre, nous en avions étudié l'utilité comme occupation d'hiver on de chômage; il rendra service aux mutilés au même titre et même davaattage, nous en convenous. Mais, de grâce, qu'on évoluble pas les grands métiers: la grande, la voire culture qui sara plus nécessaire que jamais, plus fructucuse sussa une iamais, Les unités à vies notes incabuleres aux mei famais. Les unités à vies notes incabuleres que jamais, plus fructucuse sussa une famais. Les unités à vies notes incabuleres.



est arusé à libre gracieur.

aux mérecius ter armies
qui en feront la remande
laboratoire du l'acter 112
Rue la Boëtie-Paris.

### Bromothérapie Physiologique

Remplace la Médication bromurée

(Combat avec succès la Morphinomanie)

SPECIFICUE DES AFFECTIONS NERVEUSES

Traitement de l'Insomnie nerveuse, Epilepsie, etc.

BROME ORGANIQUE, PHYSIOLOGIQUE, ASSIMILABLE

#### Première Combinaison directe et absolument stable de Brome et de Pentone

découverte en 1902 par M. Maurice ROBIN, l'auteur des Cambinaisons Métalle-Peptoniques de l'eptone et de l'er en 1881 (Voir Communication à l'Académie des Sciences, par Berthelot en 1885.)

Le Bromone a été expérimenté pour la première fois à la Salpêtrière dans

te Service du Professeur Raymond, de 1905 à 1906.
Une thèse intitulée "Les Préparations organiques de Brome" a été faite par un de ses étèves, M. le Docteur Mathieu F. M., P. en 1906.

Cette thèse et le Bromone ont eu un repport favorable à l'Académie de Médecine par le Professeur Blache, séance du 26 mars 1907

#### Il n'existe aucune autre véritable solution titrée de Brome et de Peptone trypsique que le BROMONE.

Ne pas confondre cette préparation avec les nombreuses imitations créées depuis notre découverte, se donnant des noms plus ou moins similaires et dont la plupart ne sont que des solutions de Bromure de sodium ou de Bromhydrate d'ammoniaque, dans un liquide organique.

Le BROMONE est la préparation BROMÉE ORGANIQUE par excellence et la PLUS ASSIMILABLE. C'est LA SEULE qui s'emploie sous forme INJECTABLE et qui soit complètement INDOLORE.

#### Remplace les Bromures alcalins sans aucun accident de Bromisme. Deux formes de préparation . GOUTTES concentrées et AMPOULES injectables.

Gouttes..... XX gouttes avant chacun des principaux repas.

Injectables | 2 ou 3 cc. toutes les 24 heures, — Peut se continuer sans inconvénient plusieurs semaines. DOSE: ADULTES }

40 Gouttes correspondent comme effet thérapeutique à 1 gramme de bromure de potaggium.

Dépôt Général et Vente en Gros : 13 et 15. Rue de Poissy, PARIS DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES

#### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES

M. dailles de bronze. Mª GÉRARD, née Schimper, infirmière de l'U. F. F. des hôpitaux Tantonville et de Haroné: Mme Revenay, née Muscat, infirmière bénévole de l'hôpital Villemini, à Nancy ; Mue BRUAS (Marie), née DIDIER, infirmière bénévole de l'hôpital de la Miséricorde, à Toul : M'me CHARTON, en religion sœur Marie-Albert, infirmière de l'hôpital de Mandres-sur-Vair; Mor Gross, en religiou sœur Adrienne, infirmière-major de l'hôpital Villemin, à Nancy; Mae Stremmeurn, en religion sœur Alexandrine, infirmière bénévole de l'hópital de Mandres-sur-Vair : Maie Durré, en religiou sour Aguês, infirmière de l'hôpital de Mandres-sur-Vair; Mue Papillaud (Yvonne), infirmière de l'hôpital 150 bis, à Sanion ; Mme Vassivière, née Montil, infirmière de l'hôpital 159 bis, à Saujou; Muo Cascorn, en religion scent Jeanne, infirmière de l'hôpital complémentaire 18, à Saint-Genès : Mme Colbrat (Euphémie-Aglaé), infirmière de l'hôpital 23 bis. à Arcachon : soldat Cauber (Raymond), de la 18º section d'infirmiers militaires de l'hôpital complémentaire 35, à Bordeaux ; soldat GAU-DIN (Ulysse), de la 18º section d'infirmiers militaires de l'hôpital complémentaire 35, à Bordeaux ; soldat Roux (Arthur), de la 18e section d'infirmiers militaires de l'hôpital complémentaire 35, à Bordeaux; Mac de LAIRE, née de Gaupridy de Dortan, infirmière bénévole de Thôpital complémentaire V. G. L. lycée Buffon : Mars. née Virilard, infirmière bénévole de l'hôpital complémentaire V. G. I., lyeée Buffon; Mue Skligmann-Lul (Geneviève-Mathilde), infirmière bénévole de l'hôpital complémentaire V. G. I., lycée Buffon ; Mmc Scharferer, en religion sœur Marie-Odile, infirmière bénévole de l'hôpital de Mandres-sur-Vair : Mar Pryrikux, née Bouscasse, infirmière, hôpital complémentaire 60, Tonlouse ; caporal LABARRERE (Jean-Baptiste), 18° section d'infirmiers militaires, hospice mixte, Mont-de-Marsan; Mone Julialat (Marie-Thérèse-Jeanne-Germalue), infirmière-major, hôpital bénévole 23 bis, Arcachon; Marc DE BOISBOISSEL, infirmière-major de la S. S. B. M., hôpital militaire de Bourbonne-les-Bains : MHe CRRUSSEL (Marthe), infirmière, hôpital militaire de Bourbonne-les-Bains : M<sup>He</sup> ERNOULT (Engénie), infirmière, hôpital militaire de Bourbonneles-Bains; Mae Applicton (Engénie-Anne-Marie), infirmière de l'A. D. F., hôpital complémentaire 30, Aubusson : M. MORANT (Jean-Baptiste), garde sauitaire du lazaret de Matifou; soldat Walls (Henri,) 19º section d'infirmiers militaires, lazaret de Matifon; soldat de 176 classe Balancourt (Frédéric-Henri), 100 section d'infirmiers militaires, lazaret de Matifou; soldat de 1re classe CRESCENZO (Michel-Deego-Hamelei), 10° seetion d'infirmiers militaires, lazaret de Matifon; soldat Pastor (Prançois), 19º bataillon du génie, lazaret de Matifou; soldat BADINAND (Émile-Jean-Christian-Gaston), 1º7 rég. de zonaves, lazaret de Matifou; soldat PEREZ (Toseph), 1er rég, de zonaves, lazaret de Matifoù ; soldat de 1º classe Alarcon (André-Prédéric), 10º section d'infirmiers militaires, lazaret de Matifon ; soldat BORKE, (Marins), 10º bataillon du génie, lazaret de Matifou; soldat Vincent (Henri-Mathien-Célestin), 6º groupe

# LE PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VALÉRIANIQUE

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

# Yaléromenthol ...

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans loutes les Affections nerveuses:

Natrasthénie, Hystèrie, Insonnie, Excitabilité nerveuse, Migraines,
Paipitations, Toux nerveuse, Asthme nerveux, Vomissements spasmodiques, Gastraigies, etc.

Dose: 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honore, Parls.

PRODUITS DE RÉGIME

#### CH. HEUDEBERT

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiqués

LITTERATURE ET ECHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine). BRONCHITES

ASTHME-TOUX GRIPPE

(NOBULES on Did KORAB

ALHELENINE DE KORAB

LIBERTINE DE KORAB

LIBERTINE DE KORAB

CHANDES LA COMPANION DE PARIS

LIBERTINE DE KORAB CAMPA LE COMPANION

STATION DE PARIS DE LA COMPANION DE PARIS

CHANDES LE DECLIES dE LA LIBERTINE

CHANDES LE DECLIES dE LIBERTINE

CHANDES L'ARRESTINE

Paludisme AMPOULES (case CIUNO FORM 51, Rue Palupedrois

#### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES (Suite)

d'artiflerie à pied, lazaret de Matifou; caporal DEBONO (Ĵošējii-Jean-Mickel), 19º section d'infirmiers militaires, lazaret de Matifon ; soldat Sobssi (David-Aime-Raoui), 20º Section d'infirmiers militaires, dépôt de convalescents serbes de Mers-el-Kébir; Mune Airault (née Collet), infirmière-inajor, hopital temporaire 6, à Sidi fatli Allah, près Tunis : Mmo Chain (néc Duval), infiriiilere, hopital temporaire 6, Sidi-fath-Allah, pres Tunis ; sergent Prion (Henri-Edouard-Honoré), 25° section d'infirmiers militaires, hôpital militaire de Bizerte; scrigeiit Pitry (Ange), 25° section d'infirmiers militaires, hôpital dimexe d'Aîn-Beida ; sergent BERTHELOT (Émile), 256 Section d'infirmiers militaires, hopital annexe d'Ain-Beida ; sergent Ponsada (Dominique), 25° section d'hifiriniers militaires; hôpital militaire de Bizerte; caporal CALVIER (Auguste), 250 section d'infirmiers ililitaires, hopital inflitaire de Bizerte ; caporal Bastinic (Cainille), 25" section d'infirmiers militaires, hôpital inilitaire de Bizerte; sergent Jouanem, 25° section d'lisfiritilers sulfitaires, hôpital militaire de Bizerte : caporal Durand (Omer); 25° section d'infirmiers militaires, liôpital militaire de Bizerte; soklat Alber (Prançois-Maritis); 25 section d'infirmiers militaires, hôpital idilitaire de Bizerte ; soldat Challard (Hubert-Raymond): 25° sectlon d'infirmers militaires, hôpital ililitaire de Bizerte; soldat Monamed (Ben Salah Belaid); 256 section d'infirmiers militaires; hôpital militaire de Bizerte : soldat Mondiconi (Antoine): 250 sectibil d'infiriilers nilitaires, liôpital militaire de Bizerte; soldat Bodin Hullin (Jean-Marie-Joseph-Prançois), 25º section d'infirmiers militaires, hôpital militaire de Bizerte; soldat Léger (Albert), 25° section d'infirmiers militaires, hópital militaire de Bizerte; soldat D'ARCO (Gaëtano), 25° section d'infirmiers militaires, hôpital militaire de Bizerte ; soldat MöffAmen (Erilest-(Charles), 25º section d'infirmiers militaires, hôpital militaire de Bizerte; soldat Fabre (Pierre), 25° section d'infirmités militaires; hôpital annexe d'Ain-Beida : soldat Arricuting (Lonis), 25° section d'infirmiers militaires, librital aithexe d'Aiu-Beida : soldat BRUN (Antonin): 25e section d'infirmiers militaires, hopital annexe d'Aîn-Beida; soldat Ropy (Louis), 25° section d'infirmiers militaires, lifbital aunexe d'Ain-Beida ; Soldat Pobis (Prançois), 256 section d'infirmiers militaires, hôpital afinexe d'Aïfi-Beida; soldat Duroussrau (Pierre), 256 section d'infirmités militaires, hôpital militaire de Bizerté ; soldat † trien (Eugêne), 25° section d'infirmiers militaires, hôbita i militaire de Bizerte : soldat Coussan (Tean-Marie), 24º Section d'infirmiers militaires, liopital militaire de Bizerte; soldat Taber (Alexandre), 25° section d'infirmiers milituires, hôpital militaire de Bizerte; soldat CAUVERT (Saturnin), 25° section d'infirmiers militaires, hôbital annexe d'Alu-Beida; Mine bis LA PERRONRAYS, ilée de Kerjegu, infirmière de la S. S. B. M., liopital suxiliaire i 3, Aucenis; Mor Levesque, nee Voisin; infilmière de la S. S. B. M., hôpital duxilidire id, à Nantes; Mino Vicneron Jousselandière (Paule), infirmière-major, infirmerie de la gate de Natités; MIII POURNERRAU (Marguerite), infiritifére de la S. S. B. M., surveillante générale à l'hôbital auxiliaire 64, Salitt-Genis-Laval: M'me Mulsant (en religiou sœur Salifte-Suzanne), infirmière de la S. S. B. M., hopital auxiliaire 63; Saint-Geitis-Layal; Muo de Vithenieuve Bargesion (Marie-Amicie-Marthe), infirmière de la S. S. B. M., hôpital complémentaire Valmy, Sainte-Menchould; Mue Braufils (Yvonne-Julie-Marie), infirmière de la S. S. B. M., hôpital central de Bar-le-Due (conta-

# URASEPTINE ROGIER

# ALIMENTS DE RÉGIMES

**BIGNON-PARIANI** 

, rue de l'Arcade PARIS

CATALOGUE FRANCO SUR DEMAND

# MORRHUETINE JUNGKEN



PRODUIT SYNTHÉTIQUE

agréable au goût – blen tolèré

Efficacité remarquable



Lymphatisme — Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses États dits Prétuberculeux La Bouteille de 600 etnº : 4 francs.

L'ABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS



directement et entièrement. assimilable



### REMINERALISATION

PHOSPHATES DESCÉRÉALES

Puissants modificateurs du Terrain

### FLUOR ET

Agents fixateurs de la Chaux et des Phosphates

POUDRE-CACHETS-GRANULE DOSES : Une mesure ; un cachet une cuillère à cale de granulé au milieu de chaque repas

Laboratoires 15 Avenue de Tourville , PARIS

#### COLLOBIASES DAUSSE

COLLOIDAL DAUSSE

anti-infectieux dans toutes les septicémies

SOUFRE COLLOIDAL DAUSSE

Traitement ràpide du rhumatisme

LITTÉRATURE ET ECHANTILLONS Laboratoires DAUSSE 4 Rue Aubriot PARIS

#### OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUÉS Extraits Hépatique et Biliaire-Glycérine-Boldo-Podophyllin

LITHIASE BILIAIRE Collques hépatiques, \*\* Ictères ANGIOCHOLÉCYSTITES, HYPOHÉPATIE ANGIOCHOLECTION ARTHRITISME
HÉPATISME A ARTHRITISME
DIABÈTE DYSHÉPATIQUE
CHOLÉMIE FAMILIALE
TUBERCULOS SCROFULE et TUBERCULOSE

justiciable de l'Huile de FOIE de Morue
DYSPEPSIES et ENTERITES -- HYPERCHLORHYDRIE COLITE MUCOMEMBRANEUSE
CONSTIPATION ++ HEMORROIDES ++ PITUITE

MÉD. D'OR GAND MIGRAINE — GYNALGIES — ENTÉROPTOSE
NÉVROSES ET PSYCHOSES DYSHÉPATIQUES
DERMATOSES AUTO ET HÉTÉROTOXIQUES INTOXICATIONS ATIONS et INFECTION TOXEMIE GRAVIDIQUE INFECTIONS PALMA

Prix du FLACON : 6 fr dans toutes les Pharmacies

tion et sur l'excrétion, combine l'opothérapie et les cholagogues, utilisant par surcroît les propriétés hydragogues de la glycérine. Elle constitue une thérapeutique complète, en quelque sorte spécifique, des maladies du FOIE et des VOIES BILIAIRES et des syndromes qui

Cette médication essentiellement clinique,

instituée par le D' Plantier, est la seule qui, agissant à la fois sur la sécré-

en dérivent. Solution d'absorption facile, inaltérable, non toxique, bien tolérée, légérement amère mais sans arrière goût, ne contenant ni sucre, ni alcool. Une à quatre cuillerées à dessert par jour au début des repas. Enfant : demi-dosc. Le traitement, qui cumbine la substauca de plusieurs spécialités excelleutes, cunstitue une dépense de

1913 1914 FIÈVRE TYPHOIDE HEPATITES et CIRRHOSES ++♦++ 0 fr. 25 pro d eà la dose habituelle d'une cuillerée à dessert quutidies ♦ Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

#### VARIÉTÉS (Suite)

Ajoutons même qu'il convient de pousser ceux qui en sont capables aux emplois supérieurs où ils pourront mieux choisir leurs occupations. Nous leur conseillons de songer et de se préparer par l'étude... et le mariage à aborder une ferme importante ; car c'est un des meilleurs moyens de se procurer des capitanx à bon compte, L'embouche, l'entreprise de culture, tout autant d'emplois possibles. Nous sommes loin des besogues infimes ! Dès le début, notre Institut agricole de mutilés s'est donné comme têche de rendre ses braves pensionnaires dignes des meilleurs emplois, afiu qu'ils restent dans la dignité où les a placés leur sacrifice.

M. le député H. de Gailhard-Bancel signale de son côté des résultats déjà obtenus à l'École de Sandar.

Ceux qui la connaissaient se demandaient pent-être ce qu'ils iraient y faire :

«A quoi bon, se sont dit sans doute, quelques-uns, aller à l'école d'un métier que nous avous longtemps pratiqué et connaissons mieux que personne : nons n'avons rieu à y apprendre. »

« Nous ne pourrons plus travailler aux champs, ont pensé d'autres, en se voyant privés d'un bras ou d'une jambe. Comment conduire les chevaux, labourer, semer, dans le triste état où nous sommes?»

Il en est venu, cependant, des mis et des autres, et cenx qui eroyaient tout savoir se sont aperçus bien vite qu'ils avaient quantité de choses utiles à apprendre, que certains ontils, fabriqués pour être adaptés à leur infirmité, étaient d'un maniement beaucoup plus facile que ceux dont ils avaient l'habitude, que des appareils perfectionnés facilitaient singulièrement l'utilisation de leurs forces et leur liberté de mouvement.

Quant à ceux qui, découragés, avaient désespéré de pouvoir jamais se remettre à la culture de la terre, quelle joyeuse surprise ils out éprouvée lorsque, en arrivant à Saudar, ils ont trouvé des camarades, manchots comme cux, en train de labourer une grande pièce de terre avec quatre bêtes attelées à un brabant! Et leur surprise s'est accrue le lendemain, lorsqu'ils ont vu un de ces manchots, une fois les animaux attelés, conduire seul charrne et attelage et terminer, sans l'aide de personue, le travail de la veille. Le courage leur est revenu, ils se sout mis à la besogne, et bientôt, à leur tour, ont manœuvré la charrue aussi bien que leurs eamarades.

Méditons enfin l'appel de la Fédération nationale d'assistance aux mutilés des armées de terre et de mer, cet appel que M. Maurice Barrès souhaite qu'on lise dans les hôpitaux et ambulances :

Le but essentiel de la Fédération est la rééducation des mutilés. Nous voulons leur apprendre un métier qu'ils prissent exercer malgré leur mutilation et qui leux permette de gaguer leur vie. C'est ainsi que nous avons organisé divers ateliers de rééducation qui fonctionnent à Paris ; mais beaucoup de mutilés, cultivateurs avant la guerre, nous ont manifesté le désir de le redevenir. C'est pour eux que nous avons créé à Sandar-Limonest, près de Lyon (Rhône), un Institut agricole des mutilés.

Tout y est calculé en vue d'adapter les mutilés de la guerre aux professions agricoles. Tous les soins tendent à obtenir qu'après un séjour dans le milieu sain et agréable de Sandar, ils sortent plus habiles, plus forts et mieux



### IOSORBOL F. L.

#### (Teinture d'iode solidifiée)

Représente le moyen le plus sûr et le plus efficace pour DÉSIN-FECTER et CICATRISER dans le plus bref délai, toute blessure, plaie ou ulcération.

NE BRULE PAS, NE TACHE PAS et n'est pas du tout douloureux à l'inverse de la teinture d'iode.

#### L'IOSORBOL F. L.

s'emploie dans tous les cas où est indiqué l'iode, dont il possède tous les avantages sans présenter aucun de ses inconvénients.

Formule de l'IOSORBOL F. L. Iode bisubl. puriss... ... i...

L'ASSORBOL est une cellulose végétale rig. stérilisée, dont le pouvoir absorbant est de 450 0/0, c'est-à-dire 4 fois plus fort que celui du charbon animal, 6 fois plus fort que celui de l'oxyde de zinc, 8 fois plus fort que celui de l'iodoforme et 18 fois plus fort que celui du sous-nitrate de bismuth. ......

> N. B. - Échantillons de IOSORBOL F. L. sont toujours à la disposition de MM. les Médecins, des Hôpitaux et des Formations Sanitaires.

#### FABRICA LOMBARDA DI PRODOTTI CHIMICI — MILANO

Capital social entièrement versé Fr. 3,000,000 à porter à Fr. 4,500,000 Section des Produits spécialisés

Représentant général pour la France et les Colonies : Mr M .- A. SANTONI, 4, rue Boucicaut, PARIS (XVe) Dépôt pour PARIS : Pharmacie L. LEPRAT (Anciennement JABOIN), 27-29, rue de Miromesnil, et 16, rue de Penthièvre

#### VARIÉTÉS (Suite)

instruits, aptes à exercer sans déchéance et plus fructueusement leur belle et attachante profession.

Il résulte des expérieuces faites, qu'après le temps nécessaire à sa rééducation, un mutilé de la jambe peut très bien soigner le bétail, donner à manger aux animaux. les panser, traire les vaches, faire la litière, même enlever le fumier de l'écurie : qu'il peut arracher les pommes de terre et les betteraves, les ramasser, conduire certains instruments comme le cultivateur Jean et autres, avant un siège. Tous les travaux de jardinage sont également à sa portée, et même le bêchage lui est possible. La taille des arbres fruitiers, de la vigne, lui est également chose aisée. Il y a aussi la floriculture, le soin d'une serre, le bouturage, le dépotage et le rempotage. Eufin tous les travaux concernant la basse-cour, l'aviculture, ainsi que l'apiculture.

Pour les mutilés d'un bras, l'expérience nous a démontré qu'ils peuvent, malgré leur amputation, exécuter certains travaux de labour au brabaut, et qu'ils arrivent même à tourner seuls le brabant. Ils se livrent aux travaux de culture à la main, avec pioche, bêche, triaudine, râteau, fourche, etc.; ils soignent le bétail; certains ont appris à harnacher les chevaux et à les atteler. Enfin, ils peuvent également se livrer aux travaux de jardinage : tailler, sareler, brouetter,

Nous ne saurious trop vous recommander de vous reudre à l'Institut agricole, pour vous reudre compte par vous-même de l'intérêt que vous auriez à y rester. Vous n'avez qu'à prendre à Lyon, au Pont-Monton, le tramway pour Limonest; vous descendez au terminus. et là vous demandez l'École Sandar.

Il est bieu entendu que vous devrez vous eonformer aux règlements de l'établissement, c'est-à-dire promettre d'étudier sérieusement les procédés de réadaptation et de perfectionnement et prendre part aux travaux agricoles suivant vos moveus.

Le logement et la nourriture vous seront assurés gratuitement. Notre œuvre se chargera, en plus, de vous fournir gratuitement l'appareil perfectionné qui vous sera nécessaire pour exercer le métier que vous aurez appris à Sandar.

Voilà les documents que j'ai cru bon et utile de porter à la connaissance des lecteurs de Paris médical. Puissent-ils contribuer à vulgariser une doetrine féconde, à convaincre des indécis, à ramener de nombreux mutilés à la vie libre et saine des champs!

Puissent-ils aussi susciter des initiatives nécessaires et aider à la multiplication des écoles régionales d'agriculture !

Ce qu'on vient de lire était composé et j'en corrigeais les épreuves lorsque j'ai appris une autre initiative plus intéressante encore parce que plus imprévue : les aveugles eux-mêmes sont conviés à reprendre leur place à la campagne.

Les trappistes de l'abbaye de Sept-Fons par Dompierre-sur-Besbre (Allier), aidés par un chef de culture aveugle, ancien zouave, ont entrepris rééducation agricole de plusieurs autres aveugles, victimes de la guerre. Les résultats obtenus jusqu'à ce jour sont très satisfaisants, et me semblent dignes de la plus large publicité, pour le plus grand bien des intéressés, comme pour celui de la nation.

# PERISTALTINE CIBA

Comprimés

régularise les fonctions de l'intestin

Action douce, sans colique Sans accoutumance

Ampoules

réveille la motricité intestinale dans l'atonie post-opératoire

Innocuité absolue, injection Indolore et sans réactions locale ou générale.

ECHANTILLONS & LITTÉRATURE :

#### **PHYSIOLOGIOUES**

TELEPHONE 114

49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

Extrait de bile MONCOUR Collques hépatiques Lithiase ictère par rétention

En sphérulines dosécs à 10 clar

De 2 à 6 sphérulines par jour.

Extrait rénal MONCOUR insuffisance rénale Albuminurie Néphrites, Urémie

En subérulines dosées à 15 clar De 4 à 16 sphérulines par jour.

Corps thyroïde MONCOUR Myxædème, Obésité Arrêt de Croissance Fibromes En bonbons dosés à 5 c/gr.

En sphérulines dosées à 35 clar. De i à 4 bonbons par jour. De i à 6 sphérulines — Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hépitaux de Paris. Elles ne se délibrent que sur prescription médicale.

Poudre ovarienne MONCOUR Aménorrhée Dysménorrhée Ménopause Neurasthénie féminine

En sphérulines dosées à 20 e/gr. De 1 à 3 sphérulines

TÉLÉPIIONE 114

Autres préparations MONCOUR Extrait de Muscie lisse Extrait

de Muscle strié Moelle osseuse Myocardine Poudre surrénale Thymus, etc., etc.

#### NOUVELLES

Nécrologie. - Mme Desplats, veuve du Dr H. Desplats. -- Le Dr Bergalonne (de Genève), décédé à l'âge de 43 ans en France, à l'hôpital auxiliaire de Rambouillet dont il était médecin-chef. Fils de Français naturalisé suisse, il était venu dès août 1914 soigner les blessés français. - Le Dr Vourloud, décédé à Troinex, près Genève, à l'âge de 61 ans. - Le Dr Georges Sandoz (de Neuchatel). -- Le Dr Ernest Reymond (de Chexbres). -- Le Dr Nottin, ancien interne des hôpitaux de Paris, chevalier de la Légion d'honneur. - - Le Dr Lévèque (de, Montaubau). - Le Dr Hamel (du Mans).

Université de Genève. - Le Dr Gustave Humbert est nommé professeur de policlinique médicale.

L'inspection générale de l'hygiène et la mission de prophylaxie. -- Un arrêté ministériel supprime l'inspection générale de l'hygiène et de l'état sanitaire des troupes stationnées à l'intérieur, ainsi que la mission permanente de prophylaxie dans la zone de l'intérieur. Légion d'honneur. - Sont inscrits au tableau spécial

pour chevalier:

Musin (Edmond-Éloi-Marie), médeein-major de 2º el territorial an 141º régiment d'infanterie : médecin de l'armée territoriale sur le front depuis le début de la guerre. Affecté sur sa demande dans un régiment actif, assure son service avec un zèle au-dessus de tout éloge, visitànt chaque jour les tranchées avec un complet mépris du danger. Guilbaud (Gaëtan-Léopold-Marie), médecin-major de 2º classe territorial à une ambulance-automobile chirur-

assurant aux blessés les plus eraves toutes les chances de DEBRAY (Georges), médecin-major de 2º classe territorial an 296º rég, d'infanterie : médecin actif et expérimenté. Assure son service avec beaucoup de zèle et de

dévouement.

gicale : chirurgion de haute valeur, se consacre depuis le début de la campagne au traitement des grands blessés,

A montré un zèle et une maîtrise opératoire indiscutables,

Casteret (Jacques-Norbert-Vietor), médeem-major de 2º classe de réserve au rég. de tirailleurs marocains : sur le tront debuis le début, s'est particulièrement signalé au cours de la campagne de Belgique par sa bravoure, son activité et son heureuse initiative. Affecté à une ambulance, n'a cessé de solliciter son affection à un régiment actif. A obtenu le poste de médecin-chef du régiment marocain où il se fait remaraner par son dévouement et son entrain.

Claverie (Siméon), médecin-major de 2º classe territorial. Service de santé du quartief général d'une armée : médecin très consciencieux. A toujours donné complète satisfaction dans les divers services qui lui ont été confiés.

FRÉMICOURT (Auguste-Edmond), médecin-major de 2º classe de réserve à un hôpital d'évacuation : médecin très zélé. A rempli avec le plus grand dévouement les jonetions de médeein-chet dans divers hôpitaux depuis le début de la guerre.

MINELLE (Louis-Joseph-Pierre), médecin-major de 2º classe territorial à l'ambulance alpine nº 3 : affecté à



l'indrieur à un régiment territorial, a demandé à servir au front. Très actif et très énergique, a dirigé une ambulance uve une grande complènes technique, une autorité et des qualités d'organisation remarquables. Madade, a réplasé d'être desané et a continué à assurer son service.

HERMANT (Paul), médecin-major de 2° classe, chef de l'ambulance 10/1: assure les joucions de médecin-chef d'une ambulance et se montre, en même temps que chivregien expert, chef vempli d'énergie, d'activité, de zèle et de dévouement

Galliot (Jules-Albert), médecin-major de 2º classe de réserve à un groupe de braneardiers divisionnaires: médecin plein de dévouement et d'entrain. Au front depuis le début des hostilités; s'est constamment fait remarquer par ses beltes qualités militaires et professionnelles (a déjà été cité).

Keranguvader (Henri), médecin-major de 2º classe territorial an 3º rég. d'artillerie à pied, 22º groupe : a loujours lait preuve de dévouement dans l'exercise de ses Jouetions, soit dans son groupe, soit dans les groupes voisins, qui out fait appel à ses soins,

Vermorel, (Alphonse-Clande), médecin-major de 2º el. territorial au 7º régiment d'artillerie à pied, 9º groupe de 32: ancien de services. Montre, depuis le début de la eampagne, un zéle et un dévoucement de tons les instants.

ROUSSRAU (Engène-Octave-Augusto), médecin aidemajor de  $t^{\infty}$  classe territorial au  $p^{\alpha}$  rég. d'artillerie à pied,  $5^{\alpha}$  groupe de 3z: nombreuses annutés. Se distingue, depuis le début de la campagne, par son zèle, son dévouement et son entraîn le délié dét éléh.

Garnier (Jules-Alfred-Marcel), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe territorial à l'hôpital central d'une place: praticien très distingué, chercheur infatigable, joignant à une valeur professionnelle exceptionnelle le plus grand dévoirment aux blessés auxquels il consacre tout son temps. A rendu, depuis le début des hostilités, les services les plus signalés.

BÉLIARD (Octuve-Julie-Mario), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe territorial au 64º rég. d'infanterie: médecin consciencieux et très dévoué. S'est fait remarquer au cours de la campague, par ses belles qualités de courage, d'abuégation et d'entrain. Une blessure (a déjà été cité).

Galler (Claudius-Joseph), médeciu-unajor de 2º classe de téserve à l'ambulance nº 1/14; médein de haute valem morale. A demandé à prondre la direction unbidicale d'un régiment en première ligne. N'a cessé de faire preuve d'un courage, d'une conscience et d'une énergie digues des plus grands florge, de digli ett étils.

PLANTIJR (Jean-Joseph-Albert), médicein-unijor de réasse de fosèere au 14,9 rég. d'infanterie : médecin qui allie à des connaissances professionnelles fanineates les plus belles qualilés morales et une haute conception du decoir . Apport, dans la direction de service médical régimentaire, un zèle et un dévouement sans bornes, et un courage exceptionnels. Deur blessers (a déjà dèt cans.)

DR ODESSE (Bertrand-Bugene-Éttenuc), médecin aidea napor de 2º classe de réserve au 2º rég. d'artilletie, 7º batterie : médecin-major d'une haute valeur morale, d'une consciouce et d'un dévoucment exemplaires. l'enu au promi sur su demande, s'est consamment jair temerquer par son courage et son mépris du danger. Deux blessures (a déjà dià diè).

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu de Paris. — M. le Professeur Gil, Bert. Le sanuedi 17 mars 1917, à 10 lieures trois quarts : lecou sur l'artériosciérose et sen traitement.

#### Iodéine MONTAGU

(Bi-Jodure de Codéine)

SIROP (0,04) \

TOUX EMPHYSĖME ASTHME

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS.

#### Broméine MONTAGE

OI December 11 Co. 10 mal

SIROP (0.08)

PIEULES O.O. S.

INSOMNIES

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

# VITTEL

GRANDE SOURCE

SOURCE SALÉE

Régime des HÉPATIOUES

### CHLOROFORME DUMOUTHIERS

ion flaconnage, en tubes jaunes écellés, le met à l'abri de toute altération

#### REVUE DES REVUES

Dissociation sino-auriculo-ventriculaire, extrasystoles et fibrillation auriculaire provoquées par la compression oculaire. Action favorisante de l'atropine (M. PETZETAKIS, Archives des Mala dies du cœur, novembre 1916, nº 11).

La compression oculaire agit comme une excitation qui, par la voic du trijumeau, se transmet à la substance grise bulbaire. Elle trouve là des centres de reffexion nombreux qui gouvernent différentes activités de l'o ganisme en suscitant un ensemble d'effets réflexes,

Elle atteint ainsi les origines des nerfs du cœur de grand sympathique et en particulier du pneumogastrique d'où résulte une série de troubles du réflexe cardiaque.

Ces troubles sont variables. Le simple ralentissement du rythme est le phénomène le plus constant ; mais on peut observer dans un certain nombre de cas des modifications d'ordre différent, telles que des troubles de la conductibilité sino-auriculaires ou auriculo-ventriculaire, , des phénomènes extrasystoliques, ou même de la fibrillation, qui sont tous sous la dépendance de l'excitation réflexe du système nerveux extrinsèque du cœur.

L'atropine, au début de son action si complexe, peut (en injection intraveineuse), par augmentation de l'excitabilité des éléments cardio-modérateurs du vague. favoriser la production des extrasystoles, même la fibrillation provoquée par compression oculaire.

Le traitement du pied des tranchées (A. Scorr GILLETT, The British Médical Journal, 23 déc. 1916, nº 2021).

L'auteur attache une importance toute particulière

à l'hyperidrose comme facteur prédisposant (chez 800 malades dans 850 cas). Il se contente de reconvrir a peine l'extrémité atteinte (cas légers et moyens) d'une minee couche de gaze sans cotou ni bandage, exposéc à l'air jour et nuit et au bain de soleil s'il se peut et surélevée. Le pied est poudré trois fois par jour avec un mélange par parties egates d'acide borique et d'acide salicylique. Au bout semaine, lotion quotidicine avec une solution de format à r p. 1000.

cité à l'intérieur efficace dans l'hyperidrose.

Traitement de la tuberculose du nourrisson (Pr COMBE [de Lausanne]. Le Nourrisson, novembre 1916, nº 6).

Il faut à tout prix empêcher l'infection du nourrisson pendant les dix-huit premiers mois de sa vie. Or la mère plitisique est la cause principale de l'infection du bébé. « Je n'ignore pas que certains auteurs, les aceoucheurs en particulier, autorisent l'allaitement maternel lorsque la mère ne présente qu'une lésion peu étendue, parce que, disent-ils, la mère supporte sans dommage l'allaitement de son enfant. La mère, oui - mais l'enfant! C'est une autre question. »

Les nourrices tuberculeuses sont de mauvaises nourrices, quel que soit le degré de leur infection, car si leur lait ne contient que très exceptionnellement des bacilles de Koch, il contient des toxines. En outre, le bébé est exposé à des réinfections multipliées qui lui deviendront fatalcs. « Aussi devons-nous maintenir pour la mère tuberculcuse l'interdiction de nourrir. »



### Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-selèrose, la présclérose, l'albuminurie, l'hy-dropisie.

PHOSPHATÉE L'adjuvant le plus sûr des cures

de déchloruration, le remède le plus heroïque pour le brighti-que comme est la digitale pour le cardiaque

CAFÉINÉE Le médicament de enoix des cardiopathies, fait disparaitre les œdémes et la dyspnée, ren-tions; jugule les crises, enraye force la systole, régularise le cours du sang.

LITHINÉE tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise les acides urinaires

DOSES: 2 à 4 cachets par jour. - Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boites de 24. - Prix 5 fr.

PRODUIT FRANÇAIS

4, rue du Roi-de-Sicile PRODUIT FRANÇAIS

#### REVUE DES REVUES (Suite)

Recherches expérimentales sur l'origine de l'arythmie extrasystolique (Pr D. PLETTEW [Moscou]. Archives des maladies du cœur, octobre 1016, nº 101.

Des expériences faites sur le chien montrent que l'apparition des extrasystoles est conditionnée par une discordance entre la force du ceur et les obstades qu'il a à vaincre, de même que par l'excitation directe des parois de ses cavités ; les extrasystoles apparissent comme résultat d'une texcitation du muscle cardiaque buls errande ou à l'état norma.

L'arythunie par extrasystoles dépend de la combinaison de deux facteurs : de l'excitation normale venant du lieu d'origine automatique du rythme, et d'une excitation auormale engendrée par l'élévation de la pression dans la cavité cardiaque correspondante ou par l'influence d'un excitaut local sur une partic quelconque du cœxr.

Un mode d'administration de la quinine dans le paludisme (E. JoB et I., HIRTZMANN, Arch. de méd et pharm, militaires, octobre 1016, nº 4).

Il fant douner le médicament par petites doses répètées an lieu de le douner, en une fois, six heures avant l'accès : il passe aiusi plus de quinine non modifiée et par conséquent active, dans les urines. Bien plus, l'absorption serait au moins équivalent è acle que l'on peut espèrer obtenir avec les injections intramusculaires. L'ingestion de la quiuine par doses fractionnées n'eutraîne pas de troubles gastriques; les vertiges, les bourdonneuents d'orelle sont peu génauts.

La cure consiste à administrer la quinine pendant six jours la première semaine, pendant cinq jours la seconde, pendant quatre jours la troisième et trois jours consecutifs la quatrième. Les deux per pières jours comportent l'administration de 187,50 de chlorhydrate de quinine, soit trois comprimés de 087,25 le matin et trois autres le soir. Ultérieurement, et sauf dans des cas absolument exceptionnels, la dose quotidienne est de 1 gramme.

Un cas d'infection méningocooccique sans participation de l'axe cérébro-spinal (W. M. Elliorr [Glasgow]. The Lancet, 16 décembre 1916, nº 4868).

Un malade entré avec le diagnosti; provisoire de fiévre typholde présente une éruption assez particulière avec des taches érythémateuses, des pétéchies et de minuscules vésicules contenant du sang. Le psychisme est normal, la pouction lombaire ne donne acueur résultat et la maladie tourne court au sistème jour. Cependant W. M. Elliott se rappelle que danns la caserne du patient avait éclaté auparavant uir cas de méningite écrébrospinale fondroyant et que, ches un autre malade atteint de cette affection, il avait constaté un rash identique à celui de sou pseudo-typhique, la séro-aggiutination et la réaction du complément furent alors pratiquées avec des cultures et de l'antigène méniageocciques et se montrèrent positives. L'ensemencement du uaso-pharynx rest aviette.

Note sur le traitement des infections lambliennes (Ct., DOBELL et C. G. LOX. The Lancet, 23 décembre 1916, nº 4869).

Les auteurs ont essayé les médieaments suivants ches des individus infectés par Lamblia intestinalis: salicylate de bismuth, naphtol p, blen de méthylène, térébenthine, carbonate de galacol, chlorilydrate d'émichie, iodure de bismuth et d'éméffia, sous-nitrate de bismuth et d'éméffia, sous-nitrate de bismuth et d'éméffia, sous-nitrate de bismuth, thymol, salol, paraffine, etc. Aucun résultat apunéfable n°, 4t obtenu

# DIGITALINE crist

Académie de Medecine de Paris. Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

SOLUTION au millieme
GRANULES BLANCS
au 1/4 de millige
GRANULES ROSÉS
au 1/10\* de millige
AMPOULES au 1/4 de millige
AMPOULES au 1/4 de millige
APOULES au 1/4 de millige
APOULES au 1/4 parle millige

# NATIVELLE

FABRIQUE DE TOUS APPAREILS DE L'ART MÉDICAL, FONDÉE EN 1814

#### G.-H. WICKHAM

Ancien externe des Hôpitaux de Paris

15, Rue de la Banque - PARIS - Téléphone : Central 70.55

CEINTURES ABDOMINALES & BAS A VARICES ET BANDES MOLLETIÈRES & BANDAGES HERNIAIRES

Corsets orthopédiques. Appareils de prothèse. Membres artificiels, Béquilles.



TRAITEMENT DIETETIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS

AMISIUSE - URIMALIUE - ORGUNE - RIZHE - BRAMENUSE - AVENUSE, FTC.

CEREALES JAMMET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc.

Procluire et échantillois sur demande, m- JAMMET, 47, Rue de Miromosnil, PARIS

#### COLLOBIASES DAUSSE

.....

MÉDICATION SULFO-HYDRARGYRIQUE

# SULFHYDRARGYRE DAUSSE

Contre la Syphilis et toutes les manifestations d'origine syphilitique

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires DAUSSE, 4, 6, 8, rue Aubriot, PARIS



TRAITEMENT RATIONNEL

# CONSTIPATION

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales
Intoxications bacillaires
Troubles hépatiques et biliaires

du repas du soir.

Viennent de Reparaître :

#### ARCHIVES MÉDICALES BELGES

Nº 1 et 2. - JANVIER et FÉVRIER 1917. Court de rédacros : MM. Maistriu, dépage, nolf, brachet, willens, déruche, labasse, haixaut, déphaène, de marnéffe,

HENRARD, DEBAISIEUX, GAUDY, RENAUX.
M. STASSEN et J. VONCKEN, Secrétaires de la Rédaction.

Hous appelons coire attention sur ce premier journal médical heige reparmissant malgré l'exil, pendant la guerre; nous serons haureus de recepcie outre abannement aux Archives Médicales Beiges.

Belgique non occupée et France: 18 fr. – Bitranger § 18 fr.

Adresser les abonnements à la librairie J.-B. BAILLIÈRE et Fils, 19, rue flautefeuille, à Paris: On peut égaleme it s'abonner dans tontes les librairies.

toutes les librairies.

### PipėrazineMIDY *l'anti-urique* type .

PRODUITS DE RÉGIME

#### CH. HEUDEBERT

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiques

LITTERATURE ET ECHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).



L'HELÈNINE DE KORAB calme la loux, li vuintes même incoercibles, tarit l'expectorati l'iminue la dyspnée, prévient les hémoplysit Stérilise les bacciles de la tuberculose

et ne fattque pas l'estomac GHAPES 12, RUE DE L'ISLY PARI

#### NOUVELLES

Morts au champ d'honneur. — M. Georges Cossart, étudiant en utédeciue et eu pharmacie à Lille, médecin auxiliaire. — M. René Marais, étudiant en pharmacie. — M. Rohrbacher, pharmacien à Mourmelon-le-Grand. — M. Louis Paulet, pharmacien.

Nécrologie. - Le D. Marais (de Honfleur). - Le Dr Grosclaude (d'Elbeuf). - Le Dr Ravoux, médeciu-major de 1re classe. - Mrc Schneider, femme de M. le médecin inspecteur Schneider, victime de son dévouement aux malades dans un service de contagieux. - Le Dr Fagart, médecin-major de 1re classe, chevalier de la Légion d'honneur, décédé à Nice à 1'âge de 68 ans. - Mile Aline Chataing, fille de M. le Dr Chataing, - M. Émile Cons. étudiant en pharmacie. - Le Dr Alexandre Rebory, décédé à Digne à l'âge de cinquante-sept ans. - Le Dr Jacques Vincent, chevalier de la Légion d'honneur, décédé à Marseille. - Le Dr Joseph Porte, décédé à Marseille, à l'âge de quarante-neuf ans. - Le Pr Brault, professeur de clinique des maladies des pays chauds et des maladies syphilitiques et cutanées à la Faculté de médecine d'Alger, auteur de nombreux travaux de pathologie exotique.

Au monicut de mettre sous presse, nous apprenons la mort à Lausanne, à l'âge de soixante-huit ans, du P'Adolphe Combe, professeur de elinique infantile médicale à l'Université de Lausanne. Nous adressons à M<sup>oo</sup> Combe Pexpression de notre douloureus sympathie.

Léglon d'honneur—Sont inscrits au tableau spécial pour officier : Vicasité (Clément-Marcel), intélecti-major de 1º classe (active) au 64º rég. d'infanterie : chef de service, de haute valeur. Dans les muits des 21 et 23 novembre 1916, au coursé un revlève particulièrement pésible, est edépensé sans compler pour assurer le service des deux régiments en moments : par son dévoucemut et son incompranble beurgie a surmonté tontes les difficultés et a pu assurer, dans les mellleures conditions, les premiers soins et l'évacaution des blessés et des madaes qui afflueint à son poste.

LAFONT (Jean-Baptiste-Marie-Predinand), médecia en chef de 12 classe de réserve de la marine : officier suptrieur du corps de saulé d'une haute valeur professionnelle; a crés, au début de la mobilisation, et divigé, depuis seute froque, avec la plus grande autorité, une activité, une compétence et un dévouement exceptionnels, une formation sanitaire très importante qui a fonctionné sans interruption. de plein rendement et dans des conditions appréciées.

BRUNCHIR (Marie-) Iules-Alexandre), médecin-major de de 1ºº classe (territoria), médecin-che de l'hôpital de Batna: médecin d'un grand dévouement. S'est dépensé d'une maladie épidimique très grave qu'il a contractée. Pour chevalier : BÉLLARD (Octave-) Iulien-Marie), médecin aidemajor de 1º classe (territorial), an Ge † feg. d'infanterie: médecin aide-major énergique et dévoué. Déjà blessé une première lois et cit à l'ordre de l'armée, est revou au front sur sa demande. A fait freuce de bravoure et de sang-froid eu pansant, sous un tir de barrage intense, des infirmiers blessés auprès de lui. Fortement contusionné lui-même, a néanmoins reioiut son boste et assuré son service.

M. RICHARD (Joseph-Pierre), médecin-chef des sorviess de radioscopie et de radiothérapie de l'hôpital général du Havre: tituse exceptionnels. Atteint de radiodermite chronique des deux mains antérieurement à la mobiisation et déjà amputé d'un doigf, n'a pas hésité à donner lout son concours au service de santé, dépuis le début des hossitiés; a fait preuve du plus grand dévouement dans l'exercice de ses fonctions, poussant l'abutgation jusqu'à comprometter graement sa santé.

THEVENOT (Albert-François-Léon), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe territorial à une ambulance chirurgicale automobile : chirurgien de tout premier ordre, d'une activité iulassable, a toujours su installer son ambulance vite et bien, lui laisant rendre le maximum.

CARDONILI, (Charles-Bernard), médecin aide-major to 1<sup>72</sup> classe (territorial) au 44º rég. d'artillerie : s'est toujours fait remarquer par son dévouement, con ôvergie et sa belle altitude sous le feu. A été atteint d'une grave blessure, alors qu'il pratist securous aux blessés, sous un bombardement d'une extrime violence. Impotence fonctionnelle de la riambe gaude.

CILIZAI (Pierre-Joseph-Edmond), médecin aide-major de nº classe (réserve) an 350 rég, d'infanterie: a fuit preuve, depuis le début de la compagne, des plus belles qualités professionnelles et morales. Grévement blessé le 23 mai 193, set revenu au front sur sa demande, et ne cesse de moutrer le plus grand courage et le plus beau détoument. Impôtence fontionnelle du bras dévoit.

Darticollis (Robert), médecha alde-major de 2º classe (réserve) au 8º rég, de marche de zouaves : a, dans la journée du 2º décembre 1916, à la suite d'un bombardement violent, par obus asphyxiants, lait preuve d'un courage exceptionnel. Est entré dans une sape où des hommes avaient lét intoxiqués, les a soignés prodant deux heuves en n'est sorii de l'abri qu'à bout de jorces. A refué de se rendre à l'arrière et a continué à assurer son service, bien que subissant depuis quatre jours les effets d'une intoxication partielle. Quatre blessures et cinq étations.

BARBARIN (Paul-Joseph), médecin-major de ze classe de réserve à l'autublance 3/1: chévrugies de haute valeur morale et technique. A vendu dans divers centres hospituliers les plus éminents services. Affecté, un sea demanda, comme médecin-chef d'une ambulance divisionnaire, a domnt pendant quabre mois, jour et muit, les soins les plus dévoués aux blessés intransportables de sa division, et a obtenu des résultats remarquables.

GOURDON (Joseph-Jean-Marie-Louis), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef du service central de chirurgie orthopédique de la 18º région.

#### **Lodéine** Montagu

(Bi-Todure de Codéine)

SIROP (0,04) TOUX EMPHYSEME ASTHME

(?) Boulevard de Port-Royal, PARIS.

#### Broméine MONTAGU

(BI-Bromure de Codéine) SIROP (603)

TOUX nerveuse

PILULES (0.01) INSOMNIES
AMPOULES (0.02) SCIATIQUE
NÉVRITES

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

### MÉDICATION NOUVELLE

Troubles trophiques sulfurés

# SULFOÏDOL

GRANULÉ

### Soufre colloïdal chimiquement pur

Très agréable, sans goût, ni odeur.
Contient 0.10 centier. de Soufre colloitet par cuiller-mesure.

Le SOUFRE COLLOÏDAL est une des formes du soufre la plus soluble, la plus assimilable, c'est un soufre non oxydé, c'est sa forme VIVANTE.

Ce qui fait la supériorité du **SULFOÏDOL** sur tous ses congénères, c'est son mode de préparation.

En effet, il ne contient pas, comme dans les solutions, des acides thioniques, ni autres dérivés owygénés du soure, c'est ce qui explique son goût agréable et sa parfaite conservation.

Il se dissout dans l'eau pour former un liquide blanc comme du lait, sans dégager aucune odeur et sans qu'il soit besoin comme dans les solutions de l'additionner d'essences fortes (eucalyptus).

Par le procédé spécial M® ROBIN, le Soufre colloidal (Suthöltal) reste un colloide, qu'il soit desséché ou non, parce qu'il peut toujours être remis en suspension dans l'eau, qu'il ne oarie pas de composition et qu'il présente tous les caractères des mouvement.

browniens comme on peut le constater à l'ultramicroscope.

INDICATIONS : S'emploie

dans l'ARTHRITISME CHRONIQUE dans l'ANÈMIE REBELLE, la DEBILITÉ.

en DERMATOLOGIE,
dans la FURONCULOSE,
l'ACNE duTRONC et du VISAGE,
les PHARYNGITES,
BRONCHITES, VAGINITES,
URÉTRO-VAGINITES,
dans les INTOXICATIONS
METALLIQUES,

SATURNISME, HYDRARGYRISME

Le SULFOÏDOL se prépare également sous forme : 1º Injectable (ampoules de 2 c. cubes);

2º Capsules glutinisées (dosées à 0,10 de soufre colloïdal par capsule);

(1º dosée à 1/15º pour frictions:

3º Pommade 2º dosée à 2/15º pour soins du visage (aoné, rhinites);

4º Ovules à base de Soufre colloïdal (vaginites, urétro-vaginites).

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

#### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE

MAGDINIER (Jean-François-Marie), médecin aidemajor de 2º classe au 2º rég. d'artillerie: quoique réformé, avait demandé à venir sur le pront où it a montré su adévousment constant et une haute conscience de son devoir, n'élécitant jamais à se potrer aux endroits dangereux pour apporter ses soins aux blessés. Par son ealme, us bravouret sa bonté, avait su se faire apprésier de lous, supérieurs et inférieurs. A été tué, le 24 septembre 1916, au milleu d'une balterie soumise à un très violent bombardement ennem de gros calibre.

SEDILIO\* (Jacques), médecin aide-major au 3º baaillon du 113º rég. d'infunterie: le 22 août 1914, s'est offert pour rester auprès de nombreux blessés de son régiment sur le point de tomber entre les mains de l'ennemi. A lait preuve, en même jour, au poste de secours bombardé, el les jours suivants, des plus belles qualités de sang-proid, de courage, de fermett, d'intelligente imitative et de dévouement pour soigner et nouvrir 475 blessés laissés à sa charge. Au cours de sa expirivilé, a contracté, plus lard, en soignant des contigieux, sune affection grave.

DE KERGOS DE KERNAFFEN [Joseph-Charles-Marie), unédecin aide-major de 2º classea un 5º reg. d'infanteire coloniale: au front depuis le début des hostilités, a fait preuise en toutes eireonstances d'une activité infassable el du découment le plus abosho. S'est notiquers rejués à bénificier des dispositions relatives à la relève des médeeins de réserve du front, voulant à lout pris servir en première ligne. A lét blessé grièvement, le 27 août 1916, au cours d'un bombardement, au moment où it pausait des blessés et ou de course qu'après le départ des autres blessés et la remise du servire à son médeein autrituire. Pendant son séjoire au front, n'a cessé d'être un vivant exemple du devoir, de la conscience projessionnelle et de la bravour.

GUIDICE (Joseph-Louis-Marie), médecin-major au 6º rég. d'infanterie coloniale : pendant les combats des

4 et 5 septembre 1915, et sous un bombardement ennemi d'une grande violence, a assuré avec un dévouement absolut l'étaceataion des blessés, se dépensant auprès d'eux sans compter. Atteint à la jambe par un éelat d'obus, n'en a pas moins continué à dônner ses soins. S'est fait remarquer en toutes circonstances.

HAIN (Elie), médecin aide-major de 2º classe au 104 rég. d'infanterie : nédecin tiranger, eun volontairement mettre ses services à la disposition de la France. Déjà cité deux jois à Pordre du régiment, d'un courage reunaquable, d'un dévouement absolu, toujours prêt à soigner les blessés sous les bombardements les plus violents, risquant sa vie contamment pour mieux rempits sas téles. Essi mondé plus parl'eutièrement brave encore pendant les journées des 3 et 21 septembre 1916. Fail i l'admiration de lous par son mépris du danger, aide puissamment les chefs par le réconjort qu'il apporte aux hommes dans les moments de ries. Beau modèle d'accomplissement du devoir dans son expression la plus sitevé.

GARDINIER (Jean), médecin auxiliaire au 97º réa d'infanterie : médecin auxiliaire dévoie, d'un osverage ealme et résolu. Blessé le 5 septembre 1916, en accomplissant sa mission dans des conditions partieultèrement périlleusses.

HAIR (Gustave-Édoiard), médecin-major de 2º classe a 38º rég. (Infanterie: ancien médeein-major de 2º classe de l'armée active. Apporte dans l'exercise de ses fonctions un dévouement et une compétence exemplaires. Durant la épicio de a 2 au 8 septembre, dans un secteur où se dévoutaient d'importantes opérations militaires a, par un effort remarquable, domn étes soins à 400 blessés, imprimant à son service une direction très énergique et très avisée. N'a jamais hésité à l'expozer au danger pour augment l'éfficacif du service de santé l'aginentaire. S'était défà signalé par ses travaux d'assainissement du champ de bataille. Officier du service de santé l'éginentaire. S'était de bataille. Officier du service de santé l'éginentaire sompless.

### LE PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VALÉRIANIQUE

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

# *Yaléromenthol*

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses:

Nearusthénie, Hystérie, Insomnie, Excitabilité nerveuse, Migraines,

Paipitations, Toux nerveuse, Asthma nerveux, Vomissements spasmodiques, Gastralgies, etc.

Dose: 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Parls.

Ch. LOREAU

#### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3hs. RUE ABEL - PARIS

Tél. Rog. 41-85

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS
par le 606

Par le Dr MILIAN Médecin des hôpitaux de Paris.

édition, 1914, 1 vol. in-16 cartonné ..... 1 fr. 50

#### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE (Suite)

DESOUTTER (Célestin), médecin aide-major de 17e classe à l'ambulauce 2/3 d'une armée : avait déjà fait preuve-de beaucoup de sang-froid et de dévouement, au cours du bombardement d'une ville. Le 30 octobre 1914, n'écoutant que son courage, s'est rendu, sous les obus, près de ses blessés pour les soiener et les mettre à l'abri. A été projeté à terre et blessé au village par l'éclatement d'un obus

Dor, médecin-major de 1re classe, médecin-chef du

groupe de brancardiers de la xº division : commande debuis le début de la campagne le groupe de brancardiers divisionnaires: dirige ses brancardiers avec une calme bravoure, dans les postes les plus bombardés. A contribué au salut de nombreux blessés par une exécution rapide des évacuations. Déjà cité à l'ordre du corps d'armée, vient encore de se signaler dans le secteur de X..., durant la période du 29 août au 18 septembre 1916.

#### CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE

Calsse d'assistance médicale de guerre et « Secours de guerre à la famille médicale » réunis, 5, rue de Surène, Paris (8°). — Le total de la souscription au 15 février 1917. s'élève à 645 000 francs.

Souscriptions recues du 1er au 15 février 1917.

300 francs : Dr Zadok, Paris (30 vers.).

250 francs: M. E. Despaigne, Paris. 120 francs: Dr Breuil, Troyes (Aube) (3º vers.)

120 frants: JV Breul, Troyen (Anbe) (19 vers.).
100 frants: La Faculté de médicine et de pharmacie d'Alget (100 vers.). La Société locale d'Ille-et-Villaire (29 vers.). La Société locale d'Ille-et-Villaire (29 vers.). La Société locale d'Ille-et-Villaire (29 vers.). Lorse, médicin-ched de l'ambiance 9/2 S. F. 23. — Matthieu, Paris (40 prinses: JV Clement (V.), Paris (7 vers.).
60 frants: JV Clement (V.), Paris (7 vers.).
(50 frants: JV Clement (V.), Paris (7 vers.).
(50 frants: JV Clement (V.), Paris (7 vers.).
(50 frants: JV Clement (V.), Paris (7 vers.).
50 frants: JV Mallard, Duclair (Seine-Infér), (4 vers.).
50 frants: JV Allard, Duclair (Seine-Infér), (4 vers.).
Estrtand, Rouce (Scine-Inf). — Gauderou, Besaugon

Bertrand, Roueu (Scine-Inf.). — Gauderon, Besançon (Doubs). — Joseph (H.). Paris (2º vers.). — Lauradour (de), Paris (4e vers.). - Noguès, Toulouse (HauteGaronne) (2º vers.). - Rongier (M.), 22º art. S. P. 81. -Tézé, Thouars (Deux-Sèvres) (2º vers.).

30 francs: Dr Fournier, Cannes (Alpes-Maritimes) (3º vers.).

(\$' vers.)... Dr Jacobson (Mrs. lo.) Cléry (Loiret) 28 francs. Dr Jacobson (Mrs. lo.) Cléry (Loiret) (\$' vers.)... - Vivant. Commercy (L.-et.C.) (\$' vers.) Colbert (Constantine) (In the Constantine) (In the Constantine) (In Theorem (In the Constantine) (I

du-Rhôue (B.-du-R.) (3° vers.).

10 francs: La Maison de Santé d'Ivry-sur-Seine. —
Dr Polo, Nantes (Le-Inf.) (3° vers.). — Anonyme, Miramont (Le-et-G.) (12° vers.).

Engagements de versements mensuels reçus du 1ex au 15 février 1917.

MM. les Drs : Legey (Mrse le Dr), Maroc, 10. — Mauran (Maroc), 10. — La Maison de Santé d'Ivry-sur-Seine, 10. Prière d'adresser les souscriptions à M. le Trésorier (sans indication de nom) de l'Association générale de France, 5, rue de Surène, Paris (8c).

Librairie J.-B. BAILLIÈRE ET FILS, 19, rue Hautefeuille, Paris.

#### BIBLIOTHÈQUE DU DOCTORAT EN MÉDECINE (GILBERT et FOURNIER)

#### Pathologie Interne Indispensable à

MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE et MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE

PAR LES DOCTEURS

LŒPER JOSUÉ PAISSEAL PAILLARD Professeur agrégé Médeein Ancien chef de clinique Ancien interne à la Faculté de médecine de l'Hôpital de la Pitié. de la Faculté de Paris Lauréat des hôpitaux de Paris. de Paris

1914, 1 vol. petit in-8 de 756 p. avec 175 fig. noires et coloriées. Cart..... 14 fr.

veulent connaître les idées actuelles sur les MALADIES DIL COFUR

tous ceux aui

et des Vaisseaux.

MALADIES INFECTIEUSES - INTOXICATIONS MALADIES DU SANG P A D

Ch. DOPTER

RATHERY

DIBIERRE Professeur agrégé à la Faculté de Paris

Professeur Val-de-Grâce. Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris. Médecin des hôpitaux. 1 volume in-8 de 908 pages, avec 92 figures noires et coloriées......

Maladles infectieuses.

- 112 -

Indispensable à tous ceux qui veulent connaître les idées actuelles sur les MALADIES du SANG et les

#### **ARTHRITISME**

DIATHÈSE URIQUE RHUMATISME — GOUTTE GRAVELLE

# Dialyl

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert
PAR LE LABORATOIRE ALPH, BRUNOT
et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Élimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.), pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse.

■ TRÈS EFFICACE

ABSOLUMENT INOFFENSIF :
Ni toxicité générale,
Ni toxicité rénale.

2 Doses par jour, dans un Verre d'Eau –
 DANS LES ÉTATS AIGUS :
 4 à 6 doses par jour.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT PARIS - 16, Rue de Boulainvilliers, 16 - PARIS

### Dialyl

Soluble dans l'Eaa:
" Cures d'eau dialyiée "

TOUTES

ENVOI GRATUIT de Flacons de "Dialy!" à MM. les Docteurs ainsi qu'aux Hôpítaux, Formations sanitaires Militaires et, individuellement, aux Soldats rhumatisants dont l'adresse sera donnée par MM. les Docteurs au Laboratoire du "Dialy!"

### Dialyl

Soluble dans l'Eau ;
"Cares d'eau dialylée '

TOUTES

PHARMACIES

Médallie militaire. — TROUETTE (Émile), médecia auxiliaire (active) am 321° rég. d'infanterie: médecia auxiliaire d'un découneuxi, d'une bravoure et d'un ang-froid suceptionnels. Déjà cité à l'ordre de l'armée, le 24 octor 5105, pour avoir sauce la uie à 30 blessés d'uni corps voissin qu'il avait tenu à panser, après la relève du régiment. Le 15 décembre, n'a cessé de prodiguer ses soins auxi blessés, en première ligne, allent de trou d'obus en trou d'obus, sous un feu violent d'artillerie et de mitrailleuses, pour accombilir sa mission.

RIIOUEV (René-Ivan), médéein auxiliaire au 8° rég. de marche de triullieurs: a fait prouve, du 14 au 20 déembre 1916, d'un courage admirable et d'une hauteu conscience morale et professionnelle. A assuré le servicie médical en première lique, malgré les vives souffrances que thoi occasionnaient des Moins graves des deux piedes. A déé the évacué d'urgence des l'arrivée au cantonnement de restre.

GENERS (Paul), médecin auxiliaire à la S. H. R. du 160º bataillou de chasseurs : médecin auxiliaire très crêne au feu et d'un dévoument exemplaire, donnant en toutes circonstances le plus bel exemple de sang-proid et demépris du dempéris du denger. A été attenurgérelement le 27 juin 1916 en soignant des blessés sous un violent bombardement. Amput de trois ortells d'un picie. Platés multiples.

GILBRIN (Raymond), médecin auxiliaire (réserve), au 76º rég. d'infanterie territoriale 1º bataillon: médecin auxiliaire d'un courage et d'un dévouement remarquables, se prodieuant sans combier pour secontri les blessés de son bataillon sous des bombardements journaliers souwent très violents. Déjà cità à l'ordre. S'est à nouveau particulièrement distingué, le 12 février 1916, où, sous le fau de l'ennemi, il n'a cessé de remplir ses fonctions que lorsqu'il fut lui-mène très grèvement blessé. Impotence fonctionnelle de la jambe droite.

NORMAND (Charles-Clément-Joseph), médecin auxiliaire (active), au 3º rég. de marche de tirailleurs: médecin auxiliaire courageux et d'un dévouement à toute épreux. A été atteint très gritvement en assurant une relève de blessés auxe beauconé de sane-riolé et de médris du dauxer.

DUMAS (Charles-Albert) (active), médecin auxiliaire au 4º rég. d'infanteric : médecin auxiliaire d'une boraoure et d'un ébouement exceptionnels, élàp cité à l'ordez-Pendant la période du 6 au 10 novembre 1916, a pansé des blessés sous de violents boubardement, avec le plus grand mépris du danger : est porté en première lique dès qu'un blessé était signalé quelle que fût la violence du leu, sauvant ainsé de nombreause vies humains.

Service de santé. - Sont nommés :

Au grade de médecin principal de 2º classe de l'armée active (à titre temporaire): M. le médecin-major de 1º classe RÉMOND (Ernest-Auguste), médecin divisionnaire de la 129º division.

Au grade de médecin aide-major de 2º classe de l'ormée active (à titre temporaire), les médecins auxiliaires : M. Berno (René-Louis-Ferdinand-Marie), compagnie 2/1 du génie, élève de l'école du service de santé militaire : M. BONAD (Robert-Louis), 33° rég. d'artillerie,



### IOSORBOL F. L.

#### (Teinture d'iode solidifiée)

Représente le moyen le plus eûr et le plus efficace pour DÉSIN-FECTER et CICATRISER dans le plus bref délai, toute blessure, plaie ou utcération.

NE BRULE PAS, NE TACHE PAS et n'est pas du tout douloureux à l'inverse de la teinture d'iode.

#### L'IOSORBOL F. L.

s'emploie dans tous les cas où est indiqué l'iode, dont il possède tous les abantages sans présenter aucun de ses inconbénients.

Formule de l'IOSORBOL F. L.

L'ASSORBOL est une cellulose végétale rig, stérilisée, dont le pouvoir absorbant est de 450 0/0, c'est-à-dire 4 fois plus fort que celui du cherbon animal, é fois plus fort que celui di c'oxyde de zinc, 8 fois plus fort que celui de l'iodoforme et 18 fois plus fort que celui du sous-nitrate de bismuth.

N. B. – Échantillons de IOSORBOL F. L. sont toujours à la disposition de MM. les Médecins, des Hôpitaux et des Formations Sanitaires.

#### FABRICA LOMBARDA DI PRODOTTI CHIMICI – MILANO

Capital social entièrement versé Fr. 3.000,000 à porter à Fr. 4.500,000 Section (des Produits spécialisés

Représentant général pour la France et les Colonies : Mr M.-A. SANTONI, 4, rue Boucicaut, PARIS (XVe)
Dépèt pour PARIS : Phermacie L. LEPRAT (Anciennement JABOIN), 27-29, rue de Miromennil, et 16, rue de Penthièvre

élève de l'école du service de santé militaire; M. LE CALVÉ (Germain-Joseph-Marie), x32° rég. d'infanterie, élève de l'école principale du service de santé de la marine.

Au grade de médecin-major de 2º classe de réserve (à titre temporaire): M. le médecin aide-major de 1º classe de réserve Charoppin (Albert), chief de service au 68º bataillon de chasseurs alpins.

Au grade de médecin aide-major de 2º classe de réserve (à titre temporaire), les médecins auxiliaires : M. SAVIDAN (René-Gustave-Marie), 7º rég. d'artillerie à pied ; M. For-TIN (Emmanuel), 260° rég. d'infanterie ; M. Justin (Albert-Jean-Baptiste), 276° rég, territorial d'infanterie : M. SUVEUX (Georges-Eugène), 330° rég. d'infanterie; M. DANZIGER (Maurice-Georges), 76° rég. d'infanterie ; M. DENOVELLE (Lucien-Plorent-Eugène), 76° rég. d'infanterie; M. CRAMPON (Paul), 115° rég. d'infanterie; M. LANGLET (René-Charles-Eugène), 4º rég. de dragons ; M. RAVNAUD (René-Mathieu-Auguste), compagnie 16/1 du génie ; M. RINIERI (Jean-Baptiste), 115º rég. d'artillerie lourde; M. ROYER (Auguste-Jean-Stanislas), 48º rég. d'artillerie; M. BOUCHER (Maurice-Marie-Joseph-Hyacinthe), 4º rég. de marche de zouaves ; M. CHARLES (Jean-André-Joseph), 44e rég. d'artillerie; M. DURANTHON (Georges-Robert-Gabriel), 3.4° rég, d'infanterie ; M. BI-NARD (Léon-Marie-Joseph-Charles), 287º rég. d'infanterie ; M. Bottaro (Dominique), 92º rég. d'infanterie ; M. Bra-HIC (Paul-Emile), 344° rég. d'infanterie ; M. LÉVENT (Marie-Louis-Rémy), 50t bataillon de chasseurs à pied : M. MI-CHALOUX-JIMBERT (Gabriel-Julien), compaguie 16/22 du génie ; M. Pakvost (Pélix-Gilbert), 1620 rég. d'infanterie ; M. SIMONIN (Pierre-Marie-Joseph), G. P. A 23; M. WAL-SER (Jean), 120° rég. d'infanterie ; M. WEISS (Mare-Jules-Eugène), 20° rég. d'infauterie ; M. BOURNET (Pierre-Marie-Joseph-Fleury), compagnie 4/52 du génie ; M CHA-PUIS (Henri-Louis), 94º rég. d'infanterie : M. FOUCAUD (Alphonse-Claude), 2450 rég. d'infanterie : M. FERRIOL (Antoine-François-Joseph-Marie), 404° rég. d'infanterie ; M. Laban (Marie-Pélix-Roméo-Rodolphe), 3º rég. d'artil-

lerie coloniale; M. RAMBAUD (Pierre-Damieu-Auguste), compagnie 26/2 M du génie; M. RÉCAMIER (Jacques-Anthelme-Maximilien-Marie), 267° rég. d'infanterie; M. TOULOUSE (Jacques-Philippe), 333° rég. d'infanterie ; M. Bor (Edouard-Marie-Joseph-Roger), compagnie 1/52 du génie; M. Dauptain (Eugène-Gabriel-Albert), 326 rég. d'artillerie; M. Doubrère (Roger-Jean-René), 2526 rég. d'infanterie; M. HAMON (Jean-Joseph), 1200 rég. d'artillerie lourde ; M. RAYNAL (Paul-Auguste), 2º rég. de marche de zouaves ; M. PINGUET (Georges-Tean-Charles). compagnie 13/14 du génie : M. REYNAUD (Paul-Albert-Léon), compagnie 20/52 du génie : M. Togner (Alexandre-Victor-Marie), 20 rég. d'artillerie : M. Porry (François-Sériaris-Emile), ambulance 1/88; M. Robin (André-Louis-Gabriel-Théodore), ambulance 1/44; M. COHEN-SKALLI (Isaac), 2030 rég. d'infanterie; M. DAMBIER (Martin-Marcel), 308º rég. d'infanterie; M. DEGAIL, (Jean), 220 bataillon de chasseurs alpins; M. DURUPT (Auguste). aviation militaire, 3º groupe de bombardement ; M. Ma-NEVROL (Jean-Baptiste-Edmond), 200 rég. d'infanterie ; M. RENAN (François-Marie), 1026 rég. d'infanterie; M. VIGNERON (Henri-Auguste), 1000 rég, territorial d'infanterie: M. VINTEMBERGER (Charles-Pierre). 7º bataillon de chasseurs à pied ; M. COLOMBIES (François-Henri), 112º rég. d'artillerie lourde ; M. DELON (Victor-Edmoud-Pascal), 2940 rég. d'infanterie ; M. Fogt (Maurice-Pierre-Prançois), ambulance auto-chir. nº 3; M. LAMBERT (Jean-Joseph-Emile), 162º rég. d'infanterie ; M. VERDIER (Jean-Elie), compagnie 22/13 du génie ; M. FOURRIER (Raoul-Marie-André), 166° rég. d'infanterie; M. Lie BASSER (François-Jean-Baptiste), compagnie 10/16 du génie; M. LAMBERT (Louis-André), artillerie divisiouuaire 77; M. Monod (André-Edgard), convois automobiles, section T. M. 262; M. VAUTIER (Jean-Charles-Félix). 47° rég. d'infanterie ; M. MOREL (Charles-Joseph), 29° régiment d'artillerie ; M. VIARD (Paul-Aristide-Auguste-Louis), 8re rég. d'artillerie lourde ; M. Poty (Paul-Louis), P. A. D. 37; M. MAROUAND (Jean-Auguste-Emile),



# RECOUVREMENTS PARIS 10 %

Ancien chef du service des recouvrements du Syndicat des Médecins de la Seine (15° Année) Bureau, 39, rue Galande, PARIS (Ve)

7º rég. de tirailleurs indigènes; M. WEILL (René), 41º bataillon de chasseurs à pied; M. MOUNOT (Octave-Gerbert), compagnie 19/3 du génie.

Au grade de médocin-major de 2º classe de l'armée territoriale (à titre temporaire) : M. le médecin aide-major de 1º classe de l'armée territoriale CANROL (Àndré-Pierre-Joseph), chef de service au 115º bataillon alpin de classeurs à pied.

Au grade de môdesin aide-major de 2º classe de l'armée tarvioriale (à titre temporaire), les médecina auxiliaires : M. WAGNAR (Henry-Olympe-Pélis-Charles-Konrad-Walleurod), compagnie 31/4 du génie : M. DANET (Julien-Victor), paré d'artillerie (annexe de la D. A.); M. FOUR-NIAU (Edmond-Cyrille), 16º rég. territorial d'infanterie : M. SULYAISOF (Henri), fort de Liovville.

Au grade de médecin aide-major de 2º classe de l'armée territoriale (à titre temporaire), les médecius auxiliaires : M. Grenher (Gabriel), 89º rég. d'infanterie ; M. Nicolas (Lucien-Antoine), 315º rég. d'infanterie.

Au grade d'aide-major de 2º dasse de l'active (à titre définitif; M. SIRAUDIN (Aristide-Jean), ambulanc a utochirurgicale nº 20; M. Bratton (Robert-Jean), 143° rég. d'iufanterie, médecius aides-majors de 2º classe, à titre temporaire, reçus docteurs en médecius

Au grade de médecin aide-major de 1º classe: M. BULANT (Jean-Félix-Charles-Lucien), dépôt du 11º rég. d'artillerie; M. PRETET (Henri), groupe de brancardiers divisionnaires; M. TRICOIRE (Raoul-Jean-François), 207º rég. d'infanterie. Au grade de médecin aide-major de 2º classe de l'armist territoriale, au titre étranger : M. le docteur en médecine CHASS (Caroll), citoyen américain, actuellement chirurgien traitant à l'hôpital complémentaire nº 12 de Melun (5º région).

Avis de la Préfecture. — Les médecins ont reçu l'avis suivant :

Par décret du 28 septembre 1916, la poliomyélite antérieure aigué a été ajoutée à la liste des maladies transmissibles pour lesquelles la déclaration et la désinfection sont obligatoires. Elle prend dans cette liste le nº 11.

Le même décret modifie le mode de désignation des maladies à déclaration facultative en substituant des lettres anx numéros qui, jusqu'ici, leur avaient été attribués.

Le tableau ci-joint, dressé d'après les nouvelles dispositions, est destiné à remplacer celui qui figure sur la première page des camets servant à la déclanation des maladies transmissibles. Il devra être collé en ses lien et place par le titulaire du livret qui est prié de vouloir blen se conformer, dans ses déclarations, à la nouvelle nomenclature.

Décrets des 10 février 1903 et 28 septembre 1916. ARTICLE PREMIER. — La liste des maladies auxquelles sont applicables les dispositions de la loi du 15 février 1902 est fixée ainsi qu'il suit, en vertu des articles 4. 5 et 7 de ladite loi.

PREMIÈRE PARTIE. — Maladies pour lesquelles la déclaration et la désinfection sont obligatoires : 1. La fièvre typhoïde ; 2. Le typhus exanthématique :

# SEULES EAUX ALCALINES RECONSTITUANTES

# POUGUES

\*\* SAINT-LÉGER \*\*\*\* ALICE \*\*

£tablissement thermal ouvert du 15 Juin au 30 Septembre

Eau de Régime par Excellence des DYSPEPTIQUES RECONSTITUANTES

FAIBLES et des CONVALESCENTS

Échantillons GRATUITS aux Docteurs C'e de Pougues, 15 & 17, Rue Auber, Paris

CARABAÑA

PURGATIVE, DÉPURATIVE, ANTISEPTIQUE

# TUBERGULOSES Bronchifes, Catarrhes, Grippes L'EMULSION MARCHAIS Prisslet Clare to TOW, review (APPETIT data bill, boulloon. But Glover - Port Prisspeke, to



Vient de paraître :

HERZEN

3. La variole et la varioloide; r. La scarlatine; 5. La cupucole; ô. La diplitrie; p. La sexte miliaire; 8. Le choléra et les maladies cholériformes; 9. La peste; 10. La fidère jaune; 11, La dysenterie; 12. Les infections puerpérales et l'opitalmaie de nouveau-née lorsque le secret de l'acconchement na pas cét réclamé; 13. La méningite cerforo-spinale épidémique; 14. Poliomyélite antérieure

DEUXIÈME PARTIE. — Maladies pour lesquelles la déclaration est facultative ;

A. La tuberculose pulmonaire.; B. La coqueluche; C. La grippe; D. La pneumonie et la broncho-pueumonie; E. L'érysipéle; F. Les oreillons; G. La lèpre; H. La teigne; I. La conjonctivite purulente et l'ophtalmie granulense.

A Paris, la déclaration est faîte au Préfet de Poilec. Classement des médecins mobilisés. — M. Paul Laffont, député de l'Ariège, a demandé à M. le ministre de la Gerere s'il n'y aurait pas lieu d'établir, dans chaque arunée, une liste de classement du personnel du service de santé, ayant pour objet d'obtenir que, dans les nouvelles affectations, les plus jeunes médecins soient dans l'infauterie et les plus âgés dans les formations du front où l'effort physique doit être moindre, telles que l'artillerie, le génie, la cavalerie, les camps d'aviatiou et les ambulances.

Voici la réponse :

Dans la mesure compatible avec les nécessités militaires, il est tenu compte de l'âge dans la répartition du personuel médical aux armées.

Solde d'un médecin auxiliaire du revrice auxiliaire.

M. Heury Fougère, député, a demandé à M. le ministre
de la Guerre si un médecin auxiliaire du service auxiliaire,
docteur en médecine, qui remplit dans un régiment les
fouctions de chef de service, a droit au trattement qu'il
recevrait s'il était affecté comme médecin traitant dans
un hôpital.

La répouse a été négative

Dentistes militaires. — M. Leblond, sénateur, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre si les dentistes militaires, âgés de plus de quarante ans, aux armées depuis le début des hostilités, pouvaient faire une demande de relève pour l'intérieur, a reçu la réponse suivante :

Il n'existe de relève pas plus pour les pharmacions auxiliaires que pour les dentistes militaires qui, indistinctement, appartiennent au personnel-troupe; seule, nue messue exceptionnelle a été ptise en faveur des pharmaciens auxiliaires séplomés, sigé de plus de quarante ans, qui, faute de vacances, n'ont pu, jusqu'ici obtenir leur nomination au grade d'aide-major.

installation are gause autor-major.

Installation see médecins dans une localité où lis ont été mobilisés. — M. Peyroux, député, a demande à M. le ministre de la Guerre quelles mesures il a prises, ou compte prendre, pour que les médecins de complétenent qui ont été chargés d'assurer le service médical de la population civile, ou oni, en fait, douné, pendant un certain laps de temps, des soins à la population civile de la localité où les avait placés leur affectation militaire et de ses environs, ne puissent, après la guerre, s'installer dans excette localité ou ses environs, pour y exercer leur profession que dans des conditions qui sauvegardent les intérêts des médecleus qui y résidainent avant la guerre.

Il a reçu la réponse suivante: L'autorité militaire n'a pas qualité pour interdire à un incécein chargé des soins à donuer aux populations civiles de s'installer ultérieurement dans la localité où il a été détaché un certain temps et à titre militaire.

Amphithéatre d'anntomie. — Le cours de médecine opératoire générale, pour 50 élèves, par M. le D' Pierre Sebileau, chirurgieu de l'hôpital Lariboisière, commencera le lundi 16 avril à 2 heures et continuera les lundis, mercredis, veidredis suivants.

Droit d'inscription: 50 francs. — Gratuit pour les internes et externes, titulaires et assimilés (dèves adjoints eu premier et eu second). — Se faire inscrire, 17, rue du Per-à-Moulin, le mercredi.

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu de Paris. — M. le Professeur GILBERT. Le samedi 24 mars 1917, à 10 heures trois quarts: leçon sur l'artériosclérose et son traite-

වසසසස

# NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

ment

Gouttes de glycérophosphates alcalins (cléments principaus des tissus nerveux)
Convalescences, Surmenage, Dépressions nerveuxes
xvàxx gout.hch.reps.-6.Rue ABEL, PARIS - T. E Fl. 3fr.- Mi were, al chaws, ni accol.

388888

# VITTEL

GRANDE SOURCE

GOUTTE — GRAVELLE — DIABÈTE Ségime des ARTHRITIQUES SOURCE SALÉE

CONSTIPATION — CONGESTION DU FOIE
Régime des HÉPATIOUES

#### VARIÉTÉS

EN SUIVANT LES GUERRIERS

Souvenirs de l'aide-major d'un groupe de Mischeval, dans la cour de la ferme.

Trois morts

C'est encore peudant la première année de la girerte Le groupe amené en hâte, une nuit, au bord de l'Aisne a blotti ses canons an creux des vallées, à l'abri des sapini Les chevaux et les échelons bivouaquent dans la terre des bois. L'art des abris souterrains peu à peu se perfectionne de bois.

J'ai tronvé pour la nuit un refuge plus confortable dans un vaste hangar, dépendance d'une ferme bondée de troupes. Nons dormons là, vingt à trente officiers, sousofficiers et soldats, sur la paille, roulés dans nos manteaux, serrés les uns contre les autres.

Il pleut. Il fait à peine jonr. Déjà la canonnade se réveille. La porte grince en roulant lourdement sur son rail. Une haute silhouette paraît, emuitonfiée, ruisselante, Le capuchon rabattu, je reconnais G .... le sous-lieutenant de liaison du groupe : il cherche des veux, il vient vers nous. « C'est vous, docteur? Le commandant R... est grièvement blessé, le lieutenant S... a les denx jambes emportées, A... est tué. »

Il dit tout cela d'une voix rapide et sourde, je le vois mal, mais je suis sûr qu'il a des larmes plein les yeux. Panyre commandant R ..., si brave homme et si brave

soldat: téméraire à l'ancienne manière. Il nous a quittés depuis trois jours, « détaché » avec ses deux adjoints au commandement d'un secteur voisin.

Il a voulu rester, malgré un bombardement terrible, dans le village où il avait placé son poste de commandement. La maison s'est écroulée sur leurs têtes...

Le surlendemain, à la nuit tombaute, nous montons à

🛵 est mort après quelques heures. L'agonie du comaudunt dure encore. On a laissé les corps des deux lieuquantes dans le village où ils ont été tués. C'est là que ous alons

re petite colonne traverse au pas les champs boueux ussauts, les chevanx avancent avec peine. On entend bruit monillé des sabots dans l'argile humide.

La nuit se fait obscure, nous rejoignons la route : il fait assez sombre pour que nous y puissions marcher maintenant, sans être vus par l'ennemi.

Les premières fusées lumineuses montent vers le ciel. Les éclatements deviennent clartés, au lieu d'être fumée comme en plein jour. On entend quelques coups de fusil ; une mitrailleuse parfois commence sa quinte sèche et déchirante, puis s'arrête.

Il tombe une pluie fine et nous grognous.

An bruit, je reconnais que nous venons de passer sur un petit pont de bois. Voici des maisons la route se fait plus étroite; le cheval de mon voisin se serre contre le mien et m'écrase la jambe. On s'arrête... silence... j'entends qu'on saute à terre en avant : « On descend? - On est arrivé. » On ne voit absolument rien. La voix du souslieutenant G.,, nous appelle : « Descendez, c'est ici ; donnez vos chevaux aux ordonnances. » Puis plus haut : « Les ordonnances prendront les chevaux par la bride et suivront e

Nous voici pataugeant entre les pieds des chevaux. « Là. » me dit G.... Il m'entraîne vers une lumière en avant. à notre droite.



### Le Diurétique rénal par excellence

#### LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES L'Adjuvant le plus sûrides Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE

PHOSPHATÉE L'adjuvant le plus sur des cures de déchloruration, le reméde le plus heroique pour le brightiue comme est la digitale pour le cardiaque

CAFÉINÉE . Le médicament de enoix des cardiopathies, fait disparaître les cedemes et la dyspnée, ren-

force la systole, regularise le cours du sang.

LITHINÉE tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise

- Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boîtes de 24. - Prix 5 fr.

PRODUIT FRANÇAIS

4, rue du Roi-de-Sicile PARIS

PRODUIT FRANCAIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

On a placé les deux bieres côte à côte daus une petite maison au bord du chemin. Un seul cierge brûle. Il faut i se garder d'attirer, avec de la lumière, un nouveau bombardement.

Une voix commande : « Présentez armes ! » Les porteurs sortent péniblement en glissant. Nous avançons avec lenteur. — On entend les chevaux derrière nons, et le bruit des gourmettes seconées.

J'évoque le souvenir des morts, celui de A... surtout que je conuaissats bien: je vois sa figure maigre et longue, un peu pâle, son air sérieux et doux; il me parlait quel-quefois de sa jeune femune, et je le sentials si plein d'elle... Il recevait elanque jour des paquets et des lettres. Pent-être à eette heure compose-t-elle pour lui nu colls de cho-colat, de digarettes, de livres, on de vétements chauds, pour qu'il n'ait pas froid. 1 pour qu'il n'ait pas froid. 1

Au bord de la fosse, à la lueur d'une bougie qui s'éteint bientôt, le colonel dit adieu à nos deux camarades. Le vent souffle et la pluie fouette, il fait glacial.

Une autre mort... Je n'ai pas vu le soldat qui fut tué cette fois-là, mais je n'oublierai pas facilement cette mort. J'étais près de sa mère quand elle l'apprit.

Sous Verdun en 1915, il était encore des pays tranquilles même an pied des côtes, à l'est de la ville, et l'on nous avait más presque an repos dans un de ces villages. Je logesis avec le Reutenant W...; dans me graude chambre à deux adoves, nous vivous chaeuu un ift, et nous y passions des muits savoureness, comme des gens déshabitués depuis longtemps de parell bouleur.

L'hôte était un paysau meusien, maigre, à la figure d'abord fermée et mélante, mais qui s'était peu à peu détendue, au point de nons sourire souvent par mille

L'hôtesse, hante et brune, gardait encore une certaine beauté, et une grande fierté d'attitude et de physionomie. Elle en vint aux confidences. L'inquiétude la possédait.

Elle avait deux fils: l'un, nous le voyions chaque jour, un infrunce à div sept uns, il en paradissaft treize. Il n'alhait qu'avec deux béquilles: la colonne vertébrale tordue, les jambes atrophiées. Dans sou visage blond et boulfi, deux yeux bleux très clairs dissient la tristèsce. Il était toujours seul, et ses parents ne le choyaient guère, à ce qu'il n'a semblé.

L'autre était un beau gars — sa mère m'a montré son portrait qu'elle gardait toujours sur elle, — les épaules larges, la mine franche et gaie; parti avec la classe 1915, il avait obtenn de rejoindre un régiment de Verdmu; il combattuit dans quelque tranchée à peu de kilomètres de la maison paternelle qu'il voulait défendre lui-même, de son propre corps au besoûn. « J'ai peur, » me disait-elle.

Elle courait sur le chemin quand passait un régiment d'infanterie.

Une unit que le canon tounait partieulièrement fort, j'entendis de mon ilt la porte de la rue génir sur ses gonds. J'entr'onvris les volets et je la vis debont sur la route, tournée vers le bruit, inmobile, la face levée, tout le corps tendu vers Horizon grondant. Elle resta longtemps, je ne pouvais détourner mes regards. Puis elle baissa la tête et rentra.

Le leudemain matin, comme j'arrivais dans la cuisine, où elle était occupée à classer des journanx : « C'est pour mon André, me dit-elle : il suivait le feuilleton, le les lui



Académie de Médecine de Paris. Prix Orfila (6.000 fr.)

Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

CRANULES BLANCS

AN 1/4 de milligr

GRANULES ROSES

AN 1/10 de milligr

AMPOULES AN 1/4 de milligr

AMPOULES AN 1/4 de milligr

AMPOULES AN 1/4 de milligr

# NATIVELLE

#### 48, Boul. Port-Royal, Paris PRODUITS PHYSIOLOGIQUES TÉLÉPHONE 114 TÉLÉPHONE 114 49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS Extrait gastrique Extrait hépatique Extrait pancréatique Extrait intestinal MONCOUR MONCOUR MONCOUR MONCOUR MONCOUR Maiadies du Foie Diabète Affections Intestinales Constinution Hypopepsie Diabète par anhépatie par hyperhépatie Troubles Entérite En sphérulines dyspeptiques rutines dosées d 30 e/gr En sphérulines o-membran dosées à 20 e/gr en doses de 12 gr. dosées à 0 ar. 125 snhërulines En suppositoires En suppositoires dosés à 3 gr dosés d 1 a dosées à 25 ejgr. dosées à 30 elgr. De 4 h 16 sphér Do 4 à 16 sphérulines p. jour 2 à 6 sphérulines De 2 à 10 sphéruines p. De 1 h 4 sphérulis par jour. h 4 suppositoires par jour. Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hópitaux de Paris. Elles ne se délivrent que sur prescription médicals



### ESTOMAC

# SEL

# HUNT

GRANULÉ FRIABLE

Alcalin-Type
Spécialement adapté
à la Thérapeutique
Gastrique.

ACTION SURE ABSORPTION AGRÉABLE EMPLOI AISÉ INNOCUITÉ ABSOLUB

#### TOUTES PHARMACIES

Echantillans an Corps, Médical pour Essais Thérapeutiques.

Pendant la Guerre, ENVOI GRATUIT de SEL de HUNT (Flacona et petites boîtes de poche hors commerce) aux Hôpitiaux, Formationa Sanitaires Militaires et, individuellement, uux Soldats dont l'Adresse sera donnée par MM, les Docteurs.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT = PARIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

enverrai des qu'il sera au repos. » Ses doigts tremblaient, Vers midi, je vis le maire, un vieux tont eassé, qui marchait avec un bâton, descendre vers la maison de mes hôtes; arrivé devant la porte cochère, il s'arrêta,

ne vit personne, fit un pas pour entrer, hésita, et repartit.

Mon com se serra.

En regagnant ma chambre, il me fallut passer par la cuisine : penchée derrière le rideau que ses doigts tenaient entr'ouverts, notre hôtesse regardait dans la rue. On ent dit qu'elle était en proie au pressentiment. Elle passa son aprés-midi dans une activité intense, une véritable agitation. De l'étable à la porcherie, à la buraque aux lapins, à la cuisine, à la fontaine, à la cave, au grenier, elle ne cessa d'aller et venir.

l'écoutais auxieusement tous les bruits de la maison. Vers six heures, le lientenant Minot vint nous rendre visite. Nous avions fait connaissance en Belgique, et sa batteric bivouaquáit à côté des nôtres ce jour-lá. En le guidant dans le village pour l'installation de son cheval--un grand diable d'alexan que les jambes courtes de Minot semblaient coiffer -- j'aperçus devant la mairie un groupe de vieux qui chuchotaient en hochant la tête.

Le soir venu, nons retînmes à dîner notre camarade; le fidèle Lefebyre servit dans notre chambre même, les produits de sa médiocre seience culinaire. Et tout à comun hurlement nous fit tous pâlir. Le eri se prolongeait. se répétait, durait. Parti de la cuisine, il montait, remplissait la maison et la rue...

Nous nous hâtâmes, les genoux tremblants : la mère était écroulée sur une chaise, le corps abandonné, les bras tombants, les épaules secouées de spasmes; son mari était à côté d'elle, la tête basse ; l'infirme dans un coin sombre, debout sur ses deux béquilles, paraissait plus pâle eucore que d'ordinaire.

l'appris par les voisins qui encombraient la route qu'on avait retrouvé le corps du fils, tombé dans les fils de fer, la tête trouée...

Le soir même nous vint l'ordre de partir dans la nuit. Prêts à monter à cheval, nons allâmes, W... et moi, frapper doucement à la porte de nos hôtes pour leur faire nos adieux. « Entrez. » dit l'homme.

Ils étaient couchés eôte à côte dans le grand lit de bois uni. Elle ue pleurait pas. Une petite lampe à essence. sur une table à l'autre bout de la chambre, éclairait faiblement et funnit

· Vous partez, nous dit-elle, d'une voix lasse; dites, mousieur le docteur, est-ce qu'on souffre beaucoup quand on reçoit un balle dans la tête? » Je lni jurai qu'on perdait aussitôt connaissauce, et que cette mort était la moins cruelle. Elle n'était pas convaineue : « Quelque chose me dit qu'il a dû avoir mal, qu'il s'est vu mourir : je suis sûre qu'il m'a appelée : Maman, maman, » Puis elle se détourna et se mit à pleurer à chaudes larmes en répétant : « Maman, maman, mamhu ».

Julien Roshem.

### **fodéine** montagu

in Boulevard de Port-Royal, PARIS

SURCE (II ON PILULES (0,01)

EMPHYSEME ASTHME

SIROP (0.03) PILULES (0.01)

TOLIX pares INSOMNIES AMPOULES (0.02) SCIATIQUE

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

### Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# CELESTINS

BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEIL



TRAITEMENT DIETÉTIQUE DES MALADES. CONVALESCENTS. VIEILLARDS

CÉRÉALES JAMMET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacae à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS

## Médication phagocytaire

NUCLÉO-PHOSPHATÉE

# NUCLÉATOL

'Acide nucléinique combiné aux phosphates d'origine Végétale).

Le NUCLÉATOL possède les propriétée de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et contrairement aux nucléinates, il est indolore, de plus son action reconstituante est doublée par l'action des phosphates. S'emploie sous forme de :

#### NUCLEATOL INJECTABLE

(Nucleophosphate de Soude chimiquement pur) A la dose de 2 c.c. à 5 c.c. par jour, il abaisse la température en 24 heures et jugule les flèvres pernicieuses, puer pérdes, typhoïde, scarlatine, etc. — Injecté l'avant-veille d'une opération chirurgicale, le NUCLEATOL produit une épuration salutaire du sang et diminue consécutivement la purulence des plaies, tout en favorisant la cicatrisation et en augmentant les forces de l'opéré.

#### NUCLÉATOL GRANULÉ « COMPRIMÉS

(Nucléophosphates de Chaux et de Soude)
DOSE: 4 cuillers-mesures ou 4 Comprimés par jour,

Reconstituant de premier ordre, dépuratif du sang. — S'emploie dans tous les cas de Lymphatisme, Débilités, Neurasthénie, Groissance, Recalcification, etc.

#### NUCLÉO-ARSÉNIO-PHOSPHATÉE

# NUCLEARSITOL

(Acide nucléinique combiné aux phosphates et au méthylarsinate disodique)

Le NUCLEARSITOL possède les propriétés de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et indolore et joint à l'action reconstituante des phosphates celle de l'arsenic organique (méthylarsinate disodique), S'embole souis forme de :

#### NUCLÉARSITOL INJECTABLE

(Nucléophosphate de Soude méthylarsiné chimiquement pur) S'emploie à la doss de une ampoule de 2 c. c. par jour chez les prétuberculeux, les affaiblis, les convalescents, dans les fièvres paludéennes des pays chauds, étc. En cas de fièvre dans la Phtisie, le remplacer par le **Nucléatol Injectable.** 

#### NUCLEARSITOL GRANULE et COMPRIMES (à base de Nucléophosphates de Chaux et de Soude méthylarsinés)

Dose: 4 cuillers-mesures par jour ou 4 Comprimés, soit 4 centigrammes de Méthylarsinate disodique.

Prétuberculose, Débilités, Neurasthénie, Lymphatisme, Sorotules, Diabète, Affections cutanées, Bronchités, Convalescençes difficiles, etc. Reconstituant de premier ordre.

### NUCLÉO-ARSÉNIO-STRYCHNO-PHOSPHATÉE

IN. IECT

Complètement indolore

(Nucleophosphate de Soude, Méthylarsinate disodique et Méthylarsinate de Strychnine)

Donne le coup de fouet à l'organisme, dans les Affaiblissements nerveux, Paralysie, etc. (og. coet, de Méthyarsinate de Soude et ge., com mg. Méthyarsinate de Striychnine par ampoute de 2002)

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

#### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE

CAPMAS (Gervais-Albert), médecin-major de 1ºº classe G. B. D. 47: médecin-chef du G. B. D. 47. N°a cessé de faire preuwe des phus belles qualitis projessionnelles et militaires. Dirigeait un groupe avec une compétence renarqualle, domant à tons le phus bel exemple de courage, d'énergie et de dévouement inlassable. Blessé grièvement, le 10 septembre, en visitant les postes avancés des brancardiers divisionnaires.

VARNI. (Claude-Marie-Jean), médecin aide-major de classe au 108º d'artillerie lourde: médecin d'un groupe d'artillerie, qui prodigue en toutes circonstances, avec un dévouement absolue et le plus grand mispris du danger, ses soins à tous les besess. Druss la unit du 17 un 18 septembre 1916, accompaguant les batteries de son groupe pris sous mbarrage violent de 210, jeté à terre et meurit's pair un obus, s'est méanmoins porté au secours des blessés et a continué à suivre les batteries jusqu'à leur position, réconforante, ras présence et son exemple les servauts chec lesquées il a grandement contribué à maintenip' l'ordre et la confance.

LORINTZ (Maurice-Jean), médecin aide-major de œ classe an 200 rég. d'infantiere: indécir d'une haute conscience professionnelle, d'un dévouement et d'une bracoure à loute épéreune. Le 13 septembre 1016, a suivi son bataillon à l'attaque, eutrainant son pernomel sous în fue de barrage des plus meuririers. A réalisé par ses propres moyens l'installation de son poste de secours et l'a maintenu pendant l'ois jours dans une zone incessamment battle par l'artillère immenir, vississant, en dépit de ces circonstances délavorables, à assurer parfaitement le passement et l'eucautain des blessés. Nishira (André-Heirl), niedecin dife-major de 1<sup>re</sup> dasse an 55 batallion de plasseurs à pied; médeen-chej de service d'un bataillon de chasseurs, s'est montré, du 20 août au 5 septembre 1916, non seulement d'un édeouement parait, mais encre d'une crèmer peu commune, en se portant à plusieurs réprisse en première lique malgré la violence du bombordement.

FUNCK BRUNTANO (Léon-Louis-Théophile), médecin alle-major de « classe au 13 se" etg. d'infantetie : nédecin d'un dévouement et d'un entrair remerquebles domant aux soldats et aux blessés l'exemple constant de la bonne humeur et de la bravoure. Animé des sentiments les plus électés, se prodiguant sans aucun souci du danger pour révever et soique les blessés sous le pela el plus violent. Glorieusement tué le 2 septembre 1916, à son poste de secours dans les transletse de première ligne.

ESCUIR (Henri-Hysée-Daniel), médéenh-nujor de re dasse de Jamhalnace 11/9, médein-hed fur ae mbulance au repos, a pris la direction du service médical d'un régiment pendant la batalite d'unret sis jours (du 5 an 10 mai 1316), sous un bombardement d'une violence inoute, a assuré son service avec un zile, un dévouvement et un rage à loute épreuw. Le poste de secours qu'il divigeai ayant été éfondré par un obus de gros calibre, a pris avec anspried les meutres les plus judicieuses pour déagegr ses blessés et a su maintenir le moral de ass infirmiers qui sont tous restès à leur poste. (in incendie s'étant déclaré dans le poste de secours guelques jours plus tard, a fait fans le poste de secours guelques jours plus tard, a fait preuve des mêmes qualités dans cette circonstance critique.

Evraud-Joly (Pierre-Alphonse), médeein auxiliaire au 5° rég. d'infanterie : médeein auxiliaire d'un courage et

### LE PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VALÉRIANIQUE

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

# *Yaléromenthol*

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nervouses:
Neaussthénie, Hystérie, Insomnie, Excitabilité nervouse, Migraines,
Palpitations, Toux nerveuse, Asthme nerveux, Vomissements spasmodiques, Gastraigies, etc.

Dose: 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Parls,

TUBERCULOSES
Bronohites, Gatarrhos, Grippes
'EMULSION MARCHAIS Phesphode 11 colleges and the college of the c



Paludisme } ampoules (case GUINOFORME

31, Rue Philippe-de-Girar

#### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE (Suite)

d'un dévouement absolus. A été grièvement blessé le 15 décembre 1916 en prodiguant ses soins aux blessés sous un violent bombardement. Déià cité à l'ordre.

NATABELI (Ange-Prançols), médechi-major de rº c. 1 au 147º rêg. d'infanterie: midécis-major de rº c. 1 estes d'une baute valeur morels. A pendant la période du 2 au 7 septembre 1916 et au ceurs des journées de combat du 4 et du 6, organisé d'une Jaçon partiel le service de transport et de soins aux blessés ainsi que les inhumations. S'est prodigiel sans arrêly, visitant ses postes de secours aemects, malgrel au violence des bombardements, montrent à lous le plus de temples de dévoucement ainsi que de mépris du danger.

ROUGURIR (Alfred-Autoine), médeclin-major de 2º el, au 149º rês, d'infinatreir : médecin chef de service du régiment, s'est fait remarquer pendant les attaques des 1, 5 et de septembre 1916, par son dévoument, ses qualités d'ordre et de méthode dans l'orgenisation des secours aux blessès sur le champ de battille. Payant de sa presume et u'hésitant pas à se porter aux postes les phis périlleux. Blessè grittement le 8 septembre 1916, par un éclat d'obs, en reuenant aux son personnel de visiter les postes de secours de première ligne. Débi blessé les mars 1916.

PAUNE (Claudies), météche auxillaire au 13° bataillou de chasseurs alpins : excellent médécin auxiliaire qui a foujours juit preuve de beaucoup de dévoucment et de sang-proid. S'est encore parieulièrement distingul, les 2 et 2, expérabre 1010, par son courage et son heureus initiative, soignant 1010, par son courage et son heureus initiative, soignant et de les blessés en permière lique sons de violents list d'artillerie et aussurant les évacantions dens d'excellentés conditions. Réchame toulours Homeneur d'être au host le blus ébrillaeux.

MARSAN (Pierre-Bertrand), médecin aide-major de 2º classe au 5º rég. d'infanterie coloniale: excellent médecin. Au front depuis le 20 décembre 1914. Assure très consciencieussement son service de médecin de bataillou. A fait preuve du plus grand dévouement pendant les combats des 3 au 6 septembre 1916, soignant et pansant des blessés, nuit et jour, sous un bombardement des plus violents.

GARKOT (Jean-Marie-) osephl), médicein-unijor de 2 e l. au 5 e rég. d'Infantier coloniale : shel de service du régiment. S'est déjà signall au cours de la bataille de X. Les 4, 5 et 6 septembre 1916, a assuré et dirigé son service avec un dévouennent admirable et un complet mépris de la mort, parcourent les lignes sons un bombardement d'une intensité exceptionnelle pour laire relever les blestés chaque Jois qu'un répit dans le service de passement le lui permettait. Officir de la plus laute valeur morale.

PERAUD (Léanitre-Charles-Heurl), médecin-major de ré classe an 36º rég. d'ultanteric coloniale le so piullet, a organisé avec sa compléence habituelle, sous un bombardement terrible, le service des évacuations pendant le combair, in a esse de produjeur aux blessés des soins felairés et le éconjor de so parole. Appell à quitter les liques avec l'état-major du régiment, est resté dans un poste de secous soilemment bombardé, de sa propre volonté pendant vingt-quatre heures, insur'au débord de lu dernitée compagnié du con-

GENSAY (Pierre-Joseph-Engene), médecin aide-major de re'classe au r'b batalllou de chasceurs à pied : titulaire de cinq citations qu'il a gannées depuis la début de la guerre comme médecin pied es service du bataillon et proposé déjà pour la Légion d'honneur après les afaires de X. où, suit médecin du bataillon, il a continué à assurer son service bien que blest. S'est particultériement distingué au combat du 6 sephembre 1916, où il a fait montre du froid courage et du dévoument que tous lui commaissent au bataillon. A réussi à releuer et à soiguer près de 200 blessés du corps, et une trevataine de blessés d'un réjunent ositin qu'il est allé hit-même reconnaître dans un village que l'ennemi tenait enoure en batur.

# URASEPTINE ROGIER

# ALIMENTS DE RÉGIMES

**BIGNON-PARIAN** 

5, rue de l'Arcade, PARIS CATALOGUE FRANCO SUR DEMAND



# Adoptée dans les Mopitanz de Baris et de la Marine.

#### PHOSPHATÉE DE CATILLON

Riche en Gaïacel Agentd'épargne, antiseptique, minéralisateur Succédané de l'Hulle de Morue, bien toléré même l'été.

Fait cesser l'Expectoration, la Toux, les Sueurs



#### OPOTHÉRAPIE INJECTABLES DANS LES HOPITAUX DE PARIS

DOSAGE: I Correspond à le lobe posterieur d'hypophyse de bœuf SUR DEMANDE SPECIALE: Lobe anterieur ou Glande totale

DOSAGE: 1ec Correspond a 0,10 d'extrait de glande totale SUR DEMANDE SPÉCIALE: Substance corticale ou médullaire

ET TOUS AUTRES EXTRAITS

FORMULER: AMPOULES CHOAY à L'EXTRAIT (PLA SORTE)

ABORATOIRE CHOAY, 44 AVENUE DU MAINE, PARIS

000000000000 LITHIASE BILIAIRE COLIQUE HÉPATIQUE - ICTÈRES etc.

INSUFFISANCES HÉPATIQUE & BILIAIRE : HÉPATISME HÉPATISME :: ARTHRITISME CHOLÉMIE FAMILIALE DIABÈTE PAR DYSHÉPATIE

TUBERCULOSE of SCROFULE justiciables de l'Huile de Foie de Morue DYSPEPSUES

HYPERCHLORHYDRIE .:: PITUITE MIGRAINE :: ENTERITES COLITE MUCO - N'EMB - ANEUSE CONSTIPATION :: HÉMORROIDES ENTEROPTOSE, GYNALGIES Nevroses et Psychoses Dyshepatique MALADIES INFECTIONES ANGIOCHOLECYSTITES

INTOXICATIONS TOXHEMIE GRAVIDIQUE DERMATOSES par DYSHEPATIE : (Chlossma, Ephilides, Xaathomes, etc.) DERMATOSES AUTO on HÉTÉROTOXIQUES (Acné, Furonculose, Prode Maladies des pays chauds

CONGESTIONS DU FOIE HÉPATITES ET CIRRHOSES (Alcoolique, Palustre, Syphilitique, etc.) Nacacaicacacacac

MÉDAILLE D'OR aux Expositions de GAND 1913 et PALMA-DE-MAJOROUE 1914 DIPLOME D'HONNEUR à CASABLANCA 1915 OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE et BILIAIRE

associées à la médication CHOLAGOGUE



Prix en France 6 : francs EN VENTE dans toutes LES PHARMACIES

Dépôt Général, Échentillons, Littérature LABORATOIRE de la PANBILINE ANNONAY (Ardèche) France

Cette médication essentiellement clinique, instituée par le Dr Plantier et sanotionnée po des milliers d'observotions ou même d'outo-observations de confrères, est la acute qui, agismat à la fois sur la accrétion et sur l'exprétion de in glonde hépatique, combine l'opothérapie et les cholagogues, utilisont par surcroit les propriéts hydragogues du la glycérin. Elle constitue une thérapestique complete, en quelque sorte specifique des maladies du POIE et des VOIRS BILIAIRES et des syndromes énuméres plus haut qui en dérivent. Un traitement d'épreuves par lo PANBILINE permet d'affirmer le diagnostic causal dans les eas incertains où il omène in guérison, ou même titre que son échec, après un temps d'application suffisant, autorise à recouri

reasoner acres La PANBILINE, traitement total des maladies du FOIE et des VOIES BILIAIRES, combine synergique-ment en une association qui exalte

leurs propriétés : EXTRAIT HÉPATIQUE EXTRAIT BILIAIRE EXTRAIT de BOLDO

PODOPHYLLIN GLYCERINE PURE NEUTRE

NI SUCRE NI ALCOOL Solution d'absorption facile, inaltérable, non toxique, bien tolérée, légèrement amère mals sans arrière-goût.

#### POSOLOGIE

Une à quatre cuillorées à dessert de dix grammes le matin à jeun, ou au début du ropas, soit pure, soit dans une boisson froide ou tiède, - Demi-doso pour les Enfants.

**DÉPOT** chez les DROGUISTES et COMMISSIONNAIRES on FRANCE, ALGÉRIE et COLONIES, BELGI-QUE, SUISSE, ESPAGNE, ITALIE, PORTUGAL, RÉP. ARGENTINE,

CUBA, etc.

a l'intervention chirurgicale, l'obstacle à la permetabilité des voies biliaires étant alors démontre extérneur à celles-ci, non lithiasique ou qu-dessus des ressources de lo Agissant sur le tractus digestif, avont tout par le rétoblissement de la biligenese normale, la médicotion exerce, en outre, bien que ne renfermant aucune drogue à doss purgative on mitne laxative, une octon directes ur in mortifect el a skertion of intensing will be mortined. Pitch a physiologique dans les expériences de perfusion installande. Dépourve d'affet toxique ou nouli, un réunisona que des produits blen connas en trappasont a mont mécamite, el les combine harmonitements in a submitte de produits blen connas en trappasont a mont mécamite, elle combine harmonitements in a submitte de policiers perfusion installande. Depourve d'affet toxique ou nouli, un réunisona que des produits blen connas en trappasont a mont mécamite, elle combine harmonitements il a submitte de policiers perfusion a submitte de policiers de la consideration symétrique. Elle permet ainsi au météche de touver d'entité, spat léponament et sans produits excellent que de l'acceptate de données de touver de l'acceptance de la consideration de la

essols successifs, le remêde actif chez tel ou tel majode, quelle que soit son idiosyncrasie.

A la dose moyenne d'une cuillerée à dessert de dix grammes par jour, elle ne constitue une dépense quotidienne que de 0,25 environ.

#### NÉCROLOGIE

#### AD. COMBE

Le professeur Ad. Combe vient de succomber à Lausanne à l'âge de cinquaute-huit ans, à la suite d'une douloureuse maladie. Il y était depuis de longues années chargé, à l'Université, de l'enseignement de la pédiatrie.

Comme médeein d'enfants, il a publié de nombreux travaux, au preinier rang desquels ses articles sur le myzadème injantile et ses études sur la lubertailose du nourrisson qui paraissaient il y a peu de semaines dans le Nourrisson. Il vemait d'ailleurs volontiers prendre part aux réunions des pédiatres français.

Mais ee qui surtout a fait sa réputation et a attiré à

Lausanne de nombreux mulades désireux de recourir à ses soins, es sont ses recherches sur l'auto-intoxication digestive et ses conséquences. Ses livres sur les Maidaits gatro-intestinates aiguis des nouvrissons et leur braiement, sur l'Auto-intoxication intestinate, sur le Traitement de l'entité uentent eu lumière l'importance qu'il attache au régime allmentaire et précisent les regles qu'il préconies. Il excellait à en obtenir l'application méthodique, seule susceptible de donner des résultats. Par les cures qu'il subsidiat, la voir set de l'automance, par les travurs qu'il publiait, il avoir acquis use très grande notoriété qui avait contribut au renon de la médécine romande.

#### NOUVELLES

Morts au champ d'honneur. — Le D' Méline (de Saint-Emilion). — M. Sérégé, médeein auxiliaire, étudiant en médecine de la faeulté de Bordeaux.

Nécrologie. — Le D' Paul Maroger, aide-major de la Boldineau, ancien, interne des hôpitaux de Paris, décédé à Jofgay. — Le D' Fouis Boldineau, ancien, interne des hôpitaux de Paris, décédé à Jofgay. — Le D' Péringuey, décédé à Bordeaux, médedi du lyée de Taleuce et de la Compaguie du Midit. — Le D' Cabadé, de Valence d'Agen, ancieu profe seur suppleant de l'Ecole de Médecuie de Toulouse avant sa transformation en faculté, auteur d'une traduction en vers de Pétrarque. — Le D' Louis Saucerotte, médecin chef de l'hôpital Saint-Louis à L'améville.

Légion d'honneur. — Est inscrit an tableau spécial pour chevalier:

COMBR (Paul-Émile), médecin-major de 2º classe (active) à l'état-major particulier du ministre de la Guerre. Proposition extraordinaire pour la croix d'officier de la Légion d'honneur. — M. I.ANDOUAR (J.-B.), médeein principal de réserve de la marine à Brest.

Proposition extraordinaire pour la croix de cheudier de La Lígion d'homear. — M. Louxess (J. R.), médecin de 1º classe de la marine en service à Tonlon; M. GUIL-LOU (P.), preuiler maître infirmier en service à Tonlon. Commentaires de la Chambre syndicale des fabricants de produits pharmaceutiques concernant le projet d'impôt sur les spécialités pharmaceutiques. — La Chambre des députés va être appelée prochainement à se prononcer sur un certain nombre de dispositions fiscales insérées dans le projet de douzièmes provisoires pour le deuxième trimestre 1917. Au nombre de ces dispositions figure une modification ant texte de l'article 16 de la loi du 30 décembre 1916, relatif à l'impôt sur les spécialités pharmaceutiques.

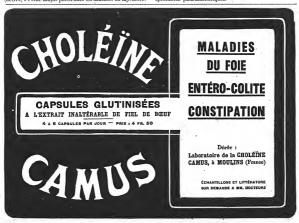

La Chambre syndicale des fabricants de produits pharquaceutiques ne disente pas le principe de cet impôt justifié par la gravité des circonstances, unais elle désire présenter quelques observations sur son application.

Bi, tout d'abord, il ces indispensable de revenir sur les, motifs exposés at sein du Pariement pour défendre cet mpét : on a prétendu que la spécialité constituait une médication de luxe, superflue, inutile à la santé publique, et que, dés lors, la clientéle aisée à laquelle clie s'adresse, on le fabricant auquel clie procure des bénéfices considérables, pourraient facilement payer l'impôt.

En supposant, un instant, que cette ikée présentée sous une forme ansai absolue fit évancte, ne serai-lid pas équitable de demander pourquoi les auteurs du projet de loi n'ont pas frappé en même temps les spécialités hygiéniques et de foliette, les liqueurs, éte: ?Pourquoi lemanade qui prend une spécialité phartuaceutique pour le soulegement de ses souffrances aurait-li à supporter un impôt, alors que l'dégante qui 'achète un parfinm n'aurait auteurs taxe à aconitter?

Mais il y a plus: la discussion qui a précédé le vote de l'article 16 et la modification apportée à cet article à la suite de cette discussion out montré que la Chambre reconnaissait qu'il était inexact de dire que toutes les spécialités étaient des articles de luxe. En ratifiant l'addition de la proposition suivante à la définition de la spécialité : «et desquels le fabricaut ne publie pas la formule (1) », la Chambre a entendu affinier que

Définition de la spécialité donnée dans l'article 16:
 Sont considérés comme spécialités les produits auxquels le

l'opinion exprimée par un de ses membres sur la spécialité n'était pas la sienne, et qu'il y avait lieu de faire une distinction entre certaines spécialités et la grande majorité des produitis spécialisés qui ne sont pas des articles de luxe on de mole, mais sont, comme û a été répondu à la tribune, des produits « recommandables, difficiles à préparer, précieux, non seulement pour le médecin qui les ordonne, unis pour le malade qui les absorbe »; en un mot, des produitis indispensables à la thérapentique et qui contribuent à la renoumée de la chimité française.

Ainai, l'intention du législateur a été de ne pas frapper les produits spécialisés entiles à la thérapeutique; ct, pour atteindre ce bui, il a été spécifié que seuls seraient taxés les produits qui ne publieratient pas leur foruncle et qui, dés lors, devraient seuls être considérés comme remêdes secrets. Mais cette intention, qui semble excellente, a recontré des difficultés d'exécution insurmontables :

Dans une formule il y a non seulement les principes actifs, mais 'Excipient on le vidincie insetti. La formule publice devati-elle comprendre un'apaement les quantités et doses des principes actifs, scals renseignements utiles pour le médicein traitant, on, an contraire, fallait-il cateudre, comme on vouluit nous l'imposer, par formule la formule intégrale » permettant à tont pharmacien de reproduire exactement la même préparation? N'est-il pas sévident que demander cela an chimiste, antern d'nue

fabricant on le vendeur attache une dénomination partieulière, on dont il réclame soit la priorité d'invention, soit la propriété exchavive, on enfin dont il préconsse la supériorité par voie d'annonces, de prospectus on d'étiquettes et desqueis il ne publiè nos la formule.

# VITTEL

### GRANDE SOURCE

GOUTTE - GRAVELLE - DIABÈTE

Régime des ARTHRITIQUES Régime

SOURCE SALÉE

Régime des HÉPATIQUES

PRODUITS DE RÉGIME

CH. HEUDEBERT

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiques

Usine de NANTERRE (Seine).

Artério-Sclérose
Presclérose, Hypertension
Dyspepsie, Entérite
Néphro-Sclérose, Goutte
Saturnisme

# MINÉRALOGENE BOSSON

OUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS

préparation nouvelle, équivandrait souvent à le déponiller complètement du fruit de ses efforts au profit des imitateurs dont l'industrie pourrait, des lors, d'antant plus facilement s'exercer qu'aneune loi ne protège la formule pharmaceutique?

D'autre part, des médicaments qui doivent à des principes actifs publiés et souvent découverte par le pra parateur, me valeur thérapentique indisentable et qui constituent, la plinpart du temps, un réel progrès scientifique, devront ils être considérés comme des remèdes secrets, miquement parce que le fabricant se refuse à publier la formule intégrale par erainte de contráquons?

Le texte de l'article 16 renfermat cependant un grand nombre de fabricauts dans ee dilemme, d'antant plus sérieux qui la question de l'expertation présente ici une importance capitale: il est inanimement recomm, en effet, que le commerce des spécialités pharmaceutiques françaises à l'étranger atteint non senleuxent un chiffre considérable (1), mais encore a contribbe largement à la diffusion des doctrines inédicales et des découvertes thérapeutiques françaises. Et, à ce sujet, qu'il nons soit permis ict de protester contre les paroles impurdentes prononcées par un membre du Parlement à la tribune de la Chambre, et susceptibles, si la concurrence étrangère s'en emparait, de porter atteinte à un commerce, français si forèssant à l'étrauger.

Or, il est hors de doute que la formule publiée sur l'étiquette d'un médicament devra être reproduite sur les (i) Le commerce d'exportation des spécialités pharmaceutiones peut être évalué à 125 millious par au. flacous destinés à l'étrauger qui ne peuvent être différents de cenx vendus en France, sans porter une grave atteinte à la marque; et que, d'autre part, il set évident, sans qu'il soit nécessaire d'y insister davantage, que la publication à l'étrauger de la formule intégrale présenterait, au point de vue de la contrefaçon et de la conterrence possible des fabricants des autres pays, les inconvénients les olus traves.

I<sub>4</sub>a solution que propose la Chambre syndicale des produits pharmaceutiques est très simple :

Régler l'application de l'impôt et sa quotité de façon qu'il n'entrave pas une industrie sérieuse et prospère, en France et à l'étranger, tont en produisant des résultats appréciables au point de vue fiscal.

L - Tout d'abord au point de vue de l'application de l'impôt:

1º Qu'il frappe tous les produits de marque, aussi bien les produits de parfumerie et les liquenrs, etc., que les spécialités pharmacentiques;

2º Que cet împôt n'atteigue que les produits mis en venic en Prance, afin que les produits remis commé échantillons ne soient pas imposés et que les produits expertés, puissent circuler librement, sans cutraves. L'euvoi d'échantillons gratuits aux médecins et dans les hôpitants est un moyen indispensiable et le principal pour faire connaître im produit nouveau : frapper d'un impôt ess échantillons qui ne proitient qu'à des malades nécessiteux équivandruit à rendre impossible pour le pharmacien, anteur d'une découverte en thérapeutique, de la faire connaître au monde médical. Serait-ce bien le moment, alors qu'on

# Antisepsie des voies biliaires et urinaires

# UROFORMINE GOBEY

Comprimés d'hexaméthylènetétramine chimiquement pure

Dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour)

ÉCHANTILLONS, 4, rue du Faubourg-Poissonnière, PARIS (Xe)

demande à la chimie française de préparer e l'aprèsguerre e en luttant contre les préparations des concurrents des pays ennemis, de rendre impossible la diffusion des produits nationaux?

II. - En ce qui concerne la quotité de la taxe :

Il fant d'abord bieu se représenter que le taux de 10 p. 100 proposé primitivement sur le prix de vente au p. 10blic atteint, en réalité, de 17 à 20 p. 100 pour le fabricant

M. Rouvier disait, à propos du projet de l'impôt sur les spécialités pharmaceutiques en 1907, qu'il était autifiscal de frapper d'un impôt une somme qui n'est pas perçue-L'impôt qu'on veut faire payer aux fabricants de spécialités pharmaceutiques serait, en effet, établi sur une somme d'environ 35 p. 100 supérieure à la somme qu'ils recoivent. Une spécialité de prix marqué de 3 fr. 50 est vendue en gros par le fabricant au prix maximum de 2 fr. 35 et devrait acquitter un droit de o fr. 40, soit, non plus un droit de 10 p. 100, mais, en réalité, de 17 à 20 p. 100 et beaucoup plus dans certains eas. Il n'existe aucune iudustrie qui puisse supporter un impôt aussi élevé, alors qu'elle est assujettie, comme celle des spécialités pharmaceutiques, à tous les droits, impôts, charges, etc., qui frappent les matières entrant dans leur composition et dans leur fabrication : sucre, alcool, vin, huile, éther, etc.

Pour que l'impêt soit supportable, il faut donc qu'il soit éduit de façon à ne pas ruiner l'industrie qu'il veut atteindre. Du fait de son extension saus distinction à tous les produits de marques, parfumerie, produits hygiéniques, liqueurs, etc., il pourra, même réduit à 2 ou 3 p. 100 dit prix marqué, donner à l'État des sommes considérables, bien supérieures à celles que rapporterait l'impôt limité aux sentes spécialités al harmaceutiques.

L'impôt, ainsi étendu et réduit, deviendrait du méme' conp supportable et juste. Il serait juste, car il s'appliquerait indistinctement à tonte une catégorie de produits qui emploient la publicité pour se développer et laissent à leurs fabricants des bénéfices au moins aussi considérables que la spécialité pharmaceutique. Il n'est pas douteux que les propriétaires de certaines marques de champague, de cognac, de parfumerie, ou de farines alimentaires, seraient un peu étonnés pour ne pas dire plus, si on n'évaluait leurs bénéfices qu'au montant de ceux réalisés par les meilleures marques de spécialités bharmaceutiques.

On peut admettre que dans les circonstances graves que nous traversons, tous les propriétaires de marques, animés-du même esprit patriotique que les fabricants de spécialités pharmaccutiques, ne feraient aucune opposition à l'extensiou de l'impôt.

Conclusion. — La Chambre syndicale des fabricants de produits pharmaceutiques accepte le principe de l'impôt, mais elle émet les vœux suivants:

1º Que cet impôt soit réduit de façon à ne pas ruiner l'industrie des spécialités pharmaceutiques qui représente l'une des branches les plus intéressantes de l'industrie nationale;

2º Que par spécialité pharmaceutique, on eutende les «médieaments composés» auxquels le fabricant ou le vendeur attache une dénomination particulière on dont il réclame la propriété exclusive, ou enfin dont il préconise la supériorité par voie d'annonces, de prospectus ou d'étiquettes;

3º Que soient seulement frappés de l'impôt les produits mis en vente au public on France et soient exemptées les spécialités pharmacentiques envoyées aux médecins et dans les hôpitaux à titre gratuit;

4º Que pour donner à l'État les ressources qu'il attend de cet impôt, ce dernier soit étendu à tous les produits de marques, produits pharmaceutiques, parfumeric, produits hygiéniques on de toilette, champagne, liqueurs, etc.

Assistance publique ce Paris. — Le D' Arnoux, médecin de l'Assistance médicale à domicil, a été nommémembre du Conseil de surveillance de l'Assistance publique, en remplacement du docteur Boțillon, décédé.

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu de Paris. — M. le Professeur GILBERT. Le samedi 31 mars 1917, à 10 heures trois quarts ; leçon sur l'artériosclérose et son traitement.

# Pipérazine MIDY

l'anti-urique type .

# RECOUVREMENTS PARIS 10 %

Ancien chef du seroice des recouvrements du Séndicat des Médecins de la Seine (15° Année) Bureau, 39, rue Galande, PARIS (Ve)

FABRIQUE DE TOUS APPAREILS DE L'ART MÉDICAL, FONDÉE EN 1814

#### S.H. WICKHAM

15. Rue de la Banque — PARIS — Téléphone : Central 70.55

CEINTURES ABBOMINALES & BAS A VARICES ET BANDES MOLLETIÈRES & BANDAGES HERNIAIRES
Corsets orthopédiques. Appareils de prothèse, Membres artificiels. Béquilles.

#### VARIÉTÉS

#### PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE PENDANT LA GUERRE

Nous devons an Dr André Bouver, aide-major, médecin-chef à l'hôpital militaire d'Eaux-Bonnes, des renseignements intéressants sur le profit que le service été mis par la municipalité à la disposition du service de sauté, et trausformé en établissement sanitaire modèle. Les indicatious particulières de cette station ont été tracées par le Dr Henri MEUNIER, aide-major, dans une circulaire de M. le médecin principal Sudour, Les malades de guerre qui y sout traités sont ceux porteurs





Höpital militaire d'Eaux-Bonnes

de santé de la 18º région a pu tirer des stations marines, (Arcachon, Dax, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Salies, Saint-Christau, Eaux-Chandes, Argelès, Bagnères-de-Bigorre, Barèges, Cauterets, etc.), pour le grand bien de certains malades et blessés de guerre.

·L'hôpital militaire d'Eaux-Bonnes, en particulier, a

de séquelles bronchiques ou adéuopathiques de rouforestières ou hydro-minérales du sud-ouest de la France geole, de reliquats pulmonaires ou pleuraux de grippe, de bronchites sêches asthmatiformes ou catarrhales emphysémateuses.

Les blessés de guerre qui sont soignés à Baux-Bonnes par la balnéation, la douche, la marche graduée en montague, sont ceux porteurs d'ankyloses articulaires, de



### Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-selérose, la préselérose, l'albuminurie, l'hy-dropisie:

PHOSPHATEE de déchloruration, le reméde le plus héroïque pour le brighti-que comme est la digitale pour le cardiaque

CAFÉINÉE L'adjuvant le plus sûr des eures de déchloruration, le remédie le cardiopathies, fait disparaître plus héroique pour le bright: les médieament de choix des cardiopathies, fait disparaître les médieament de choix des force la systole, régularise le cours du sang-

LITHINÉE Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifestations; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise les acides urinaires

DOSES: 2 à 4 cachets par jour. - Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boites de 24. - Prix 5 fr.

PRODUIT FRANCAIS

4, rue du Roi-de-Sicile - PARIS

PRODUIT FRANÇAIS

cicatrices douloureuses, d'algies névritiques ou de troubles trophiques post-traumatiques. A un point de vue plus général, les stations du Sud-

Ouest permettent, en recevant des convalesceuts bien

sélectionnés, d'organiser et de réaliser une lutte prophylactique rationnelle contre la tuberculose de guerre, de ces états phtisiogènes créés par les épidémies de grippe et de rougeole, par les traumatismes, les shocks nerveux, l'anémic de privations et d'efforts.

Le vaste sanatorium constitué par les ressources naturelles du Sud-Ouest peut, suivant les indications, se subdiviser en formations sanitaires climatiques et thermales.

I. FORMATIONS SANITAIRES CLI-MATIQUES :

1º Le climat tonique stimulant marin (Soulac, Biarritz Saint-Iean-de-Luz, Capbreton, Hendave):

2º Le climat toni-sédatif marin atténué et forestier du bassin d'Arcachon (Arcachon, Arès, Andernos, Taussal):

3º Le climat franchement sédatif (Pau); 4º Le climat de montagne avec toute la progression d'altitudes (Cambo, Argelès, Eaux-Bonnes, Eaux-Chaudes, Bagnères-de-Bigorre, Cauterets, Barèges),

A cette gamme de climats correspond une gamme d'indications (blessés convalescents auémiés; malades ganglionnaires torpides ou en période d'inflammation ; mala es pulmonaires congestifs ou torpides, etc.).

II. FORMATIONS SANITAIRES HVDRO-MINÉ .. ALES. - Là seraient dirigés, suivant une sélection rigoureusement établie, lcs malades justiciables d'une préthérapie tuberculeuse hydrominérale. C'est la véritable médication du terrain, dynamisante. minéralisante, vitale pour l'organisme et cellulaire pour les nuqueuses broncho-pulmonaires. - Le soufre pour toutes les séquelles broncho-pleuro-pulmonaires de grippe ou de rougeole (Cauterets, Bagnères, Eaux-Bonnes). Le sel (Salies) pour les adénopathies broncho-médiastinales ou les adénites. Hydrothérapic, altitude, boisson sulfureuse. sont autant de moyens tous réunis dans ces stations pour remonter l'état général et agir électivement sur les appareils lymphatique, circulatoire et respiratoire,

Telles sont les idées et les médications heureuses dont

le Dr André BOUVER s'est fait l'apôtre,

Galerie de cure

# DIGITALINE cristee

Académie de Médecine de Paris. Prix Orfila (6.000 fr.) Prix Desportes.

SOLUTION au millième GRANULES BLANCS

GRANULES BOSES au 1/10\* de milligr ULES au 1/4 de milligr-POULES au 1/10" de milligr. 49. Boul. Port-Royal. Paris

# NATIVELLE

# **MORRHUETINE JUNGKEN**



PRODUIT SYNTHÉTIQUE agréable au goût - bien toléré

Efficacité remarquable

Lymphatisme - Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses États dits Prétuberculeux La Bouteille de 600 cms : 4 francs. LABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS

### ESTOMAC

# SEL DE LI I I NI

GRANULÉ FRIABLE

Alcalin-Type
Spécialement adapté
à la Thérapeutique
Gastrique.

ACTION SURE ABSORPTION AGRÉABLE EMPLOI AISÉ INNOCUITÉ ABSOLUE

### TOUTES PHARMACIES

Echentilions en Corps Médical pour Essais Thérapentiques.

Pendant la Guerre, ENVOI GRATUIT de SEL de HUNT (Flacons et petites boîtes de poche hors commerce) aux Hôpitaux, Formations Sanitaires Militaires et, Individuellement, aux Soldats dont l'Adresse sera donnée par MM. les Docteurs.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT = PARIS

#### RENSEIGNEMENTS PRATIQUES SUR L'ASSISTANCE AUX ANCIENS MILITAIRES TURERCULEUX

Les aucieus militaires tuberenleux sont secourus par un ensemble d'œuvres au premier rang desquelles le Comité d'assistance aux anciens militaires tubereuleux, dont M. Léon Bernard décrit l'organisation dans ee numéro, et Li Protection du réformé nº 2, dont l'action se précise chaque jour. A ces œuvres s'en joignent d'autres dont nous crovous utile de donner la liste.

#### Paris

Comité central d'assistance aux anciens militaires tuberculeux. Siège: 5, rue Las Cases (7c). Tél.: Fleurus 12-94.

Comité départementai d'assistance aux anciens militaires tuberculeux de la Seine. Sièce : 5, rue Las Cases (7°)

Protection du réformé nº 2 (P. R. 2). Siège : 35, rue Boissy-d'Anglais (8º). - Cette œuvre, fondée et présidée par M. Millerand, fonctionne par l'entremise de diverses commissions dont les deux plus importantes sont la Commission d'assistance médicale et de secours, présidée par Mile Chaptal, et la Commission d'apprentissage et de placement, présidée par M. G. Sciama.

Le Comité départemental de la Seine et la Protection du réformé nº 2 ont d'ailleurs mêmes permanences et mêmes déléguées dans chaque arrondissement de Paris et dans les communes de la baulieue. A ces permanences sont fontuis tous les renseignements utiles au sujet des tuberculeux militaires.

En voici la liste :

PERMANENCES DANS LES ARRONDISSEMENTS DE PARIS 1er Permanence Mairie.

Vendredi de q à 11 heures. Déléguée : Mme Voigt.

2º Permauence Mairie.

Mercredi de 10 à 12 heures. Délégnée : Mme Vialard. 3º Permanence 325, rue Saint-Martin.

Mardi, jeudi et samedi de 10 à 12 heures. Déléguée : MING RADTHEZ

4º Permanence Mairie.

Mardi et vendredi de 10 à 12 heures. Déléguée : Mme Callfe.

5º Permanenee Mairie.

Mardi de 10 à 12 heures, Délégnée : Mue Rouen, 6º Permanence Mairie.

Lundi et vendredí de 4 à 6 henres. Déléguée : Mmc DALLIES.

7º Permanence Mairie.

Vendredi de 2 à 4 heures. Déléguée : M<sup>mc</sup>Magadieu.

8º Permanenee Mairie. Mercredi de 2 à 4 heures. Déléguée : Maw Alfred PERKIRE.

oc Permanence Mairie.

Landi et vendredi de 3 h. 30 à 5 h. 30. Déléguée : Muse Dreyfors.

100 Permanence Mairie.

Mardi de 2 h. 30 à 4 heures. Délégnée : Mac Bouppé. 110 Permanence Mairie.

Londi et vendredi de 2 à 4 henres. Déléguée : Mme Proppin

12c Permanence Mairie.

Mercredi et samedi de 10 à 12 henres. Déléguée : Mme Pierre Gouton. 130 Permanence Mairie.

Mercredi et samedi de 2 à 4 heures. Déléguée: Mme RIVIÈRE.

14º Permanence 23, rue Guilleminot. Mercredi et samedi de 4 à 6 heures. Délévuée :

K. Z MILO CHAPTAL.

15° Permanence Mairie.



### TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS ARISTOSE - CÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMFHOSE - AVENOSE, ETC.

CÉRÉALES JAMMET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miromesnit, PARIS



Mardi et vendredi de 4 à 6 heures. Déléguée : M<sup>506</sup> FOURNIER.

10 Permanence Mairie.

Vendredi de 2 à 4 heures. Déléguée : M<sup>me</sup> Bergson.

17\* Permanence 141 bis, rue Saussure. Lundi et vendredi de 10 à 12 heures. Déléguée :

M<sup>me</sup> G. Kohn. 18<sup>e</sup> Permanence Mairie.

Lundi et jeudi de 9 h. 30 à 11 h. 30. Déléguée:

10" Permanence Mairie, Mercredi et samed

Mercredi et samedi de 2 à 4 heures. Déléguée : M\*\* Vanginot.

20° Permanence Mairie.

Lundi de 2 à 4 heures. Déléguée : Mite Person.

L'Alde immédiate aux invalides et réformés de la guerre. Siège : 325, rue Saint-Martin  $(3^8)$ .

Secours de guerre. Siège: Place Saint-Sulpice (6°).

Bureau de secours aux réformés n° 2 des régions
envables. Siège: 31, rue Lauarek. (18°). Permanence

envalies. Siège : 31, rue Lamarek, (18°). Permanence mardi et vendredi de 2 à 4 henres. Délèguée : M<sup>me</sup> Déjardin-Werkinder.

Œuvre Grancher. Siège: 4, rue de Lille (7).

Société France et Russie. Siège: 40 rue Laffitte (9°). Tous les jours, sauf le samedi, de 3 à 6 heures. Déléguée: M<sup>mo</sup> Ostrowski.

Assistance aux convalescents militaires. Direction générale : 30, rue Louis-le-Grand (2°).

Office départemental de placement, Siège : 50, rue de Rivoli (1er).

Association nationale des jardins et atellers sanitaires. Ateliers : 47, rue Jenner (13°). La malson et le travail aux champs. Siège : 5, rue fédouard-VII (oc).

Les blessés au travail. Siège :  $1.5 \, \%$  avenue des Champsfélysées (8°).

Office de placement du Matin. Siège : boulevard Poissonnière.

Le travail. Siège : 95, rue Sedaine (11°),

#### Province

Chaque département possède un Comité d'assistance aux militaires tuberculeux qui a son siège à la Préfecture.

Quelques-uns de ces Comités se sont accordes avec la Protection du réformé nº 2 pour unir l'action des deux œuvres.

#### L'ORGANISATION DES SERVICES ANTITUBERCULEUX DE LA GUERRE DANS LE SUD-OUEST.

Nois emprintons au fort intéressant numéro consacré récemment à la tuberculose par le Journal de médecine de Bordeaux (mars 1917) quelques renseignements sur l'organisation de la Intie autituberculeuse dans la 18º région. Ou'il vienne de l'arrière ou du front. Le soldat tuber-

culeux se trouve mêlé à l'origine avec les autres malader. Muis dès les premières formations où îl pusse il est examiné, d'autié, recounu. Sou cas est pen à pen classé, séparé des pseudo-tuberruleux. Après une période d'observation plus on moits lougue, les non-tuberruleux sont guéris, ou traités par des moyens appropriés à leur étra, ou pourrus d'un cougé de convalescence.



est arusé à titre gracieur.

aux mérecius ter armies
qui en feront la remande
laboratoire du l'acter 112
Rue la Brête. Paris.

Si le cas est donteux, il peut être envoyé dans un hôpital pour prétuberculeux, où nue période d'observation supplémentaire permet de surveiller l'évolution du mal vers la guérison ou vers la bacillose confirmée.

Ces établissements sont au nombre de trois pour la 18º région : 1º Arcachou (Gironde), hôpital complémentaire 53

1º Arcachon (Gironde), hôpital complémentaire 53 (casino de la Forêt): 116 lits;

2º Tonnay-Charente (Charente-Inférieure), Préventorium : 25 lits ;

3º Sainte-Poy-la-Grande (Gironde) (annexe de la Colonie) : 50 lits.

Enfin, si la tuberculose est confirmée, le soldat est dirigé vers une des formations affectées à ce mal, qui ont reçu le nom d'hôpitaux sanitaires, et qui pour la 18º région sont au nombre de cinq:

Rompsay (Charente-Inférieure), château des Gonthières : 48 lits.

Mirambeau (Charente-Inférieure), domaine de M. de La Trémoille : 100 lits.

Laressore (Basses-Pyrénées) : 200 lits.

Cambo, sanatorium du D<sup>r</sup> Dicudonné (Basscs-Pyrénécs) : 25 lits.

Le Béquet (près Bordeaux) : 80 lits.

Combien de temps les tuberculeux militaires resterontils dans ces hópitanx? On conçoit combien, en pareille matère, il est difficile de préciser. On avait songé à les garder jusqu'à ce qu'ils fussent guéris ou morts. Cette conception, si clasifiable en principe, est mu troje. On pourrait consacers à ces malheureux toutes les constructions hospitailéres actuelles sans réussir à la réaliser. On les garde donc tont le temps qu'ils présentent un épisode aign : fièvre, hémoptysie, entérite, etc.; et quand l'incident est clos, on les dirige vers une formation d'un autre genre, la Station sanitaire, à la condition cependant qu'on considère les malades comme susceptibles d'une amélioration notable.

Les stations sanitaires sont des établissements privés affectés par le ministre de l'Intérieur à l'hospitalisation des militaires réformés on en instance de réforme pour tuberculose (loi du 18 octobre 1915).

Le rôle principal des stations sanitaires est d'assurer à ces malades nou seulement un traitement curatif, mais surtont une éducation antituberenileuse complète, de manière qu'eir rentrant chez cus lis sachent premère tontes les précautions d'hygiène indispensables au traitement de leur sualadie et à la préservation de leur famille et de leur, entances

Le séjour dans ces stations est fixé à trois mois.

La 18e région en compte quatre :

Sanatorium girondin (Peuillas-Pessac): 100 lits; Cambo (Basses-Pyrénées): 100 lits;

Montlieu (Charente-Inférieure) : 60 lits; Trespoey (Pau) : 60 lits.

C'est à la sortie de ces stations sanitaires qu'intervient le Comité départemental d'assistance aux tuberculenx militaires; celui-di, très activement dirigé par le D' Dn-peux, projette, sur l'initiative du D' Jolly, la création d'un vaste sanotorium à Lège, sur les bords du bassin d'Arcachon; plus de 600 000 francs out déjà été recueillis et l'œuvre est en bonne vois de fradisation.



# PEPTONATE DE FER ROBI

### est le Véritable Sel ferrugineux assimilable

Ce sel a été découvert en 1881 par M. Maurice ROBIN alors qu'il était Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris, Il constitue l'agent thérapeutique le plus rationnel de la médication martiale.

Comme l'a démontré M. Robin dans son Étude sur les ferrugineux, aucun sel ferrique, ou ferreux, n'est absorbé directement par la muqueuse stomacale, mais seulement par l'intestin.

Le fer ingéré sous quelque forme que ce soit (sels ferrugineux, hémoglobine etc.), est attaqué par les acides de l'estomac et forme avec la peptone des aliments un sel qui, tout d'abord insoluble, redevient soluble dans l'intestin, en présence de la glycérine. Ce sel est le PEPTONATE DE FER.

Sous la forme de Peptonate de Fer, fer représente donc la forme chimique ultime assimilable du sel ferrugineux constitué normalement dans l'intestin.

Préconisé par les professeurs : HAYEM, HUCHARD, DUJARDIN-BEAUMETZ, RAYMOND, DUMONTPALLIER, etc... les expériences faites avec ce ferrugineux dans les hôpitaux de Paris ont confirmé les conclusions de M. Mo ROBIN dans ses travaux et en particulier le rôle physiologique jusqu'alors inconnu de la Glycérine dans l'assimilation des métaux. L'éminent savant et grand Chimiste Berthelot a fait à ces conclusions l'honneur d'un rapport à l'Académie des Sciences. (Berthelot V. Comptes rendus, Ac. des Sciences 4885.)

En 1890, une attestation, qui a eu un grand retentissement fut donnée par le Docteur Jaillet, rendant hommage à son ancien collègue d'Internat, Mo ROBIN, l'Inventeur du Peptonate de fer reconnaissant la supériorité de son produit sur tous ses congénères. Cette attestation à la suite d'un procès fut reconnue sincère et véritable par la cour d'Appel de Bourges en 1892.

Tamatage, 27 Septembre 1890. (EXTRAIT) "Le PEPTONATE DE FER ROBIN a. vraiment une action curative puissante bien supérieure à celle des autres prépa-rations similaires. Docteur JAILLET. Ancien Cluf de Laberateire de Thérapeutique à la Faculté de Médecine de Paris.

A cette occasion le PEPTONATE DE FER ROBIN fut soumis à la Faculté de exprimés de la manière suivante par le Professeur G. POUCHET:

eur G. POUCHET:

"Le PEPTONATE DE FER
ROEIN est un sel organique défini
Tote Peptone est 24 et Optorine at ét
For, formant un sel ferrique double,
à l'éast de combinaison particulière,
a l'éast de combinaison particulière,
ni précipité par les réactifs critinaires de la chimie minérale. Cet
propre à l'assimilation".
(Analyse du Bouteur G. POUCHT, Professeur de plarmacolegié à la Faculté de lidéene une, lemitor de l'academi de lidéene une, lemitor de l'academi de lidéene une de l'academi de l'idéelemit, lemitor de l'academi de lidée-

cine, etc.) D'oprès ce qui précède, nous croyons donc pouvoir afirmer qu'aucune Spécialité Pharmaceutique n'a jamais eu une pareille consécration officielle sur sa composition chimique et sa valeur thérapeutique.

Voici en résumé les propriétés thérapeutiques de ce produit :

1º Le Fer RGBIN auumente le nombre des globules rouges et leur richesse en hémoglobine, est donc précieux dans l'Anémie et la

2º Le Fer RQBIN favorise l'hy-pergenèse des hématoblastes et augmente la fibrine du sang. Il sera donc utilement employé pour augmenter la plasticité du sang et combattre l'Hémophilie ou les hémorragies de toute nature,

3º Le Fer ROBIN augmente la capacité respiratoire du sang. On pourra donc utilement l'employer pour activer les combustions organiques dans les vaisseaux (diabète, glycosurie) ou au niveau des tissus (dégénérescence graisseuse, etc.)

4º Enfin le Fer ROBIN active la nutrition. Il pourra donc servir simultanément dans le traitement du lymphatisme, des manifestations scrofuleuses et syphilitiques, etc ...)

Très économique, car chaque flecon représente une durée de trois semaines à un mois de traitement, ce médicament dépouvru de toute saveur styplique, se prend à la dose de 10 à 20 gouttes par repes dans un peu d'eau ou de vin et dans n'importe quel liquide ou aliment, étant soluble dens tous les liquides orgeniques, leit, etc...

On prescrira avec avantage chez les Personnes délicates les Convalescents et les Viciliards, etc.:

le VIN ROBIN au Peptonate de Fer ou le PEPTO-ELIXIR ROBIN. (Liqueurs très agréables). — Dosu : Un verre à liqueur par repas.

Médecine de Paris pour qu'il en soit fait Contre agons de ce produt, estiger la Signature l'examen et l'analyse. Les résultats en furent et la Marque TER ROBIN avec un LION COUGHE?

VENTE EN GROS; PARIS, 13, Rue de Poissy. — DÉTAIL: Toutes Pharmacies.

#### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE

MERCIER (Jacques), médecin aide-major de 2º elasse au 67º bataillon de chasseurs : animé du plus noble esprit de dévouement. Déjà cité deux jois. Malgré une entorse sérieuse, a tenu à prendre part, en première ligne, aux combats des 20 et 25 août 1916. Fortoment contusionné par l'explosion d'un obus, n'en a pas moins assuré la relève des blessés de son secteur en dirigeant ses équipes de brancardiers sous un feu violent.

DUBOUREAU (François-Emile), suédeein auxiliaire an 1156 rég. d'infanterie : joune médecin merveilleux de calme et de sang-froid. Du 17 au 25 juillet 1016, à auclaues dizaines de mètres de l'ennemi, dans un poste non protégé, a-pansé et même sauvé de nombreux blessés. Ne s'est jamais départi de son calme malgré la violence des bombardements ou les explosions de grenados. A eu une influence admirable sur ses blessés qui, ne pouvant être évacués que la nuit, se savaient encore exposés tout le jour.

BADER (René), médecin aide-major de 1º0 classe an 8º rég. de marche de tirailleurs ; médecin de bataillon d'une modestie rare et d'une bravoure hors pair. Le 7 août 1916, en pleine attaque de nuit, et le 8 août, pendant une offensive de jour, est allé à maintes reprises sur la ligne de feu panser et relever les blessés. S'est prodiqué malgré un bombardement des plus violents pour assurer leur évacuation et s'est ainsi signalé à l'admiration de tous, officiers et soldats, par son mépris absolu du danger,

Don'Erque (Louis), médeein auxiliaire du 1er bataillon du 1er rég. de marche d'Afrique : pendant les combats des 17, 18 et 19 septembre 1916, à X..., n'a cessé de faire preuve fois, le 19, dans son poste de secours, violemment bombardé, ne cessant de soigner et d'encourager ses blessés.

PRADEU (René), médecin auxiliaire, 167 bataillon du ver rég, de marche d'Afrique : dans les combats des 17, 18 ct 19-septembre 1916, à X..., a fuit preuve d'un grand dévoucment et de beaucoup de courage, no cessant de soigner les nombreux blessés français et serbes, presque sur la ligne de feu. A été très grievement blessé, le 19 septembre, dans son poste de secours violemment bombardé. Était l'auxiliaire précieux du médecin-major du bataillon. Mort des suites de scs blessures.

CUVILLIEZ (Jean-Marie), médecin aide-major de 2º elasse, à titre temporaire (réserve) au 260º rég. d'infauterie : blessé gravement au côté droit de la figure par un obus, renversé ensuite par un autre projectile de gros calibre, a donné des preuves du plus grand courage en essayant de panser des soldats qui avaient été bléssés. N'a quitté son poste que lorsque ses forces l'ont abandonné.

FALLOT, médecin aide-major de 170 classe de la mission médicale française de X ... : a rendu par son activité et ses connaissances professionnelles des services distingués en X... Affecté à une formation active, lors des attaques allemandes, est mort de fatigue et de surmenage peu après son arrivéc à S...

PEGAZ-TOQUET, médecin aide-major de 2º classe au 45° rég. d'infanterie : au cours des combats des 11 et 12 novembre 1916, a montré une grande crânerie et un mépris absolu du danger en allant plusieurs fois porter ses soins aux blessés sur la ligne même de feu et souvent malgré un violent



#### CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE

Caisse d'assistance médicale de guerre et « Secours de guerre à la famille médicale » réunis, 5, x ue de Suréne, l'aris (8°). — Le total de la souscription au 28 février 1917 s'élève à 650 000 francs.

Satora a '950 GOO | PRINCES. DU 16 AU -88 FÉVRIER 1917. 500 | Frances: DP Michion (Ed.), Paris (2º vers.). 450 | Frances: DP Michion, Saujon (Chan.-Infr.) (2º vers.). 450 | Frances: DP Robin (Pierre), stomatologiste des hôpi-taux (abandon d'honoraires), Paris (2º vers.). 200 francs : Dr Roux-Berger, chirurgien des hôpitaux.

150 francs: La Société des médecins du Cher (2º vers.).

150 france: La Société des médecins du Cher (2º esra).
120 france: D' Lion, Paris (8º esra).
120 france: D' Lion, Paris (8º esra).
120 france: D' Lion, Paris (8º esra).
120 france: D' Bouverd.
120 f

Scholleger, Numbreuber, 1974 (1974). Garipny, Garipny, Toulious (2 sers.). — Mook. Paris (3 sers.). — Pascalis, Paris (3 sers.). — Pascalis, Paris (3 sers.). — Pascalis, Paris (2 sers.). — Voizot, Poulily-en-Anxois (2 sers.). 45 wmmer. Paris (2 sers.). — Voizot, Poulily-en-Anxois (2 sers.). 45 wmmer. 1975 (1974). 46 panzes: 197 Toulilou, Bourg (Am) (9 sers.). 45 panzes: 197 Toulilou, Bourg (Am) (9 sers.). 45 panzes: 197 Toulilou, Bourg (Am) (9 sers.). 47 panzes: 197 Mainien, médécin de 19° classes de la marine, médecin-major du Descortes, Marseille. 20 frances: 197 Charbon, Miramont (L.-et-G.) (2 sers.). — Kendrily, Paris (9 sers.). — Métais, médécin-dados le corps médical du 42 si infancte, par Mét. Iss médecin-majors Lére, Beaussenat, Guérin, Perrier corps médical du 42 si infancte, par Mét. Iss médecin-majors Lére, Deaussenat, Guérin, Perrier corps médical du 42 si infancte, par Mét. Iss médecin-majors (1 sers.). — Sargain, México. 197 (1 sers.). — Margain, México. 197 (1 sers.). — Metais d'advesser les souscriptions à M. la Trisorier. Pries d'advesser les souscriptions à M. la Trisorier.

Cher Coufrère, Faites-vous partie des 3 500 bienfaiteurs à la générosité de qui nous devons les 650 000 francs de notre sous-

cription?
N'êtes-vous point, au contraire, parmi ceux dont la réponse ne nous est pas encore venue? Vous ne pouvez cependant rester indifférent à l'immense détresse que us voulous secourir.

On ne s'adresse jamais en vair à la bonté du médecin ; une heure vient toujours où son âme vibre à l'appel du malheur, où sa main s'ouvre. Cette heure a somié.

Avec ses ressources actuelles, la Caisse aurait pu faire face aux nécessités d'une courte guerre, mais celle-ci race aix necesses a une course guerre, mass cene-co se prolonge et, si vous ne nous apportez pos me concours financier suffisant, nous nous trouverous-en face d'une tâche que nous ne pourrons que difficilement rempir. Notre cuvvre a un double but, m double rôle. Par un pedivement de 10 p. 100 sur ses recettes, elle denne

d'abord une aide immédiate et efficace à ceux que la guerre a chassés de leur fover, aux douloureuses victimes de l'invasion qui ont dù prendre le chemin de l'exil, sans ressources; aux veuves, aux erpliclins dont les res-sources sont insuffisantes, aux confrères mobilisés chargés de famille et dout les avances sont épuisées.

Demain, la Caisse de guerre aura à répartir entre uos confrères des régions libérées le fruit de sa capitalisation, pour leur permettre de recommencer leur vie professionnelle

Quoi de plus simple, de plus émouvant que cette lettre pleine de dignité de notre confrère d'un pays envahi, coufiant sa femme et ses eufants aux médecins qu'ils

comaint sa femmé et ses entrânts aux medecins qu'ils rencontreront sur leur route l Que serait devenue cette famille, et tant d'autres massi éprovées, sans vous, qui nous avez aidé ou qui allez le faite?

Nous attendous votre souscription; versez largement, confraternellement, à la Calsse de guerre. Que ceux qui u'ont pas encore doumé réparent leur oubli; que ceux qui out déjà donne tous doment encore.

Le Président : ERN. GAUCHER.

Les Vice-Présidents : BELLENCONTRE, secrétaire de la Caisse; Buttie, Irésorier; Gaeral, (Carignan, Ardennes);
Pr COMBEMALE (Lille). La Secrétaire général: Ch. Levassort. Darras, Depasse, Louis Régis, Abel, Watelet, membres du Burcau.

MÉDICATION CARDIO-TONIQUE SÉDATIVE (NON TOXIQUE) Palpitations des Nerveux et des Neurasthéniques. Eréthisme cardinque de toute ordre, des affections fonctionuelles :: comme des affections organiques du cœur, Tachycardie essentielle parexystique, Goitre exophtalmique, etc. ::

BOSES : 15 à 20 gonttes 2 on 3 fois par jour. E. LEROUX, 182, rue de la Convention, Paris, et toutes pharmacie



GRAVELLE ARTÉRIO-SCLÉROSE

### Coaltar saponiné e Beuf

Antiseptique, Détersif, Antidiphtérique Officiellement admis dans les Honitaux de Paris



Sédatif de l'Hyperexcitabilité nerveuse

Buisson

DOSES:

ANTISPASMODIQUE: 2 cuillerées à café HYPNOTIQUE : /a2 cuillerées à potage

Laboratoires LBERT BUISSON 15 Avenue de Tourville, PARIS

COLLOBIASES DAUSSE

anti-infectieux dans toutes les septicémies

Traitement rapide du rhumatisme

ITTÉRATURE ET ECHANTILLONS Laboratoires DAUSSE 4. Rue Aubriot PARIS

reste toujours et malgré tout l'unique résumant tous les principes sédatifs préparation efficace et inoffensive, et névrosthéniques de

de Pandigitale correspondent environ à 0 gr. 10 Poudre de feuille sèche de Digitale.

LANCELOT & Cit, 26 et 28, Rue Saint-Claude,

#### NOUVELLES

Nécrologie. — Le Dr Reymond Nardin (de Chexbres, Suisse). — M. Macé de Lépinay, officier de la légion d'houneur, père de M. le Dr Macé de Lépinay (de Néris) à qui nous exprimons notre douloureuse sympathie.

Mariages. — M. le Dr Paul Bonvoisin, aide-major aux armées, et Mile Marthe Louis. — M. Albert Leblane, interne des hôpitaux, et Mile Marguerite Muller, fille de M. le Dr Paul Muller.

Faculté de médecine de Paris. - Sont nommés à la faculté de médecine de Paris:

M. Pierre Marie, professeur d'anatomie pathologique, professeur de clinique des maladies du système nerveux, en remplacement du professeur Déjerine, décédé.

M. Letulle, professeur d'histoire de la médecine, professeur d'anatomie pathologique.

Légion d'honneur. — Sont inserits au tableau spécial pour chevalier :

JABBANN (Paul-Molse), médecita áité-inajor de 2º classe, dittre temporaire (réserve), au 20º rég, d'artillerie : médecin d'un divouement exceptionnel. Au front depnis le début de la campague. A soigné sur place un vambre très important de blessé, sous les bombardements les plus violents. A été atteint d'une très grave blessure, le 14 août 1916, en donnant ses soins à un canomitent blessé. Déjà cité à l'ordre.

CAMBOURNAC (Laurent-Clément), médeein aide-major de 2º classe, à titre temporaire (active), à un groupe, divisionnaire de brancardiers: par son exemple et son ascendant sur ses hommes a touiours obtent d'eux, dans les circonstances les plus difficiles, le maximum d'esforts. S'est ait remorquer, lors des attaques de juillet 1916 et pendent la période du 3 au 23 novembre 1916, per son dévouement, son ônergie et la bravoure, transportant lui-môme à pluisieurs repriss, sons le feu, des blessés. Grithement alteint au cours d'une recomacissance dans le secteur d'attaque le 15 décembre 1916, a réjoin le réclais avancé du groupe et via consenti à se laiserr évacuer que le 16 décembre. Trois sois cité à Ordre.

DISSIOLINS (Paul-Marie), médicein aide-major de re classe (réserve) au 12º bataillon de chasseurs alpins: modèle de conscience et de dévouement. S'est particultirement distingué pendant quatre mois de campagne très durc, lors des opérations de la Somme, et a été it à l'order pour sa belle conduite. A été vietime d'une piqure anatomique alors qu'il assurait son service et a du être amputé du bras droit.

Pribart (Robert-Charles-Alphones), médecin aidemajor de « lease (territorial) an 2% batallion de chasseurs: médecin d'une énergie et d'un dévouement exmplaires. Atteint d'une grace blessire, le 25 août 1914, en allant veluer des blessés en première lipne, a continué, malgré ses souffrances, à assurer son service durant les deux jours sinomás et n'a consenti à se loisser éuvener qu'à bout de Jovess. Porte de l'usage de la jambe gauche. Médallie militaire. — Liuste (lasae), médecin auxi-

liaire (active) au 2º rég. russe spécial : engagé volontaire pour la durée de la guerre ; s'est distingué par son courage



### ARTHRITISME

DIATHÈSE URIQUE RHUMATISME — GOUTTE GRAVELLE

# Dialyl

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert
PAR LE LABORATOIRE ALPH. BRUNOT
et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Élimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.), pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse.

# TRÈS EFFICACE

ABSOLUMENT INOFFENSIF :
Ni toxicité générale,
Ni toxicité rénale.

2 Doses par jour, dans un Verre d'Eau
 DANS LES ÉTATS AIGUS:
 4 à 6 doses par jour.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT PARIS - 16, Rue de Boulainvilliers, 16 - PARIS

# Dialyl

ires d'eau dialplée '

TOUTES PHARMACIES ENVOI GRATUIT de Flacons de "Dialy!" à MM. les Docteurs ainsi qu'aux Höplatux, Formations santitaires Militaires et, individuellement, aux Soldats rhumatisants dont l'adresse sera donnée par MM. les Docteurs au Laboratoire du "Dialy!"

# Dialyl

Soluble dans l'Esu ;
"Cures d'eau dialulée "

TOUTES

PHARMACIES

#### NOUVELLES (Suite)

au cours du combat du 16 juillet 1916. Très grièvement blessé, le 7 février 1917, par suite de l'éclatement d'un obus dans un boste de secours. A assuré l'évacuation des blessés sans se bréoccuber de ses brobres soufirances, donnant ainsi le plus bel exemple de sang-froid, d'énergie et de dévouement. Amputé du pied gauche.

Service de santé. - Sont nommés :

Au grade de médecin aide-major de 2º classe de réserve. les médecius auxiliaires : M. Bonner (Louis-Etienne-Auguste), à la 14° section d'infirmiers militaires : M. MKR-CHER (Charles-Emile-Léon), à la 2e section d'infirmiers militaires : M. PORTEU DE LA MORANDIÈRE (Emmanuel-Gaëtan-Marie), de la 10e section d'infirmiers militaires,

Au grade de médecin aide-major de 2º classe de l'armée territoriale, les médecins auxiliaires : M. BALVAY (Arthur-Joachim-Marie), à la 14º section d'infirmiers militaires ; M. CARLE (Marie-Clément-Florent), à la 20<sup>s</sup> section d'infirmiers militaires : M. PARMENTER (Julieu-René), à la 2º section d'infirmiers militaires.

Au grade de médecin aide-major de 2º classe de réserve (à titre temporaire) : les médecius auxiliaires : M. Barbier (Jean), 14e section d'infirmiers militaires; M. Coigner (Jean-François) 140 section d'infirmiers militaires; M. Denarté (Camille-Victor), 1re compagnie de skieurs à Briancon ; M. DUTER (Marie-Toseph-Francois-Georges). 220 section d'infirmiers militaires : M. Galliard (LouisPierre-Théophile). 18t section d'infirmiers militaires; M. Maupettt (Robert-Louis-Ambroise), 4e section d'infirmiers militaires; M. Migor (André-Jean-Baptiste), actuellement en congé de convalescence ; M. NAVENNEC (Yves-Louis), 11e section d'infirmiers militaires · M. Pat-Luès (Hector-Jean-Paustin), 18c section d'infirmiers militaires; M. Phelippes de la Marnière (Daniel-Marie-Jean-Roger), 72° rég. d'infanterie ; M. RABREAU (Stanislas-Louis-Antoine), 8e section d'infirmiers militaires : M. Trossat (Henri-Frédéric), 4º rég. de zouaves (dépôt).

Au grade de médecin aide-major de 2º classe de l'armée territoriale (à titre temporaire) ; M. le médecin auxiliaire Albour (Lucien), 4c section d'infirmiers militaires.

Au grade de médecin aide-major de 2º classe de réserve (à titre temporaire), les médecins auxiliaires : M. Bouvar (Louis-Marc), 15° section d'infirmiers militaires; M. DE BUTTLER D'ORMOND (Léonec-Raymond), 128° rég. d'infanterie, actuellement en traitement à l'hôpital de la Pitié à Paris ; M. HUMBERT (Elic-Jean-François), 60° rég. d'infanterie (dépôt); M. Monvoisin (Georges-Renault-Eusèbe), 128¢ rég. d'infanterie (dépôt).

Au grade de pharmacien aide-major de 2º classe de niserve (à titre temporaire) : M. le pharmaeien auxiliaire Guégan (Paul-Aristide), laboratoire de toxicologie de la 47º division.

AFFECTIONS L'ESTOMAC DYSPEPSIE GASTRALGIE

# VALS-SAINT-JEA

ENTÉRITE ez l'Enfant - Chez l'Adulte VALS PRÉCIEUSE

l'Eau des Hépatiques

reresoneres LITHIASE BILIAIRE COLIQUE HÉPATIQUE - ICTÈRES etc INSUFFISANCES

HÉPATIQUE & BILIAIRE : HÉPATISME :: ARTHRITISME CHOLEMIE FAMILIALE DIABÉTE PAR DYSHÉPATIE TUBERCULOSE et SCROFULE

justiciables de l'Huile de Feie de Morn DYSPEPSIES HYPERCHLORHYDRIE :: PITUITE MIGRAINE :: ENTERITES COLITE MUCO - MEMBRANEUSE CONSTIPATION :: HÉMORROIDES ENTÉROPTOSE, GYNALGIES Névroses et Psychoses Dyshépsti

- NEURASTHÉNIE MALADIES INFECTIEUSES **ANGIOCHOLÉCYSTITES** FIEVRE : TYPHOIDE INTOXICATIONS TOXHEMIE GRAVIDIQUE

DERMATOSES par DYSHÉPATIE : (Chloasma, Éphélides, Xanthomes, etc.) DERMATOSES AUTO ou HÉTÉROTOXIQUES (Acaé, Furonculose, Pyodermites, etc.) Maladies des pays chauds

CONGESTIONS DU FOIE HÉPATITES ET CIRRHOSES (Alcoolique, Palustre, Syphilitique, etc.) 202222222222 MÉDAILLE D'OR aux Expositio et PALMA-DE-MAJORQUE 1914 DIPLOME D'HONNEUR & CASABLANCA 1915

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE et BILIAIRE associées à la médication CHOLAGOGUE



Prix en France : 6 francs

EN VENTE dans toutes LES PHARMACIES

Dépôt Général, Échentillone, Littérature LABORATOIRE de la PANBILINE ANNONAY (Ardèche) France

Cete spidentine executalizarent stifique, institute par 1-D Plannier et sanctionnierpar éta milleur débouration ou même d'auto-observations et confrires, est la seuto qui, apisant là n fois sur la sécrétion et aur l'exert-tion de la gland d'apparique, combiné proportierpaire et ce boningques, utilieant tous de la gland d'apparique, combiné proportierpaire et ce boningques, utilieant tiles de la comparité d qui en l'accommence dérivent. Un traitement d'épreuves par la PANBILINE permet d'affirmet le diagnostic causal dans les cas incertains où il améne la guérison, au même titre que son échec, après un temps d'application suffisant, autorise à recourir

La PANBILINE, traitement total des maladies du FOIE et des VOIES BILIAIRES, combine synerg ent en une association qui exalte rs propriétés :

> EXTRAIT HÉPATIQUE EXTRAIT BILIAIRE EXTRAIT de BOLDO PODOPHYLLIN GLYCERINE PURE NEUTRE

> > NI SUCRE NI ALCOOL

Solution d'absorption facile, inaltérable, non toxique, bien tolérée, légèrement amère mais sans arrière-goût.

POSOLOGIE

Une à quatre cuillerées à des de dix grammes le matin à jeun, ou au début du repas, soit pure, soit

dans une boisson froide ou tiède. - Demi-dose pour les Enfants DÉPOT chez les DROGUISTES et COMMISSIONNAIRES on FRANCE.

ALGÉRIE & COLONIES, BELGI-QUE, SUISSE, ESPAGNE, ITALIE, PORTUGAL, RÉP. ARGENTINE, CUBA. etc.

à l'intervention chirurgicale, l'obstacle à la perméabilité des voies biliaires étant alors démontré extérieur à celles-ci, non lithiasique ou au-dessus des ressources de le Agissant sur le tractus digestif, uvant tout par le rétublissement de la biligenése normale, la médication exerce, en outre, bien que ne renfermant aucune drogue à dose purgativeou même luxuive, une action directe ar la morriché et la sérvition de l'intestinqu'elle ramène à l'état physiologique dans les expériences de perfusion fintestinale.

Produits blue cours et l'action de l'entre d

essals successifs, le remode actif chez tel ou tel malade, quelle que soit son idiosyncrasie. A la dose moyenne d'une cuillerée à dessert de dix grammes par jour, elle ne constitue une dépense quotidienne que de 0,25 environ Indications the separations?

ansayie, Trouble dignity,

Jungly saice Regardine

aly namic Conscription my

Phetaries on fations alle

Travtement she plus actof.

Tamurgyl

and be letterweller

Phoenty or charme du le repas

land un pen d'em.

Clert un tel de Vanadium

hon toxione

Euroi gratust and methicins 6 rue de Labordes Paris. PRODUITS DE RÉGIME

#### CH. | MEUDEBER! I Pains spéciaux, Pâtes

Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiques

Usine de NANTERRE (Seine).



Vient de paraître :

HERZEN

# GUIDE-FORMULAIRE THÉRAPEUTIOUE

go édition, 1917, 1100 pages, cartonné

....... 12



Viennent de Reparaître :

### ARCHIVES MÉDICALES BELGES

Nº 1 et 2. - JANVIER et FÉVRIER 1917.

CONTE DE RESECTION: MM. MAISTRIAU, DEPAGE, NOLF, BRACHET, WILLEMS, DERAGHE, LABASSE, HAINAUT, DENHAENE, DE MARNEFFE, HERRARD, DEBAISIEUX, GAUDY, REPAUX.

M. STASSEN et J. VONCKEN, Secrétaires de la Rédaction.

Nous appelons votre attention sur ce premier journal médical belge reparaissant maigré l'exi., pendant la guerre; nous serons haureus de recepcir potre abonnement aux Archicos Médicales Belzes.

Belgique non occupée et France: 18 fn. – Étranger: 18 fn. – Ádresser les abonnements à la librairie J. B. BAILLIÈRE et Fils, 19, rue Hautefeuille, à Paris. On peut également s'abonner dans toutes les librairies.

#### NOUVELLES (Suite)

Au grade de médecin vide-major de 1te classe de l'active : M. CORDIER (Charles-Albert-Fernand-Nicolas), armée d'Orient; M. LENOIR (Jean-Dominique-Antoine-François), ambulance 1/21; M. PICARD (Charles-Séraphin-Henri), 550 rég, d'artillerie,

Au grade de médecin-major de 120 classe de l'active : M. Ptc (Brice-Alexis-Joseph), médecin-major de 2º classe au 7º rég. d'infanterie coloniale. Maintenu.

Au grade de médecin-major de 2º classe de réserve (à titre temporaire) : M. le médecin aide-major de 1re classe DE RYCKER (René-Engène-Marie), chef de service au 130° rég. d'infanterie.

Au crade de médecin aide-major de 110 classe de réserve : M. le médecin aide-major de 2º classe de réserve Skjour-NET (Pierre-Marie-Théophile), en mission.

Au grade de médecin aide-major de 1to classe de l'armée territoriale : M. le médecin aide-major de 2º classe de l'armée territoriale LE PLAY (Albert-Camille-Émile), en mission.

Au grade de médecin aide-major de 2º classe de réserve. les docteurs en médecine : M. MERCIER (Albert-Raymond), médecin auxiliaire au 128º rég. d'infanterie; M. Moré (Jean-Gabriel), médecin auxiliaire à la 116 section d'infirmiers militaires ; M. l'élève de l'évole du service de santé militaire COLLET (Louis), médecin aidemajor de 2º classe (á titre temporaire) au 161º rég, d'infanterie; M. l'élève de l'école du service de santé militaire Pirrson (Henri), médecin aide-major de 2º classe (à titre temporaire), armée d'Orient.

Au grade de pharmacien aidc-major de 2º classe de l'a:mée territoriale : M. LEBRAU (Paul-Marie-Alfred), soldat à la 22c section d'infirmiers militaires. Inspection des études et expériences chimiques de guerre,

Corps de santé des troupes coloniales. - Ont été affectés : En Indo-Chine: M, le médecin principal de 2º classe LE GENDRE (A.-F.), en cougé (désigné pour une mission hors cadres) et M. le médecin principal de 2º classe BEL-LARD, du dépôt du 23e rég. d'infanterie coloniale.

En Afrique occidentale française: MM. le médecin-major de 1ºc classe CAMUS; le médecin-major de 2º classe Bour-RAGUÉ et les médecins aides-majors de 2º classe Roussel. et LABEYLIES, du dépôt du 23º rég. d'infanterie coloniale.

En Afrique équatoriale française : M. le pharmacienmajor de 2º classe DELLYS, du dépôt du 3º rég. d'infanterie coloniale.

A la Guyane: M. le médecin-major de 2º classe Pochov. du dépôt du 23e rég. d'infanterie coloniale,

En France : Au dépôt du 1er rég, d'infanterie coloniale. M. le médecin-major de 1º0 classe Lions, rentré d'Afrique équatoriale française (hors cadres) ; an dépôt du 4º rég. d'infanterie coloniale, M. le médecin-major de 2º classe Vadon, rentré d'Indo-Chine (hors cadres) ; au dépôt du 7º rég. d'infanterie coloniale, M. le médecin-major de 1re classe Vassal, du dépôt du 5e rég. d'infanterie coloniale ; au camp de Fréjus, M. le médecin-major de 2º cl. MILLET, du dépôt du 1er rég. d'infanterie coloniale ; au 31º bataillon sénégalais, M. le médecin-major de 2º classe Soulayrol, du dépôt du 24º rég. d'infanterie coloniale.

Sont nommés :

Au erade de médecin principal de 1re classe, les médecins

(Bi-Jodure de Codéine)

81ROP (0,04)

MPHYSEME PILULES (0,01) ASTHME

6) Boulevard de Port-Royal, PARIS

### LC MONTAGU

SIROP (9.00) TOUX D PILULBS (0.01) INSOMNIES

MMPOULES (0.02) SCIATIQUE

49, Bouleyard de Port-Royal, PARIS

#### MALADIES DES POUMONS

Par CLAISSE, MOSNY, TRIBOULET. LANDOUZY, GRIFFON, BARBIER, MENETRIER, BALZER, MERY, BABONNEIX, LE NOIR. 1909. 1 vol. grand in-8 de 840 pag., avec fig. 16 fr.

Par le D. A. ROLLIER (de Leysin)

Un vol. in-4 de 217 pages avec figures et photographies et couleurs, 107 planches noires et colorices, cartonné. 20 fr.

La Pratique Héliothérapique, par le Dr JAUBERT (d'Hyéres). 1 vol. in-16 de 06 pages, avec 19 figures, cartonné (Actualités médicates). 2 fr. 2

avec figures -.

La Cure solaire de la Tuberculose chronique, par le D' MALGAT. 1911. 1 vol. in-8 de 400 pages,

### PARASITAIRES

#### I'HOMME ET AUX ANIMAUX TUBERCULOSE

SCROFULE - MORVE - CHARBON - PSITTACOSE RAGE - TÉTANOS - ACTINOMYCOSE - MYCOSES OOSPOROSES - ASPERGILLOSE - LADRERIE

TRICHINOSE - ANKYLOSTOMOSE Par MOSNY, BERNARD, MENETRIER, GILBERT, FOURNIER, VAILLARD, DE BEURMANN, GOUGEROT, ROGER, RENON, BROUARDEL, GUIART, GALLOIS.

1913. 1 vol. grand in-8 de 566 p., avec 26 fig. 10 fr.

#### ARTHRITES TUBERCULEUSES

Par M. GANGOLPHE

PROFESSEUR AGRÉGÉ À LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE LYON 1908. 1 vol. grand in-8 de 235 p., avec 76 fig. 5 fr.

rmacie DUMOUTHIERS, 11, Rue de Bourgogne, PARIS.

#### NOUVELLES (Suite)

principaux de 2º classe: M. Huot (Louis-Victor-Jean), aux armées; M. Timoux (André), en Indo-Chiue; M. Bourdon (Gabriel-Émile-Georges), aux armées; M. Bournau (Louis-Octave-Daniel), aux armées;

Société amicale des élèves et anciens élèves du Val-al-Grâce. — Recomme d'unitifé publique du 2 février 1917, extet société, dont le président est le médechi inspectur Cl. Viry, est apte à recevoir des dous et legs. Elle fait un pressant appel à la générosité des inembres du corpa de sanici militaire. Depuis le édônt de la guerre, 550 d'entre eux sont morts au champ d'homeur; aussi pur a-til de nombresses famillés à soulager. Le trésorier de la société est le DF Fasquelle, médechi-major, 8, rue Ballu, Paris-XIV.

Association de la Presse médicale française. — A sa dernière Assemblée générale, l'Association de la Presse médicale française a examiné la situation des étudiants en médiceine pour lesqueles le ministre a pris les décrets eréant le grade de sous-sid-enajor et autorisant sous certaines conditions l'accession au grade d'aide-major d'étudiants avant moins de 16 inscriptions.

Tout en applandissant à ces mesures qui rendent justice à nes confrères de demaint et améliorent le fouctionnement du Service de santé, ou a fait remarquer que la situation de ces étudiants serait illégale au point de vue de la loi et qu'il conviendrait de la régulariser, es qui serait d'ailleurs très facile. Voici le vœu qui a été émis par l'Assemblée à ce sujet :

« L'Association de la Presse médicale française, considérant que les décrets, créant le grade de sous-aide-major et autorisaut daus certaiues conditions la nomination d'aides-majors d'étudiants en médecine ayant moins de seize inscriptions sont la consécration de l'acquit professionnel réalisé par ces jeunes gens dans leur stage dans le Service de santé depuis la mobilisation, et la juste récompeuse de leur dévouement et de leur sacrifiee, approuve ees mesures. Toutefois, elle croit devoir faire remarquer que les dispositions de la loi sur l'exerciee de la médecine ne permettant pas aux étudiants avant moins de seize inscriptions de remplacer même temporairement un médeciu, il couvient, en vue de reutrer dans la légalité, et de ne plus en sortir désormais, d'émettre le vœu que le stage accompli par un étudiant dans le Service de santé depuis ta mobilisation soit équivalent, au point de vue du droit aux inscriptions, au temps passé dans les Facultés. De la sorte, en effet, les étudiants présentant les conditions exigées par le déeret pour être nommés aidesmajors de 2º classe, pourraient être titulaires des seize inseriptions exigées par la loi

« Bien entendu, ces aides-majors, avant d'être autorisés à passer leur thèse, seraient tenus de subir certaines épreuves supplémentaires, à déterminer par les Facultés, et de réeler les frais de scolarité réelementaires. »

L'Association a décidé ensuite d'adresser le présent vœu à la Commission d'hygiène de la Chambre et au Groupe médical parlementaire.

les formes
de la
la Faiblesse
et de
l'Epuisement

Phosphate vital

Glycerophosphate identique à celui de 1'organisme

ECHANTILLONS : Établissements JACQUEMAIRE - Villefranche (Rhône)

# RECOUVREMENTS PARIS 10 º/. H. MAUGER

Ancien chef du seroice des recouvrements du Syndicat des Médecins de la Seine (15°, Année), Bureau, 39, rue Galande, PARIS (V°)

## Extraits OPOTHERAPIOUES INJECTABLES

OVARIQUE, THYROIDIEN, HEPATIQUE, PANCREATIQUE, TESTICULAIRE,
NEPHRETIQUE, SURRENAL, THYMIQUE, HYPOPHYSAIRE

CHAIX & C\*, 10, Rue de l'Orne, PARIS. - (Téléph.: Saxe 12-55).

#### REVUE DES REVUES

Méningite cérébro-spinale et désinfection (I. Comby. Arch. Méd. des Enfants, nº 12, déc. 1916).

Les pratiques actuelles de la désinfection officients sont puériles et doivent être abandonnées. Elles sont condamnables parce que vexatoires et absolument iuefficaces. « Bien plus, je les déclare dangereuses, car elles font naître, dans le public, un sentiment de fausse sécurité. Le mot magique de désinfection a été prononcé, le simulacre de cette désinfection, qui doit préserver la famille, la maison, le quartier, la cité, a été fait ; on dort sur les deux oreilles, et on néglige le véritable danger », c'est-à-dire le contact direct des malades, des convalescents. des porteurs de germes avérés ou latents, le seul aui compte pour la propagation des maladies infectieuses.

Fièvre paludéenne des Flandres [Quelques remarques sur la ponctuation basophile des hématies] (E. RENOUX, Archives Médicales Beiges, nº 1. janvier 1917).

Sous l'influence des circonstances hygiéniques défectueuses actuelles, il s'est produit, en Belgique, un réveil de l'infection malarique sons forme de fièvre paludique aignë. Les cas constatés se caractérisent par la grande variabilité du tableau clinique et l'absence de rythme dans la conrbe thermique. La guérison complète est survenue rapidement sous l'influeuce de la quinine.

Les préparations hématologiques montrent une grande variété d'aspect de l'hématozoaire ; le nombre des mérozoïtes est très variable, de même que le nombre et les dimensions des granules pigmentaires; eu outre, présence fréquente dans les globnles rouges de ponctuations

basophiles dont l'origine et la signification restent à Maldetminer.

Succedanés du lait stérilisé : lait condensé, lait desseché (A.-B. MARFAN, Le Nourrisson, nº 1, janvier igi).

Ae last condensé ne doit être regardé que comme un succedane du lait stérilisé qui ne doit être employé, an moins dans nos pays, que comme uu aliment complémentaire ou transitoire ; son emploi ne doit jamais être à la fois exclusif et très prolongé, Donc, pendant l'été. quand on mauque de bon lait stérilisé ou de bon lait frais qu'on peut faire bonillir, le lait concentré est très précienx, mais son usage sera temporaire. On se servira de lait condensé écrémé qui se conserve mieux, est meilleur marché et mieux digéré que le lait condensé gras.

La pondre de lait desséché pent reudre des services comme aliment complémentaire ou transitoire : la poudre de lait est le type de l'aliment « couservé » ; elle a tons les incouvénients des laits très modifiés par le chanffage et qu'on laisse vieillir ensuite, et si l'on n'a cité que peu de cas de scorbnt infantile dus à son emploi, pent-être ne les a-t-on pas tons publiés. On ne peut donc préférer la poudre de lait au lait de bonne qualité soumis à l'action rationnelle de la chaleur le plus tôt possible après la traite et consommé presque anssitôt. Celni-ci reste l'aliment de choix pour l'enfaut qui a le malhenr d'être privé da sein.

Modifications respiratoires du thrill et pouls paradoxal unilatéral dans l'anévrysme artérioveineux de la sous-clavière (D. Danielopolu et



Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURETIQUES L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE

PHOSPHATÉE de déchloruration, le remède le plus heroïque pour le brighti-que comme est la digitale pour le cardiaque CAFÉINÉE

LITHINÉE Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaître les océmes et la dyspnée, eret ions; juguel les crises, enraye cours du sang.

r. - Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boltes de 24. - Prix 5 fr.

PRODUIT FRANCAIS

4, rue du Roi-de-Sicile PARIS -

PRODUIT FRANCAIS

#### REVUE DES REVUES (Suite)

 V. DANULESCU, Arch. des Mal. du Cœur, nº 1, janvier 1917).

Lin dehors des signes stéfhoscopiques coupus, l'audviyauc artério-veinenx sons-clavier se traduit cuore par : 1º des caractères particuliers du sphygmogramme et du pouls jugulaire; 2º mue diminution de la tension maxima (la minima étant la mêne que du côté sain); 3º une diminution de l'amplitude de l'aiguille osciliométrique; 4º une accentuation inspiraçoire du thrill; 5º un changement de timbre du thrill pendant l'inspiration; 6º le pouls paradoxal mulaitéral.

L'amibiase chronique en France à la fin de l'année 1916 (Paul RAVAUT, Presse Médicale, nº 9, 8 fév. 1917)

Si l'amibiase persiste encore après la guerre (et l'amibiase chronique est maintenant très fréquente en France), clle affectera de préférence sous nos climats des formes particulièrement torpides. « Dès maintenant et dans l'avenir, tout médeein, aussi bien à la ville qu'à la campague, peut done la trouver devant lui. »

Nouvelles recherches sur la contagion de la tubercuiose par l'air exptré pendant la soux (P. CARUSSÉ, Annaice de l'Institut Pasteur, u° 11, novembre 1916). A côtié de la contagion tubercuieuse par les crachats socs, il existe une contagion par les goutledetes formées aux dépens de la saitue et des crachests et directement inhaltes. Mais ces gouttedetes jonent la plus grande partie de leur roite après leur da d'fort et sous la forme de poussières séches, leur de la comment de la comment de la comment de la contraction de la comment de la comment de la comment detraire, prendre des précantions à l'égand des linges et tissus souillés de bacilles, du visage et des mains du malade qui sont également plus on unions pollués, — c'est

là la partie de la prophylaxie la plus facile et la plus sûre daus ses effets, — mais il faut d'autre part essayer d'empécher l'émission de gouttelettes au mounent de la toux du malade. Il faudra donc lui demander « de tonsser sur un linge imprégné d'autiseptique, à l'état ses ou humide, de manière à tuer les baeilles fixés par ce linge ; cellu-ci-ser changé fréquemment, au moins tous les jours un cfois».

Les variations du rythme cardiaque et de la tension artérielle dans l'orthostatisme, l'effort et la fatigue. Leur valeur au point de vue de l'aptitude militaire (Cn. JAUBRY et P. J.DV, Archives des Mal. du Ceur, n° 2, février 1017).

Epreuve du rythme: L'examen des variations du rythme chez les sujets normaux ou exempts de tare cardiaque ne pegmet de considèrer counse mea anomalie digna d'être retepue, ni le degré élevé ou faible de la réaction, ni sou besence, ni même une réaction inverse, ni entiu un retard dans le retour à la normale ne dépassant pas 3 à 4 minutes. Quant aux anomalies varies (troubles définitiés de l'équilibre rythmique, retard exagéré du retour à l'équilibre auférieur), rieu ne permet de les considérer comme un signe de faiblesse ou de fatigue du muscle cardiaque publict qu'un trouble du dynamisme nerveux du cœur.

Eprouve de la tension artérielle: Les variations daus l'pritiostatisme, l'effort ou la fatigue n'ont donné aueun reuseignement utile, ni sur la capacité fonctionnelle du cœur, ni sur une adaptation plus ou moins faible du système cardio-vasculaire.

RÉSUMÉ: e Dans les questions d'aptitude qui se posent journellement pour nous, l'épreuve des variations de la tension artérielle à l'effort, contrairement à l'épreuve rythuique que nous faisons parjois intervenir, ne nous a jamais fourni\_autein élément d'appréclation. •

DIGITALINE cristie

Académie de Médecine de Paris.
Prix Orfila (6,000 îr.)
Prix Desportes.

NATIVELLE

GRANULES BLANCS
au 1/4 de milligr
GRANULES ROSES
au 1/10 de milligr
AMPOULES au 1/16 de milligr
AMPOULES ou 1/16 de milligr
49, Boul. Port-Royal, Paria

Régime des Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

VICHY CELESTINS

BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES

8988888888888888888888888

### ESTOMAC

# SEL

DE

# HUNT

GRANULE FRIABLE

Alcalin-Type
Spécialement adapté
à la Thérapeutique
Gastrique.

ACTION SURE
ABSORPTION AGRÉABLE
EMPLOI AISÉ
INNOCUITÉ ABSOLUE

### TOUTES PHARMACIES

Echantilions an Corps Medical pour Essais Thérapeutiques.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT = PARIS

#### REVUE DES REVUES (Suite)

L'hygiène et la reconstitution des cités (FR. BUS-SIÈRE, Annales d'hygiène, février 1917).

L'épuration des caux usées de l'habitation est une question primordiale d'hygélen, expendant assez unal connue des ingénieurs et des architectes, —voire même de beaucoup d'hygénietse. Le problème consisté e à trouver un appareil pouvant recevoir, liquéfier, transformer et depurer toutes les caux usées de l'habitation individuelle ou collective, et nécessairement pourvu d'un lit bactérien qu'on ne puisses supprimer en acume érrountance, c'est-qu'on ne puisses supprimer de na cume de rountance, c'est-qu'on terminale de la comme de l'épuration qui rempliration d'un appareil d'épuration qui rempliration dessératé.)

Disparition des corps en croissant de la tierce maligne après injection intravelneuse d'émétine (Sir Leonard Rogers [de Calcutta], British Medleal Journal, 6 janvier 1917, n° 2923).

Si la quiniue détruit l'hématozoaire à son stade intracorpusculaire, elle se montre absolument impuissante contre le parasite à son stade extracorpusculaire, stade responsable des récidives fréquentes de la maladie et, ce qui est plus important, de la contamination des moustiques, c'est-à-dire de la dissémination de la maladie. Sir Leonard Rogers a déjà signalé les succès qu'il a obtenus dans le traitement du kala-azar par l'injection intraveineuse d'émétine tartarisée, et le fait que cette drogue est capable de tuer les parasites de Leishman-Douavan induisit le célèbre professeur de Calcutta à penser qu'elle se montrerait « inimicale » vis-à-vis du parasite de la maladie à son stade quinino-résistant. En effet, dans 4 cas, aux doses successives de 4, 8 ct même 10 centigrammes par voie intravcineuse, l'émétine tartarisée révéla son effet destructif sur les gamètes de la tierce maligne ou bénigne.

#### REVUE DES THÈSES

Proxov (Jean), Contribution à l'étude cilaique et expérimentale de la malade de Hein-Media (Irl. Paris, 1914). Dans cetté étude très complète de cette affection et à des troubles paralytiques, l'auteur s'est efforcé de montrer par l'évidence de ces formes méningées que le terme de paralysis, infantile semblait un peu trop précis comme l'a signalé M. Netter à maintes reprises — pour une affection qui d'abord pouvait évoluer à tout âge et dont les symptômes paralytiques pouvaient être réduits à mie simple parésic on même ue pas exister.

Une description détaillée des étapes cliniques de la matadie de Heine-Medin et principalement de la phare méningée prépolionsyélitique présente un intérêt pratîque pour le diagnostie souvent des plus délicats à poser entre une méningite cérébro-spinale et une forme méningée de la poliomyélite. L'application de la méthode de la neutrelisation des virus de MM. Netter et Levaditi a permis à M. Pignot de déceler des anticorps antipoliomyélitiques chez trois sujets ayant présenté, de nombreux mois auparavant (trente nois dans un cas), le syndrome ictéro-méningé de Guillain-Richet.

A noter les recherches sur les modifications cytologiques du sang et du liquide céphalo-rachidan et sur le mécanisme de la neuronophagie : dans le liquide céphalorachidien peuvent apparaître certains étémeuts cellulaires à gros noyan et à protoplasma aboddant qui doivent être classés parmi les macrophages, ainsi que l'indiquent leurs caractères morphologiques et la présence dans leur protoplasma d'inclusions lymphocytaires, ces urbues macrophages, bien décrits par M. Levaditi, ont été retrouvés dans les coupes de moelle et dans les espaces lymphatiques des guines vasculuires médingés par jumphatiques des guines vasculuires médingés



TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS

ABISTOSE - CÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - BIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC.

"CÉRÉALES JAMMET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc.

Brochure et échautilloss sur demaude, m." JAMMET, 47, Pue de Miromesnil, PARIS

#### PRODUITS DE RÉGIME CH. HEUDEBERT

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiqués

Usine de NANTERRE (Seine).

# URASEPTINE ROGIER

### MÉDICATION NOUVELLE

des

Troubles trophiques sulfurés

# SULFOÏDOL

GRANULÉ

### Soufre colloïdal chimiquement pur

Très agréable, sans goût, ni odeur. Contient 0,10 centigr. de Soufre colloidal par cuiller-mesure.

Le SOUFRE COLLOÏDAL est une des formes du soufre la plus solluble, la plus assimilable, c'est un soufre non oxyde, c'est su forme VIVANTE.

Ce qui fait la supériorité du SULFOIDOL sur tous ses congénères, c'est son mode de préparation.

En effet, il ne contient pas, comme dans les solutions, des actaes thronques, nl autres dérivés congénés du source, cest ce qui explique son goût agréable et sa parfaite conservation.

Il se dissent dans l'eau pour former un liquide blanc comme du latt, ames degager aucune odeur et sans qu'il soit besoin comme dans les solutions de l'additionner d'essences fortes (eucalyptus).

Par le procédé spécial Mes ROBIN; le Soufre colloidel (Sufficial) rest un colloide, qu'il soit desséché ou non, parce qu'il peut tuplours être remis en suspension dans l'eau, qu'il ne ourie pas de composition et qu'il présente tous les caractères des inovements.

browniens comme on peut le constater à l'ultramicroscope.

dans PARTHRITISME CHRONIQUE, dans l'ANÉMIE REBELLE,

là DEBILITE,

of DERMATOLOGIE,

dins is FURONCULOSE,

l'ACNE du TRONC et du VISAGE,

lis PHARYNGITES,

BRONCHITES, VAGINITES,

URETRO-VAGINITES,

dins is INTOXICATIONS

METALLIQUES SATURNISME/ HYDRARGYRISME

Le SULFOIDOL se prépare également sous forme : 10 injectable (ampoules de 2 c. cubes); 20 Capsulos gutthinées (dosées à 0,40 de

soufre colloïdal par capsule);
(1º dosécà 1/15º pour frictions;
3º **Pommade**) 2º doséc à 2/15º pour soins du
visage (acné, rhinites);

40 Ovules à base de Soufre colloïda! (vaginites, créfro-vaginites).

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

#### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE

NAVARRE, médechi-major de 2º classe au 3º rég. d'infauterie coloniale: lors du torpillage par un sous-marin onneui de la Provence, se trouvant chef d'un radeau tourdement chargé, n'a cessé d'exhorter ses hommes au courage, leur donnaut lui-même le plus bel exemple.

HOPTAL CHRURGICAL FLOTTANT & CHARLES ROUN >: par la science et le dévoument de son personnel et son organisation parfaile, a rendu les plus grands services au point de vue chirurgical, tant à X..., qu'à Y..., pendant-la période d'opérations actives

VANDENBOSCHE (Albert), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe, médecin-chef de l'hôpital temporaire n° 2, chirurgien de grande valeur, administrateur de premier ordre: l'a prouvé à X..., à la lête d'une formation importante, le montre à nouveau à la tête de l'hôpital n° 2. Sail avoir une initiative protessionnelle agissante et broductries.

CHAUVET (Jules), pharmacien-major de 2º classe à l'ambulance nº 3: parti à X... sur sa demande. Beaucoup d'allure et de cran.

CLAVERUR (Simfon), médecin aîde-major de 1ºº classe à l'hôpital d'évacuation nº 2 : bien qu'ayant un certain áge, est parti des le début des hostilités. S'est fait apprécier à X... Médecin dont le rôle et le dévouement ne se lassent immais.

CARCASSONNE (Paul), médecin aide-major de 1<sup>ro</sup> classe. Équipe d'hygiène du camp de X...; a montré le plus grand zèle et le plus grand dévouement en mettant sur pied les orranisations de désinfection, d'ébouillage et d'assainissement du camp de X..., permettant ainsi la parfaite application des prescriptions d'hygiène générale.

PAISSAU (Georges-Chařles), médechu aide-major de re Classe, médecin adjoirt na haboratoire de bactériologie d'armée: à X... depuis le 16 mai 1915, puis à Y..., n'a ceisà de Journir un travail considérable; changé de plusieurs missions sur le pront, s'en est aequité d'une lapon parfaite malgré des conditions parfois difficiles. Bactériologiste des bius distinuels.

M<sup>100</sup> HARLEY (Catherine-Mary), liòpital Scottish: a su organiser el diriger avec maitrise l'hôpital volontaire des Scottish Women, formation qui a rendu à X.... les plus grands services grâce à son installation parfaite, à la science et au dévouement de son personnel.

M<sup>10</sup>· Argyrofoulo (Nathalle), hôpital temporaire no 2 : après avoir été sur le front français, est venue organiser à X... une formation sanitaire. Y a montré de belles qualités d'intelligente initiative, un zèle ct un dévouement intessables.

M<sup>110</sup> DU CHOUCHET (Marie-Radegonde-Henriette), höpital temporaire nº 4: venue sur sa demande à X... où dans l'accomphissement d'un service pénible elle a montré ses belles qualités d'infirmière.

M<sup>110</sup> DE JOANNIS (Jeanne), hôpital temporaire nº 1: a été au Maroc et sur le front de France. S'est fait haûtement apprécie à X..., puis à Y..., dans le service des typholiques et dans la direction parfaite donnée à son groupe d'infirmières.

### LE PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VALÉRIANIQUE

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

# *Yaléromenthol*

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses:

\*\*Mearustiténie, Hystérie, Insomnie, Excitabilité nerveuse, Migraines,
Paloitations, Toux nerveuses, Astime nerveux, Vomissements soasmoidiques, Gastrairies, etc.

Dose: 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Parls.

Librairie J.-B. BAILLIÈRE et FILS, éditeurs, 19, rue Hautefeuille, PARIS

# CLINIQUE MÉDICALE

= de l'Hôtel-Dieu de Paris

PAR

le Professeur A. GILBERT

#### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE (Suite)

Mile Linton (Éliane), hôpital temporaire nº 2 : a été embloyée comme infirmière volontaire à X... au moment où se taisait sentir une pénurie de personnel. A Y.... grâce à sa connaissance du serbe, a rendu les plus grands services dans les salles réservées aux Serbes dont l'état grave nécessitait des soins intelligents et ininterrompus

Mile PERISSE (Anne-Marie), hôpital temporaire nº 2 : belle conduite sous un bombardement à X... Venuc sur sa demande à Y..., a demandé un service de contagieux et y a contracté une paratypholde.

Mile Rogelet (Germaine), hôpital temporaire nº 2 : insirmière volontaire à X..., puis à Y..., venue sur sa demande à Z..., y a fait preuve dans un service de chirurgie des connaissances les plus solides et des qualités les plus abbréciables

RENARD (Gabriel-Charles-Joseph), médecin aide-major de 2º classe au G. P. A. : passé, sur sa demande, du service auxiliaire au service armé ; à X ... depuis le 4 juillet 1915, a, bien que blessé lors d'un bombardement aérien, secouru tous les blessés du G. P. A. et ceux amenés du parc du génie. Ne s'est fait soience au abrès son scrvice assuré.

Paris (André), médecin aide-major de 2º classe au 56º rég. d'infanterie coloniale : homme de devoir, d'un courage exceptionnel. Le 28 octobre 1916, informé de la blessure d'un officier et de plusieurs hommes pendant un assaul, a quitté spontanément son poste de secours pour aller les soigner, parcourant 500 mètres sous le tir incessant des mitrailleuscs qui avaient déjà semé le terrain de victimas.

ROUZAUD (Jacquemin), médeciu-major de 2º classe au 117º rég. d'infanterie : chef de service de grande valeur. Sur le front depuis dix-huit mois, a rendu d'inappréciables services dans tous les secteurs occupés par le régiment. S'est fait remarquer au cours des attaques du 20 juillet 1916, par son dévouement, son zèle infatigable et son courage. Vient de se signaler à nouveau pendant les opérations du 1er au. 14 octobre, par une organisation remarquable du

service de relève, de secours et d'évacuation des blessés. méprisant le danger, toujours prêt à prodiguer ses soins; a su inspirer à tout son personnel le même esprit de dévoue-

BATAILH (Jean), médeein auxiliaire au 86° rég. d'infauterie : médecin auxiliaire d'un grand dévouement, d'un courage calme et résolu. Les 17 septembre et 10 octobre 1016. a fait preuve d'une grande abnégation en relevant, avec un mépris absolu du danger et sous un violent bombardement, tous les blessés du bataillon. Avait déià donné devant X... toute la mesure de son dévouement.

CAUJOLE (Paul), médeciu-major de 2º classe au 401º rég. d'infanterie : chef de service hors de pair, dont les brillantes qualités, aussi bien d'ordre militaire aue d'ordre tèchnique, sont mises en lumière dans les circonstances difficiles. Bien qu'ayant été renversé, à moitié enterré et très fortement confusionné par un obus, le 24 octobre, a assuré d'une facon partaite, du 21 au 20 octobre, le service des évacuations du régiment et de corbs poisins, ne disposant que de moyens restreints et dans un poste de secours trop étroit et violemment bombardé. Récidiviste des actions d'éclat. A déjà quatre citations dont deux à l'armée.

Norron (Georges), médecin aide-major de 2º classe au 44º rég. d'infanterie : n'a cessé de faire preuve du plus grand dévouement et du plus grand courage. Le 12 septembre. dans la nuit, a poussé son poste de secours jusqu'aux premières lignes, portant ainsi ses soins aux blessés le plus près possible. Le 15 septembre, bien que violemment commotionné par l'éclatement d'un obus de gros calibre, a continué à prodiguer ses soins aux hommes blessés à ses côtés,

Court (Pierre-Marcel), médecin auxiliaire à la compagnie 6/53 du 9º rég. du génie : d'une bravoure héroïque. faisant prouve en toutes circonstances du plus profond mépris de la mort, a été tué par une mitrailleuse à 30 mètres de la tranchée ennemie, pendant l'assaut du 25 septembre 1916, au moment ou il donnait ses soins à un sapeur de sa compagnie grièvement blessé.

Ch. LOREAU

#### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3hls, RUE ABEL - PARIS

Tél. Rog. 41-85

Librairie J.-B. BAILLIÈRE ET FILS. 19. Rue Hautefeuille, PARIS

TRAITE PRATIQUE

# D'ANATOMIE CHIRURGICALE

ET DE MÉDECINE OPÉRATOIRE

Par le Docteur Robert PICOUÉ Agrégé du Val-de-Grâce, Docteur ès sciences Préface de M. le D' MIGNON

Médecin-Inspecteur de l'Armée, Directeur du Val-de-Grâce 2 volumes grand in 8, de 940 pages avec 294 photographies originales de MM. Gauthier et Bellenot,

Vient de paraître :

Tome III. — AMPUTATIONS

1 volume grand in-8 de 200 pages avec 180 figures....... 14 fr.

# HAMINI

(CACHETS)

(GRANULES



SUR DEMANDE SPECIALE: Lobe anterieur ou Glande totale

QOSAGE ? 15 Correspond à 0510 d'extrait de glande totale SUR DEMANDE SPÉCIALE: Substance corticale ou médullaire

ET TOUS AUTRES EXTRAITS

FORMULER : AMPOULES CHOAY A LEXTRAIT ("ESSENTE")

ABORATOIRE CHOAY, 44 AVENUE DU MAINE PARIS



## IOSORBOL F. L.

(Teinture d'iode solidifiée)

Représente le moyen le plus sur et le plus efficace pour DÉSIN-FECTER et CICATRISER dans le plus bref délat, toute blessure, plaie ou ulcération.

NE BRULE PAS. NE TACHE PAS et n'est pus du tout douloureux à l'inverse de la teinture d'iode.

#### L'IOSORBOL F. L.

s'emploie dans tous les cas où est indiqué l'iode, dont il possède tous les avantages sans présenter aucun de ses inconvénients,

Formule de l'IOSORBOL F. L. Iode bisubl. puriss... ... ...

L'ASSORBOL est une cellulose végétule rig. stérilisée, dont le pouvoir absorbant est de 450 0/0, c'est-à-dire 4 fois plus fort que celui du charbon animal, 6 fois plus fort que celui de l'en plus de zinc, 8 fois plus fort que celui de l'iodoforme et 18 fois plus fort que celui du sous nitrate de bismuth.

> N. B. - Échantillons de IOSORBOL F. L. sont toujours à la disposition de MM. les Médecins, des Hôpitaux et des Formations Sanithires.

#### FABRICA LOMBARDA DI PRODOTTI CHIMICI - MILANO Capital social entièrement versé Fr. 3,000,000 à porter à Fr. 4.500,000

Section des Produits spécialisés Représentant général pour la France et les Colonies : Mr. M. A. SANTONI, 4, rue Boucicaut, PARIS (XVo)

Dépit pour PARIS : Pharmacie L. LEPRAT (Anciencement JABOIN), 27-29, rue de Mirometrill et 16, rue de Pentiliève 

#### NOUVELLES

Mort au champ d'honneur. — Le D' Paul Vermale, tué à Aïn-el-Hadjadh, sur la frontière de l'Algérie et de la Tripolitaine.

Nécrologie. — Le D' Frottier, vice-président de la Commission consultative de Bureau d'hygêtie du Havre, médecin en chef des épidémies, médecin des lobitaux. — Le bactériologiste allemand von Behring, Émile-Adolpie Behring, qu'il tu anobil par l'empereur à la suite de ses découvertes scientifiques, était né à Hansdori n 1854. Il démontra que le sérum du sang des animaux vaccinés contre la diphtérie pouvait rendre réfractaire à cette maladie d'autres animaux. Ses travaux lui fræntattribuer le prix Nobel. — Le D' G. Sandox, médecin directeur de Préfargier (Suisse). — M®® Fjerre Marchegay, fenume de M. le D' Pierre Marchegay.

Faculté de médecine de Genève. — Le conseil d'État a décidé que le service adjoint de chirurgie à l'hôpital cantonal serait confié à un chirurgien adjoint nommé à la suite d'un concours et pour trois ans et a chargé M. le 1P Affred Veyrasat, professeur ordinaire de pôlcilhique chirurgicale de l'enseignement de la chirurgie générale et de la médecien opératoire à l'Université.

Légion d'honneur. — Sont inscrits au tableau spécial pour chevalier: VASSEUR (Anatoic-Emmanuel-Augustin), médicin aide-major de 2e classe (territorial) au 1029 bataillon de chasseurs: médecin d'une rare intrépidité. A été très griètement blessé le 24 octobre 1916 en secourant des blessés dans la parallèle de départ. Déjà deux fois été à l'ordre.

POIRAULT (Henry), médecin aide-major de 2º classe (réserve) au 51º rég. d'artillerie: médecin d'une grande conscience professionnelle. A toujours fait son devoir avec courage et dévouement. A été blessé très grièvement, le 12 février 1917, en assurant son service dans des conditions périlleuses.

Instruction pour l'application de la loi du 24 avril 1916 et du décret du 24 février 1917 instituant l'honorariat du grade pour les officiers de réserve et de territoriale.

DROITS A L'HONORARIAT, — Art. 1°. — Les officiers et assimilés de la réserve et de l'armée territoriale sont admis à la position d'officiers honoraires dans les conditions ci-après:

1º Sont placés de droit dans la position d'officiers honoraires:

a. I.es officiers et assimilés de réserve et de territoriale qui, soit avant, soit après la promulgation de la loi du 2.4 avril 1916, ont été on seront rayés des cadres de l'armée, après y être restés jusqu'à la limite d'âge: soixante ans pour les officiers subalternes et soixante-cinq ans pour les officiers supérieurs.

b. Les officiers supérieurs et assimilés de réserve et de territoriale qui, soit avant, soit après la promulgation de la loi du 2.4 avril 1916, ont été ou seront rayés des cadres, pour raison de santé, après l'âge de soixante ans;

cadres, pour raison de santé, après l'âge de soixante ans; 2° Peuvent être placés dans la position d'officiers honoraires par décision du ministre de la Guerre :

Les officiers et assimilés de réserve et de l'armée territoriale qui, soit avant, soit après la promulgation de la loi du 2,4 avril 1916, ont été ou serout rayés des cadres pour blessures, maladies ou infirmités contractées ou ageravées au service.

Art. 2. - Les officiers de complément provenant des

# Antisepsie des voies biliaires et urinaires

# UROFORMINE GOBEY

Comprimés d'hexaméthylènetétramine chimiquement pure

Dosés à 10 gr. 50 (3 à 6 par jour)

ÉCHANTILLONS, 4, rue du Faubourg-Poissonnière, PARIS (Xe)

### ARTHRITISME

DIATHÈSE URIQUE RHUMATISME - GOUTTE GRAVELLE

# Dialyl

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert LE LABORATOIRE ALPH. BRUNOT et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Élimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.), pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse.

# TRÈS EFFICACE #

ABSOLUMENT INOFFENSIF Ni toxicité générale. Ni toxicité rénale.

> 2 Doses par jour, dans un Verre d'Eau -DANS LES ÉTATS AIGUS : 4 à 6 doses par jour.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT PARIS - 16. Rue de Boulainvilliers, 16 - PARIS

# Dialy

TOUTES PHARMACIES ENVOL GRATUIT de Flacons de "Dialyl" à MM. les Docteurs ainsi qu'aux Hôpitaux, Formations sanitaires Militaires et. Individuellement. aux Soldats rhumatisants dont l'adresse sera donnée par MM. les Docteurs au Laboratoire du "Dialvi"

# Dialyl

TOUTES PHARMACIES

#### NOUVELLES (Suite)

officiers retraités, et qui out été pourvus dans les réserves d'un grade supérieur à celui qu'ils avaient dans l'armée active, peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade dans les réserves, dans les conditions fixées à l'article premier.

Admission a l'honorariat. --- Art. 3. --- Toute proposition de radiation des cadres d'un officier ou assimilé de complément doit recevoir l'avis des chefs hiérarchiques sur l'opportunité d'accorder ou non l'honorariat à cet officier ; usention y sera faite de sa résidence.

La lettre d'avis de radiation des cadres adressée à l'intéressé est accompagnée, le cas échéant, d'une lettre d'avis de son passage à la positiou d'officier honoraire. La décisiou ministérielle conférant le titre d'officier honoraire fait, de plus, l'objet d'une insertion au Journal officiel.

Art. 4. — Les officiers de complément, rayés des cadres antérieurement à l'application de la loi du 24 avril 1916, ct qui estiment se trouver dans les conditions requises pour recevoir l'honorariat de leur grade, peuvent solliciter leur admission à ce titre. Les demandes, adressées au général commandant la région de corps d'armée où réside l'iutéressé, seront accompagnées, autant que possible, de la lettre ou d'une copie de la lettre d'avis de radiation des cadres ; sinon, elles devront comporter les renseignements suivants:

Nom et prénous ;

Date de naissance :

Résidence :

Date de la radiation des cadres :

Grade au-moment de la radiation :

Corps ou service an moment de la radiation.

Ces demandes, revêtues de l'avis du général commaudant la région de corps d'armée, seront adressées au ministre, pour décision, sons le timbre des directions intéressées.

ADMINISTRATION .- DISCIPLINE .- Art. 5. -- Les officiers houoraires, bieu que u'ayant ancun emploi militaire, sont placés, comme les officiers de complément dans leurs foyers, sons la haute autorité du général commandant la subdivision de région dans laquelle ils résident.

Ils sont inscrits sur uue liste spéciale qui constitue la ciuquième partie du contrôle général des officiers de complément tenn à l'état-major de chaque corps d'armée. Leur liste est tenue à jour dans les conditions générales prévues pour les officiers de complément. (Art. 66 et 68 de l'instruction du 2 février 1909. Vol. 72.)

Art. 6. - Les officiers honoraires jouissent d'une manière générale des mêmes droits que les officiers et assimilés de complément, en dehors des convocations.

Ils portent le titre de leur dernier grade dans la réserve ou dans l'armée territoriale en le faisant suivre du mot e honoraire.»

Ils sont autorisés à revêtir l'uniforme dans les circonstauces et dans les conditions prévues pour les officiers de complément ; ils sont admis à faire partie des cercles militaires et bibliothèques de garnison dans les mêmes conditions. (Art. 96 et 97 de l'instruction du 2 février 1909. Vol. 72.)

Art. 7. - L'honorariat du grade peut se perdre pour l'une des causes prévues par l'article 2 du décret du 24 février 1917.

La comparation des officiers honoraires devaut nu conseil d'enquête a lieu dans les formes indiquées par l'article 3 de ce déeret.

Service de santé. - Sont nommés :

Au grade de médecin-major de 2º classe de l'armée active (à titre temporaire) : M. le médecin aide-major de ITE classe LE BOURDELLES (Auguste-Charles-Bernard). chef de service au 7º rég. d'infanterie.

Au grade de médecin aide-major de 2º classe de réserve à titre temporaire) : les médecins auxiliaires M. Dufau (Christophe), 144°rég. d'infanterie ; M. ESCHALLIER (Francisque-Casimir-Jules), ambulance 15/4; M. FURET (Charles-Léon-Maurice), ambulance 15/1; M. Frocé (Pierre). ambulance 15/17; M. GUILLOT (Félix-Victor-André). 102º rég. d'artillerie lourde ; M. SÉBALD (Théodore), ambulance 8/2; M. DEMÉOCO (Louis-Marie-Baptiste). compaguie 9/19 du génie.

Au grade de médecin aide-major de 1º0 classe de réserve, les médecins aides-majors de 2º classe de réserve : M. Branche (Adolphe-Emmannel), 9º rég. d'artillerie à pied; M. AYMES (Gastou-Gaspard-Émile), 16e région; M. CRÉMIEU (Yomtob-Marcel), 18º région ; M. Planche (Joseph-Marie-Jean), S. S. R. F. V.; M. NIORT (Eugène-François-Pernaud), 200 rég. de dragous : M. AUBERT (Guillaume-Jean-Alfred), ambulance 2/18; M. FUNEL. (Paul-Louis-Joseph-Reué), hôpital d'évacuation nº 14; M. DERANCOURT (Jules-Étienne), armée d'Orient; M. ALARY (Charles-Marie-Francois-Lean-Louis), ambulance 215; M. POTHEAU (Émile-Auselme), 8º région, H. C. nº 23; M. Benazer (Tony-Jean-Edonard), 13º région; M. Leroy (Edgar-Auguste-Liévin-Henri), ambulance 14/20; M. JACOB (Pierre-Gaston), T. S. P. nº 5, P. L. M. ; M. MEYNADIER (Maurice-Albert), Maroc; M. MONTET (Marie-Louis-Charles-Julien), 3° région; M. BARBIER (Pierre-André), équipage radiologique nº 31 : M. MAL-BRANCKE (Georges-Marcel-Pierre), ambulance 2/2; M. Roux (Étienne-Joseph), R. P. S., à Troyes ; M. TAR-RADE (Adrien-Clotaire-Plorentin-Jean), 12º région, H. C., uº 19; M. Corsy (Frédéric-Marie-Antoine), 15º région; M. VAUCHER (Eugèue), ambulauce 6/12; M. Rodon (Raymond-Alexandre-Edmond), 5° région, H. C., n° 66; M. LANCON (Jules-Eugène-Joannès), 28º rég. d'infanteric ; M. Masson (Alfred-Autoine), 14e région, H. C., nº 32; M. Affichard (René-Louis), 42° rég. d'artillerie ;

(Bi-lodure de Codéine)

Toux \$IROP (0,01) EMPHYSEME PILULES (0,01) ASTHME

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS.

#### OMEINE MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

SIROP (0.03) TOUX nerveu INSOMNIES PILULES 10.041 RMPOULES (0.02) SCIATIOUE

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

#### NOUVELLES (Suite)

M. Berthon (Gabriel), ambulance 8/12; M. GUYONNET (Louis-Maurice), 9° région, H. C., n° 1; M. Hervé (Victor-Georges-Marie), ambulance 10/12.

Au grade de médecin aide-major de 1ºº classe de l'armée territoriale, les médécins aides-majors de 2ºº classe de l'armée territoriale: M. LECONTOUR (Alimée-Arguste-Mathias), ambulance 224; M. DELOND-DUPOUR-LAMAE-RINE (Gabriel-Joseph-Fourier), ambulance 4/62; M. FOR-TIN (Marie-Thodore-E/Gmond), 9º région, dépôt du 33º rég. d'artillerie; M. BOURDIER (Ferdinand-Reué-Marie-Antonie), 6º région.

Au grade de pharmacien aide-major de 1º clause de réserve; M. BOGURIAU (Auguste-Antoine-René-Marcel), ambulance 223; M. DURAND (Charles-Prançois-Jacques), ambulance 235; M. DURAND (Charles-Prançois-Jacques), ambulance 260; M. COGURIAU (Bules-Albert), 7. S. P. nº 45; M. GAUTHIER (Gabriel-Eugène-Édouard), 4° région; M. GULILAUMIN (Charles-Ovide), G. B. 6° D. I.; M. DILABRIÈRE (Joseph-Narcisse), ambulance 207; M. GURAUD (Lucien-Emile-Auguste), ambulance 207; M. GURAUD (Lucien-Emile-Auguste), ambulance 367; T. M. POINTER (Fedérie-Léonard-René), place de Barle-Duc.

Corps de santé des troupes cotoniales. — MM, les médecins aides-majors de 2º classe à titre temporaire : MONNIRE (Jean-Léon-Jouis), MARQUANT (Guatave-Ellisée), PUEL (Jacques-Cyprien-Bernard-Jouis), déves cortis en 1914 de l'école principe le du service de santé de 11 marine et repus docteurs en médecine, ont été nommes, à titre définitif, au grade de médecin aide-major de 2º classec! Sont affectés ;

En Indo-Chine: M. le médecin-major de 2º classe ROTON, du dépôt du 23º rég. d'infanterie coloniale; M. le médeciu aide-major de 1º classe CARLERRÉ, du

31. 1e medeciu aide-major de 1<sup>ro</sup> elasse CARLERRE, du dépôt du 23º rég. d'infanterie coloniale.
A Madagascar: M. le médeciu aide-major de 2º elasse

COIN, du camp du Courneau.

En Afrique occidentale française: M. le médecin-major
de 1<sup>st</sup> classe Buc, du dépôt du 2<sup>st</sup> rég, d'infanterie coloniale; M. le médecin aide-major de 2<sup>st</sup> classe SOUCHARD,
du dépôt du 2<sup>st</sup> rég, d'infanterie coloniale; MI. les médecins aides-majors de 1<sup>st</sup> classe ALINAT et CORJUX, du
dépôt du 2<sup>st</sup> rég, d'infanterie coloniale, et le médedie de 2<sup>st</sup> classe LALINAT, du camp de Préjus.

En Afrique équatoriale française (hors cadres): M. le médecin-major de 2º classe Lebœur, du dépôt du 23º rég. d'infanterie coloniale.

Sont nommés :

Au grada da midacin principal de zº classe: M. E médicin principal de de classe; di titre temporarie? TANNTI (Charles-Rugène-Pean-Baptiste), aux armées; les médicins-major de 1ºº classe: M. BLIN (Georges-Marles-Joseph), en Afrique occidentale française; M. BRAV (Paul), aux armées; M. HINNUC (Prançois-Géraud-Marle-Alphonse), cun armées y M. MAURRAS (François-Geraud-Marle-Alphonse), aux armées; M. MAURRAS (François-Joseph-Famile), à la 21º région; M. ARNOULD (Lucien-Louis-Auguste), à Madagassar.

Au grada de módecis-major de 1ºº clause; M. le médecismajor de 1ºº classe à titre temporatre DAVID (Maris-Joseph-Gustave-Albert), anx arméa; les médecismajors de 2º classe; M. HXUSCH (Hemri-Benjamin-Xavier), en mission en Extréme-Orient; M. LIONS (Louis-Paul), au dépôt du 1ºº rég. d'infianterie coloniale; M. MA-TRUS (Jules-Jouis-Maric), aux armées; M. PRUTMANN (Renf-Frédéric-Alexandre), aux armées; M. ERRENTS (férime-François-Joseph-Marie), aux armées; M. MONFOUX

Au grade de nuddein-major de 2º clasze, les médiccims diales-majors de 2º clasze M. HUO'r (Victor-Louis), en Afrique occidentale ; M. MOUTET (Xavier-Marie), en Afrique occidentale ; M. GAUDICHE (Paul-Gabriel-Marie), en Afrique équatoriale ; M. ROBBET (Mariel-Joseph-Ferdinand), au dépôt des isolés des troupes coloniales ; M. MONTEL (Mariel-Gorgeph-Filipophyte), aux armées ; M. HURYLHE (François-Félix-Albert), en Indo-Chine ; M. RABLET (Fean-Joads), en Afrique équatoriale ; M. StcK (Mariel-Eugène-Adolphe), médecin-major de 2º classe (à titre temporaire), en Afrique équatoriale ; M. PAUTET (Étienne-Louis-Rémy), médecin-major de 1º classe, à la l'armée d'Orient ; M. LÉGUR (Marie-Anatole), médecin idie-major de 7º classe, à la cuide-major de 7º classe, à la cuide-major de 7º classe, à la cuide-major de 7º classe, à la colte des Somalis.

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu de Paris. — M. le Professeur Gilbert. Le samedi 21 avril 1917, à 10 heures trois quarts. Leçon clinique.

图图图图图

#### 1913. GAND I MÉD. D'OR—Produit exel<sup>a</sup> d'angolis— DIPLOME D'HONNEUR : LYON, 1914. NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

Gouttes de glycérophosphates alcalins (cléments principaux des tissus nerveux).
Convalescences, Surmenage, Dépressions nerveuses
xvàxx gout. àch. repas.—6, Rue ABEL, PARIS.—Le Fl. 3 (r.—Hi sucre, ni chaux, ni sloce).

Artério-Sclérose
Presclérose, Hypertension
Dyspepsie, Entérite
Néphro-Sclérose, Goutte

Saturnisme

## MINÉRALOGÈNE BOSSON

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS Littérature et Rohantillons : VIAL, 4, Place de la Croix-Rousse, LYON

RECOUVREMENTS PARIS 10 º/,

Ancien chef du seroice des recouvrements du Syndicat des Médecins de la Seine

(15° Année) Bureau, 39, rue Galande, PARIS (V°)

#### REVUE DES REVUES

Le diagnostic radiologique de la présence du gaz dans les tissus (J. D. Morgan et G. Vilvandré, British Medical Journal, 6 janvier 1017, nº 2023). - La découverte du gaz dans les tissus par les rayons X (H. BLACK, Brit. Med. Journ., même munéro).

Intéressantes contributious (ayee dix éprenyes radiographiques) à cette importante méthode de diagnostic précoce de la gaugrène gazeuse.

Les troubles de la sécrétion sudorale dans les lésions des nerfs périphériques par blessures do guerro (RENÉ PORAE, Annales de Médecine, nov.-déc. 1916, nº 6).

Comme les réflexes, comme le mécano-diagnostic et comme les réactions électriques, les phénomènes sudoraux (recherchés par la chaleur et non par les excitants chimiques) permettent de déterminer la valeur fonctionnelle d'un neri, après blessure par projectile de guerre.

Il ne faut pas demander à la sudation d'indiquer la nature anatomique de la lésion (l'anidrose s'observe anssi bien dans la section complète discontinue d'un uerf et dans une névrite scléreuse étendue, et l'hyperidrose se reucontre anssi bien en cas d'adhérences péritronculaires légères qu'en cas de névrome hypertrophique); l'épreuve sudorale indique le degré d'interruption physiologique d'un tronc nerveux : la conservation de la sudation prouve la continuité du uerf et la possibilité d'une restauration fonctionnelle.

Quatre cas d'hémiplégie par embolie à la suite de plaies par éclats des artères carotides (L Col-LEDGE et J. SHAW DUNN, The Lancet, 13 janvier 1917, nº 4872).

Sir George Makins a récemment rapporté 14 cas chez lesquels des signes d'embolie cérébrale suivirent la blessure par éclats des artères carotides (The Lancet, 1916, p. 543). Chez un blessé seulement, l'issue fut mortelle et l'antopsie ne put être pratiquée. Dans les quatre observations de Colledge et Dunn, une blessure de la région cervicale s'accompagnait d'hémiplégie et de perte de connaissance et fut suivic de mort. L'autopsie dans tons ces cas montre l'occlusion des artères cérébrales par embolie provenant d'un thrombus des carotides avec attrition de la paroi vasculaire; survie de quinze à soixante-douze henres. L'apparition rapide et totale de l'hémiplégie et la mort rapide rappellent les suites de certaines ligatures de la carotide primitive.

Estimation du temps de coagulation du sang «in vitro» par le procédé de la «bulle d'air» (E. LENOBLE, Archives des Mal. du cœur, décembre 1010, nº 12).

On recueille le sang dans l'éprouvette de l'hématimètre d'Hayem. La surface libre du sang doit affleurer les bords des récipients et former avec enx une légère Yeupule. On obtare avec une lamelle ou Turieux avec un petit disque de verre rodé sur les bords et l'on emprisonne ainsi une bulle d'air dont la mobilité est extrême, et qui restera mobile jusqu'au début@de la prise en gelée [du



## Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE IPLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE Le médicament régulateur par L'adjuvant le plus sûr des cures excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la présclérose, l'albuminurie, l'hy-

PHOSPHATÉE de déchloruration, le remède le plus heroïque pour le brighti-que comme est la digitale pour le cardiaque

CAFÉINÉE force la systole, régularise le cours du sang.

LITHINÉE Le médicament de caolx des cardiopathies, fait disparaire les œdemes et la dyspnée, ren-les œdemes et la dyspnée, rentions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise les acides urinaires

DOSES: 2 à 4 cachets par jour. -- Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boltes de 24, -- Prix 5 fr.

PRODUIT FRANCAIS

4, rue du Roi-de-Sicile - PARIS -

PRODUIT FRANCAIS

#### REVUE DES REVUES (Suite)

sang. Celle-ci s'aumonee par l'immobilisation de la bulle d air qui, lors des inclinaisons imprimées à l'eproavtie, ne fait que s'étrier ou s'allonger, ou bien dont le déplacement est limité. La fin de la coagulation coîncide avec l'immobilisation de la bulle d'air, qui conserve d'unes façon définitive la forme dans laquelle l'a surprise le début de la coagulation. La moyenne du début a été de 2/40° la movenne de la fin de 4/1s'.

Le syndrome d'hypertension céphalo-rachidienne consécutif aux contusions de la région cervicale de la colonne vertébrale. (H. CLAUDE et H. MBURIOT, Progrès Médical, 3 (de., 1010).

« sons l'influence du tranuntisme de la région vertélaule cervicia, se produisent des modifications dans les sécrétions du liquitie céphalo-rachitien au niveau des sex archanoliteus de la région de l'istime de l'encéphale et une méningite séreuse cérétro-spinale se constitue. « A la faveur de cette hypertension cérébro-spinale, se manifestent de la céphalée, des vonitssements, une paralysie transitoire du petit obtique, parfois de la coupes, tou veineuse des rétines, de la stase papiliarie et de l'hyperexcitabilité l'abyrinthique. Tous ces accidents s'attlument ou disparaissant par la décompression que provoque la ponction bombaire. « Il s'agit, dans ces ens, a notre avis, de commotion de la moelle cervicale sams lésions d'hémorragie on de rannollissement avec un certain degré de commotion cérébraic. Des troubles vaso-moteurs et thermiques dans les paralysies et les contractures d'ordre réflexe (J. Babinski, J. Froment et J. Heitz, Annales de Médecine, nº 5, sept.-oct. 1916).

Les troubles vaso-moteurs et thermiques que l'on observe aux membres atteints de paralysie ou de contracture d'ordre réflexe peuvent occister àvec des lésions des artères on des trones nerveux du membre, mais ils existent souvent, à un degré aussi pronoucé, en l'absence de pareilles lésions : c'est-à-dire qu'ils en sont indépendants.

Leur topographie, leurs variations d'un moment à un antre (en particulier sons l'influence de la température extérieure), leur analogie avec les troubles vaso-moteurs qu'on peut observer dans certaines feions centrales, conduisent à les expliquer par une excitation réflexe des centres bulbo-médullaires ou des centres gangitonnaires du sympathique.

Voiel les caractéres essentiels de l'état de la circulation dans les eas de troubles nurveux riflexes purs : a) la diminution de l'amplitude des oscillations (au Pachon), peu marquée à l'audiciale et aux tibiales; b) l'abalissement de la teusion artério-aspillaire, mesurée avec l'appareil de Garttner; p) l'absence de modification de la pression artérielle systolique (Riva-Rocci-Vaquez) et diastolique (Pachon); d) l'augmentation notable, sous l'action du réchunflement, de l'amplitude des oscillations qui peut devenir, au membre malade, égale on supérieure à celle des oscillations du membre sain.





### ARTHRITISME

DIATHÈSE URIQUE RHUMATISME - GOUTTE GRAVELLE

# Dialyl

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert PAR LE LABORATOIRE ALPH. BRUNOT et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Élimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.), pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse.

# TRES EFFICACE #

ABSOLUMENT INOFFENSIF Ni toxicité générale. Ni toxicité rénale.

> - 2 Doses par jour, dans un Verre d'Eau DANS LES ÉTATS AIGUS : 4 à 6 doses par jour.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT PARIS - 16, Rue de Boulainvilliers, 16 - PARIS

# Dialyl

TOUTES PHARMACIES

421

ENVOI GRATUIT de Flacons de "Dialy!" à MM. les Docteurs ainsi qu'aux Hôpitaux, Formations sanitaires Militaires et, individuellement, aux Soldats rhumatisants dont l'adresse sera donnée par MM. les Docteurs au Laboratoire du "Dialyl

# Dialyl

" Cures d'eau dialgiée "

TOUTES

PHARMACIES

#### NÉCROLOGIE

#### JEAN CLUNET

Une triste nouvelle est arrivée récumient de Roumanie. Parmi les médecins accourus de Prauce pour organiser l'assistance médico-chirurgicale de nos alliés, Jean Chunet, parti des premiers, vient de mourir, estaporté par le typhus exanthématique. Il l'a contracté au chevet des soldats roumains soignés dans l'ambalance offerte par la Prance et dont il assimult ha direction.

Tous ceux qui l'ont comm ont aimé ce grand garçon actf, intelligact, enthousaisc anquel tout un avenir d'action efficace semblait réservé. Avant la guerre, il avait montré ce que la niclecime française pouvait attendre de lai. Ancien interne des hopitans, chef de laboratoire à la Paeulté, il avait, près de ses mattres Pierre Marie et Coussy, poursuit d'intéressants travaux d'autonie pathologique, notamment sur la glande thyroïde et l'hypophyse, qui t'émoignaient de son esprit original et chercheur.

Dès le début de la Intte actuelle, il avait fait campague et partont, à Charleroi, à la Marre, puis plus tart à Gallipoli, à Salonique, à Corfon, il s'était distingué par son ardeur et son dévouement. Il avait par miracle échique autorpillage de la Provuece au Méditernance, et le courage et le sang-froid dont il témoigna alors furent justement signalés. Il était parti, plein d'espoir, en Ronmanie pour y rendre de nouveaux services. Il y avait montré ses qualités d'organisateur et de médech. La mort est venue l'y prendre en pleiue activité, couronnant gloriensement sa vie médicale et militaire si utilement remplie, mais frappant douloureusement tous cens qui l'ont approché.

P. LEREBOULLET.

#### GUSTAVE CLARAC

Le D' Gustave Clarac, ancien interne des höpfatuar. de Paris, médiceln aide-major, mort des aities d'une de de Paris, médiceln aide-major, mort des aities d'une difection contractée en accomplissant sur le front son devoir de Prangais. Il était le fils de M. le fils de M. le médecin-importeur Clarac, actuellemient directeur du service de santé de la 18 région, et le bea-frère de M. le D' Let. Dentu, médecin-major des troupes coloniales. Nous leur adressous l'expression de notre doubreures sevantathie.

Élève de M. le D' Vaquez, le D' Gustave Clarac avaît fait une thèse très remarquée sur l'artylmuie cardiaque complète. Nos lecteurs out pu apprécier encore tout récemment ses travaux par un article qu'il publiait, il y a quelques semaines, dans Paris médical.

Encore une victime de la guerre parmi l'élite de la jennesse médicale.

#### NOUVELLES

Nécrologie. — Le Dr Lucien Guillemant, sénateur républicain et vice-président du conseil général de Saône-et-Loire. — Le Dr Heuri Piugat, ancien chef de clinique à la Maternité de Dijon, médecin-chef de l'hôpital des contagieux à "Nevers, a succombé, à l'âge de cinquante-cinq ans, à une unladie contractée dans son service. Il était le père de M. le Dr Georges Pingat, aide-major de 2º classe aux armées. — Le pilote Jean Mounier, fils de M. le Dr Mounier (de Paris). — M. Ch. Billon, père de M. P.J Billon (de la maison Poulenc), à



TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS

## FARINES MALTEES JAMMET

ARISTOSE - CÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - ŘÍŽÍNĚ - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC. ČÉRÉALES JAMMET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur dennande, mª JAMMET, 47, Rue of Miromosnil, PARIS



Dose : 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir. TRAITEMENT RATIONNEL

# CONSTIPATION

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales
Intoxications bacillaires
Troubles hépatiques et biliaires

Artério Sclérose
Presclérose, Hypertension
Dyspepsie, Entérite
Néphro-Sclérose, Goutte
Saturnisme

## MINERALOGENE BOSSON

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS
Littérature et Échantillons : VIAL, 4, Place de la Croix-Rousso, LYON

### Bromothérapie Physiologique

Remplace la Médication bromurée

(Combat avec succès la Morphinomanie)

# SPECIFIQUE DES AFFECTIONS NERVEUSES

Traitement de l'Insomnie nerveuse, Epilepsie, etc.

# BROMONE ROBIN

BROME ORGANIQUE, PHYSIOLOGIQUE, ASSIMILABLE

#### Première Combinaison directe et absolument stable de Brome et de Pentone

découverte en 1902 par M. Maurice ROBIN, l'initer des Confinaisses Métals-Peptosques de l'epiese et de l'et et 1881 (Voir Communication à l'Académie des Sciences, par Berthelot en 1885.)

Le Bromone a été expérimenté pour la première fois à la Saipêtrière dans le Service du Professeur Raymond, de 1905 à 1906.

Une thèse intitulée "Les Préparations organiques de Brome" a été faite par un de ses élèves, M. le Docteur Mathieu F. M. P. en 1906.

Gette thèse et le Bromone ont eu un rapport favorable à l'Académie de Médecine par le Professeur Blache, séance du 26 mars 1907

### Il n'existe aucune autre veritable solution titree de Brome et de Peptone trypsique que le BROMONE.

Ne pas confondre cette préparation avec les nombreuses imitations créées depuis notre découverte, se donnant des noms plus ou moins similaires et dont la plupart ne sont que des solutions de Bromure de sodium ou de Bromhydrate d'ammoniaque, dans un liquide organique.

Le BROMONE est la préparation BROMÉE ORGANIQUE par excellence et la PLUS ASSIMILABLE. C'est LA SEULE qui s'emploie sous forme INJECTABLE et qui soit complètement INDOLORE.

#### Remplace les Bromures alcalins sans aucun accident de Bromisme.

Deux formee de préparation GOUTTES concentrées et AMPOULES injectables.

DOSE: ADULTES Gouttes..... XX gouttes avant chacun des principaux repas.

2 ou 3 cc. toutes les 24 heures. — Peut se continuer sans inconvenient plusieurs semaines.

40 Gouttes correspondent comme effet thérapeutique à 1 gramme de bromure de potageium.

Dépht Général et Vente en Gros: 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS
DETAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES

#### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES

Médailies de vermeil. — Mess TURIAN (en religion sour Marie-Josaphat), infirmière de la Société de seconrs aux blessés militaires, hópital Oudinot, ambulance 20; 10<sup>18</sup> BREGEON (Marie), infirmière à l'hôpital anxiliaire 13; à Paris, décédée; M. Duns (Camille-Paul-Modestello), médecin-aide-major de "e classe, chirupien di secteur de Grenoble, Gap el Briançon; M. Romare (Barre-Marie-Perdinand), médecin-anjor de 2º classe, chirupien di secteur de l'out-Saint-lasprit; Mess SANT-118 (nec Salles), infirmière à l'hôpital bénévole 28 bis, à Toulouse, décédée.

Médailles d'argent. --- M. LEMONNIER (Alexandre-François), médecin auxiliaire à la 65e compagnie d'aérostiers; Mme de CLOSMADRUC (née Cozon), infirmière à l'ambulance 11/21; M. Aury (Pierre-Aimé), soldat à la 23º section d'infirmiers militaires, hôpital temporaire Rébeval nº 1, à Neufchâteau; Mile de Saint-Julien (May), infirmière à l'hôpital auxiliaire 50, à Montrenil-sur-Mer ; Maio Dressavre (en religion sour Marie de Iésus). sœur supérieure de l'œnvre d'Ormesson, hôpital bénévole 14 bis; Mme de Montgrillon, directrice fondatrice de l'hôpital de Lorey (Rure); Mme Espinasse (Euphrosine-Marie-Yvonne), infirmière à l'hôpital sauitaire no 1, à Melleray près Orléans; Mme Hug (Marie-Madeleine-Renée), infirmière-major à l'hôpital sanitaire nº 1, à Melleray près Criéans; Mue Gouttequillet (Eugénie-Amable), infirmière à l'hôpital complémentaire 92, à Saint-Étienne ; Mile MAGUIN (Jeanne), infirmière à l'hôpital complémentaire 42, à Vichy; Maie RICHARDET, infirmière à l'hôpital complémentaire 42, à Vichy;

M<sup>11e</sup> Boy (Éliane), infirmière à l'hôpital complémentaire 45, à Vichy; Mile Michigion (Jeanne-Marie), infirmière à l'hôpital complémentaire 51, à Viehy; M<sup>me</sup> LEDIEU (en religion sœur Germaine), infirmière à l'hôpital complémentaire 75, à Vichy ; M. COUTURIER (Paul), médecin auxiliaire à l'hospice de Grenoble : M. le De Scorpuse (Louis), 15e section d'infirmiers militaires, hôpital auxiliaire 207, à Nice; MIP MICHEL (Andrée), infirmièremajor de l'Association des dames françaises, hôpital auxiliaire 207, à Nice : M'me TURQUETH, (Marie-Antoinette), infirmière de l'Association des dames françaises, hôpital auxiliaire 207, à Nice ; Mme Edmond Guiraud, née Acézat, infirmière-major, hôpital auxiliaire, 214, à Bordeaux, actuellement à l'hôpital du Grand-Palais, Paris ; M<sup>me</sup> RENAUD (en religion sœur Floris), infirmièremajor, hôpital complém. 31, à Tonlonse ; Mme Patillé, née Coste, infirmière, hôpital complémentaire 28, à Tonlouse; Mme Morri, née Oustalet, hôpital complémentaire 35, à Toulouse : Mmc Calver (Armandine-Elisabeth), infirmière à l'hospice mixte de Paulers : M16 VAYSSIÈRE (Jeanne), infirmière à l'hôpital complémentaire 39, à Villeneuve-sur-Lot; Mme BORDE, née Grand, infirmière à l'hôpital complémentaire V. G. 11, villa Molière, Paris ; Mme la duchesse de Camastra (née Ney d'Etchingen), infirmière à l'hôpital complémentaire V. G. 11, à Paris ; Mile Lacroix (Rachel-Rosine), infirmière-major à l'hôpital complémentaire N. V. 11. à Paris : M<sup>mpc</sup> Morand (Juliette), infirmière-major de l'Union des femmes de France, hôpital Marie-Peuillet, à Rabat; Mme Arnoux (Angustine), infirmière à l'hôpital complémentaire to, à Nice,

Médailles de bronze. --- Mile Hannez (Renée-Jennne-

### LE PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VALÉRIANIQUE

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

# *Yaléromenthol*

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses:

Natrusthénie, Hystèrie, Insonnie, Excitabilité nerveuse, Migraines,
Palpitations, Toux nerveuse, Asthme nerveux, Vomissements spasmodiques, Gastralgies, etc.

Dose: 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Paris.



PRODUITS DE RÉGIME

### CH. HEUDEBERT

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiqués

ITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).

#### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES (Suite)

Fernande), infirmière à l'hôpital complémentaire Buffon, Paris; M116 HUNEBELLE (Louise-Marie), infirmière à l'hôpital complémentaire Buffon; Mme BRIAND (née Fremin), infirmière-major à l'hôpital auxiliaire 40, à Paris; Mme Beneun, (née Desperrois), directrice de l'hôpital bénévole 20 bis, à la Lonpe ; Mme PAILLARD, infirmière à l'hôpital complémentaire 75, à Vichy; M. Passer (Louis-Célestin-Juste), soldat à la 15c section d'infirmiers militaires, hôpital mixte de Pont-Saint-Esprit : Mile Viellor (Marie-Thérèse-Romualda), infirmière de l'Union des femmes de France, hôpital auxiliaire 111, à Malzéville ; M11c COUZIN (Henriette), infirmière, hôpital complémentaire 61, à Toulouse; Mme Vn.1,E-NEUVE, née Parde, infirmière, hôpital complémentaire 35, à Toulouse ; Mme Comer (Justine), infirmière à l'hôpital complémentaire 35, à Toulonse ; Mme MARTY (en religion sœur du Bon Pasteur), infirmière à l'hôpital complémentaire 35. à Toulouse : Mme LAMOUROUX (en religion sœnr de l'Ange Gardien), infirmière hôpital complémentaire 35, à Toulouse ; M'me LASMARTRE (née Clerc), infirmière à l'hôpital complémentaire 38, à Toulouse ; Mine Laporte (née Derrey), infirmière-major à l'hôpital bénévole 63 bis, à Auch ; Mmo Nogues (née Corninge), infirmière à l'hôpital complémentaire nº 16, à Castelsarrazin ; Mino Laubendrau (née Bergongue de Juniae). infirmière-major à l'hôpital auxiliaire 201, à Saint-Gaudens; Mile Flèche (Antoinette-Louise), infirmière, hospice mixte de Marmande ; M'me Bourgeat (née Mourges), infirmière, hôpital bénévole 125 bis, à La Magistère ; Mme du Bourg, née de Maistre, infirmière de la S. S. B. M., hôpital central de Bar-le-Duc (contagioux) : Mue Couvrer (Hélène-Renée-Marie), infirmière de la S. S. B. M., hôpital central de Bar-le-Duc (contagicux) ; Mile Dreyfus (Paule), infirmière de l'U. F. P., hôpital central de Bar-le-Duc (contagieux); Mile Fortrair (Joséphine-Pélicie-Rose), infirmière de la S. S. B. M., hônital central de Bar-le-Duc (contagienx) ; MIIe GIRARD (Aimée-Marie-Louise), infirmière de la S. S. B. M., hôpital central de Bar-le-Duc (contagieux) : Muc Mayencie (Thérèse), infirmière de la S. S. B. M., hôpital

central de Bar-le-Duc (contagieux); M110 QUINTRIC (Marie-Augustine-Rugénic), infirmière de la S. S. B. M., hôpital central de Bar-le-Duc (contagienx) ; MIIc VIARD (Marie-Louise), infirmière de la S. S. B. M., hôpital central de Bar-le-Duc (contagienx) ; Mile Yung (Marie-Louise), infirmière de la S. S. B. M., hôpital central de Bar-le-Duc (contagienx); sergent Gaillard (Hermann-Théophile), 20° section d'infirmiers militaires, hôpital central de Bar-le-Duc (contagieux); sergent RIGAUX (Louis-Engène-Isidore), 6º. section d'infirmiers militaires, hôpital central de Bar-le-Duc (contagieux); MIIIC DEMANGE (Marie-Yvonne), infirmière, hôpital central de Bar-le-Duc (contagieux) ; Mue Dru (Marie-Aline), infirmière, hôpital central de Bar-le-Duc (contagleux); Mac Herott, née Boulauger, infirmière, hôpita! central de Bar-le-Duc (contagieux); Mile Kronner (Lucienne), infirmière, hôpital central de Bar-le-Duc (contagienx): M1le SEPRIN (Aline), infirmière, hôpital central de Bar-le-Duc (contagieux) ; Mile Manaut (Clémentine-Augustine), infirmière, hôpital central de Barle-Duc (contagieux); Mme MOULIN (née Maveur), infirmière, hôpital central de Bar-le-Duc (contagieux); Mme ROLLIN-JONAS (Louise-Marie), infirmière, hôpital central de Bar-le-Duc (contagieux); soldat Bassatara (Gérand), 120 section d'infirmiers militaires, hôpital central de Bar-le-Duc (contagienx); soldat BEZARD (Georges-Arthur-Louis), 50 section d'infirmiers militaires, hôpital central de Bar-le-Duc (contagieux); soldat COURTABLER (Fernand), 12° section d'infirmiers militaires, hôpital central de Bar-le-Duc (contagieux); soldat de 17º classe DUPUY (Jean), 12º section bis d'infirmiers militaires, hôpital central de Bar-le-Duc (contagieux); soldat GARNIER (Perdinand-Alphouse), 12e section bis d'infirmiers militaires, hôpital ceutral de Barle-Duc, (contagieux); soldat Gazier (André-Alfred-Octave), 12º section bis d'infirmiers militaires, hôpital central de Bar-le-Duc (contagienx); soldat GIFFARD (Victor-Alphouse-Léon), 120 section bis d'infirmiers militaires, hôpital central de Bar-le-Duc (contagieux).

## rue de l'Arcade, CATALOGUE FRANCO SUR DEMANDE

Librairie J.-B. BAILLIÈRE & FILS, 19, rue Hautefeuille, PARIS

### TECHNIQUE THÉRAPEUTIQUE CHIRURGICALE

Technique opératoire. Appareils et Bandages

Par les Docteurs

PAUCHET Professeur à l'École de niedecine d'Amiens.

DUCROQUET Chargé du service d'orthopédie à la Policlinique Rothschild,

1 volume in-8 de 543 pages, avec 552 figures,

Cartonné...... 15 fr.

#### MALADIES DES ORGANES GÉNITAUX DE L'HOMME

Par les D's Pierre SEBILEAU et Pierre DESCOMPS Professeurs à la Faculté de Médécine de Paris. Chirurgiens des Hópitaux.

Un volume grand in-8 de 684 pages avec 114 figures

(Nouveau Traité de Chirurgle Le Dentu et Delbet)

Broché: 12 fr. - Cartonné: 13 fr. 50



# URASEPTINE ROGIER



Au grade de médecin aide-major de 2º classe de réserve (a titre temporatre) : M. Baja.Dat (Ermand-Auguste-Hyacinthe-Louis), médecin auxiliaire au 9º rég. d'infanterie (ciépòt); M. Bouctons O (gena-Baptiste), médecin auxiliaire à la 12º section d'infirmiers militaires; M. Lassaussu; (Charles-Bernard-Auguste-Jean-Marie), médecin auxiliaire à la 10º section d'infirmiers militaires; M. Lassaussu; (Charles-Bernard-Auguste-Jean-Marie), médecin auxiliaire à la 10º section d'infirmiers militaires; M. Pix (Pernaud-Albert-Victor), médecin auxiliaire au 60º rég. d'infanterie, dépôt; J. Pourres (Louis-Jarie-Joseph), médecin auxiliaire à la 4º section d'infirmiers militaires. M. le lieutemant DUMAMU, (Louis-Paragois-Abel), R. P. S. d'une armée.

Les médecius auxiliaires : M. Gardères (Maurice-Sylvain-Joseph), 115º rég. d'artillerie lourde : M. Pinalie (Maurice), compaguie 14/2 T. du génie ; M. Diesbreo (Marc-Jean-Augustin-Clément), 5º rég, de cuirassiers à pied; M. Guitton (Henri-Victor-Alexis), compagnie 25/1 du génie ; M. Castres (Saturnin-Auguste-Alexandre-Victorin), compagnie de prisonniers de guerre 21 : M. CHAMPREUH, (Pierre-Prançois-Gabriel), compagnie 4/52 du génie ; M. MERIAN (Paul-Pierre-André), 2º rég. d'artillerie de montagne ; M. Bracher (Flenri), 1er rég. d'artillerie de montagne ; M. Froellen (André-Charles), 169º rég. d'infanterie ; M. JACOURLIN (André), 107º rég. d'infanterie; M. Chamalllard (Jean-Roger), 1er rég. d'artillerie de montagne : M. Saintin (Jean-Henri-Rodolphe), 27º compagnie d'aérostiers : M. Sommer (Edmoud-Théophile-Édouard), compaguie 26/51 du génie; M. MERKLEN (Robert), 146º rég. d'infanterie; M. CAYLA (Rmile), 132° rég, d'infanterie ; M. DE SAR-TIGRS (Raoul-François-Pélix), 413° rég. d'infanterie; M. JOANNY (Jeau-Paul-Auguste), 8 v rég. d'infanterie : M. Semelaigne (Georges-Edmond-René), 298e rég.

d'infanterie; M. I.ACROIX (Paul-Louis-Marie-Ambroise), 32º rég. d'artillerie; M. ANGEVIN (Henri-Marie), 11º rég. d'artillerie à pied,

Au graide de médecin aide-major de 2º elasse de l'armée levritoriale (à titre temporaire), les médecins auxiliaires : M. Direruß (Georges-Raoul), for řéglon ; M. Bahiy (René-Georges), compagnie 10/53 T. du génie; M. Guñan; G. (Charles-François), op ° rég. territorial d'infanterie; M. BARBERIS (Hubert-Casimir), médeciu auxiliaire à la 13º section d'infirmiers militaires; M. BARLET (Jehan-Medertth), soldat à la 2º section d'infirmiers militaires; M. MAACROU (Had) ben Abd el Kader), médecin auxiliaire à l'asseption mixte d'Aix-en-Provence.

Au grade de médecin principal de 1ºº classe de réserve : M. le médecin principal de 2º classe de réserve PETIT (Paul-Constant), H. O. E. nº 3.

Au grade de médocin principal de 2º classe de réserve : les médecins-majors de 1º classe de réserve : M. Bordus-PAGÉS (Marie-Aubroise-Auguste), ambulance 16/17; M. KRIM (Maurice-Désiré-Victor), ambulance 3/64; M. Lanniz (Alcide-Marie-Joseph), 3º région.

Au grade de médeciu-major de 1ºº classe de réserve, les médechis-majors de 2º classe de réserve; M. Drakybus (Lucien), quartier général d'une armée; M. Dochi (Louis-Binmanuel-Jean), ambulance 16/11; M. Vermullinn (Gaston-Emile), ambulance 6/1.

Au grade de médecin-major de 2º- classe de riserve, les médecins-majors de 2º classe de réserve à titre temporaire : M. DE RICKRE (René-Engélen-Marie), 130º rêg, d'infanterie; M. ROCHE (Georges-César-Louis-Joseph), direction du service de santé du 1ª C. A.; M. Louis (Ermest-Henri), 6º région.

I.es médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe de réserve ; M. VANDEPUTTE (Ferdinand-Pierre-Joseph), hôpital

# **Iodeine** Montagu

(Bi-Jodure de Codéine) \$IROP (0,04) PILULES (0,01)

TOUX EMPHYSEME ASTHME

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS.

# Broméine MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

SIROP (0 03) | TOUX nerveuses PILULES (0.01) | INSOMNIES

AMPOULES (0.02) SCIATIQUE NEVRITES

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

# REGOUVREMENTS PARIS 10 %, H. MAUGER

Ancien chef du seroice des recouvrements du Syndicat des Médecins de la Seine (15° Année), Bureau, 39, rue Galande, PARIS (V°)



Ch. LOREAU

# INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3 Ms, RUE ABEL - PARIS

Tél. Rog. 41-85

# Tablettes de Catillon | IODO-THYROÏDINE

087-25 corps thyroïde, titré, stérilisé, bien toléré, actif et agréable.
1 à 2 contre Myxondème: 2 à 8 Obésité, Goirre, Herpétisme, Osteogranèse, etc. — Fl. 3 3

# Granules de Catillon

# STROPHANTUS

"S'et avec cos granujes qu'oni été faites les observations discutées à facademie en 1839, ejles prouvent que 2 à par jour, donnet une daturée e-paide, rélèvent viv le cecur - maibabl, dissipant ASYSTOUIS, DYSPHÉS, DPPRESSON, CEDÉMES, Affecions MITRALES, CARDIDAPHIES de EMPAITS et VIDILARDS, et Entre Commendat, . Laposcité, . mi lindérisante à rysponsatriciers, . com part an fact en unespe control de l'appression de l'appression . com part an fact en unespe control de l'appression de l'appr

GRANULES GOOD STROPHANTINE

CRIST. TONIQUE DU CŒUR

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques ; les teintures sont infidèles, cépie in Signature (ATILLAS Étit de l'écédiais de Médetia pour "étrophantias « Étrophantias", Médeille d'ét. Expss. univ. 1900,

\* OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES \*

Extraite Hépatique et Biliaire - Glycétine - Boldo - Podophyllin

Extrait Hepatic

LITHIASE BILIAIRE

Collques hépatiques, « Ictères
ANGIOCHOLÉCYSTITES, HYPOHEPME

HÉPATISME » ARTHRITISME

DIABÉTE DYSHÉPATIQUE

CHOLÉMIE FAMILIALE

SCROFULE « 1 TUBERCULOSE

CHOLEMIE FAMILIALE
SCROFULE et TUBERCULOSE
justiciable de l'Huile de FOIE de Morue
DYSPENIS « ENTERIES » HYPERCULORHYDRE
COLITE MUCOMEMBRANEUSE
COLITE MUCOMEMBRANEUSE
MICOMEMBRANEUSE
MICOMEM

CONSTRATION \*\* HEMORROIDES \*\* PITUITE MIGRAINE - GYNALGIES - ENTÉROPTOSE NÉVROSES ET PSYCHOSES DYSHÉPATIQUES DERMATOSES AUTO ET HÉTÉROTOXIQUES INTOXICATIONS et INFECTIONS

TOXÉMIE GRAVIDIQUE
FIÈVRE TYPHOIDE \*\* HÉPÂTIES et CIRR

TRICALCIN

Prix du FLACON : 6 fr.
dans toutes les Pharmacies

WE MÉD, D'OR endi

toutes les Pharmacies VC

MÉD. D'OR en dé
GAND non tox
1913 arrière go
sr cuilleré
PALMA fant:
1914 plu

institute par le D' Plantier, est la seixe qui, agissant à la fois aur la sérvition et sur l'exercision, combine Popoticis de la financia del la fin

Cette médication essentiellement clinique,

TOXÉMIE GRAVIOISUE
1914

EVRE TYPHOIDE → BEATITS et CIRRHOSES ++♦+ 0 fr. 25 pre de à la dose habituelle d'une cullirée à desset questionnement.

Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

• TUBERCULOSE • LYMPHATISME • ANÉMIE • TUBERCULOSE

# TRICALCINE

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

# RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUF - LE PLUS RATIONNEL



ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE et PRATIQUE

QUE PAR LA TRICALCINE

EN POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS

TRICALCINE PURE

TRICALCINE METHYLARSINEE

TRICALCINE ADRÉNALINÉE TRICALCINE FLUORÉE 4 fr. 20 fc faron your 30 jours de traitement eu la Rolle de 60 carbets. La CACRETS aniement donés exortement à 21. on de METHYLARSINATE DE SOURE

3 porties de solution d'ADREMALINE au millètre par englei. Étain Bolle de 60 centainen CACHETS autonomi deuls arrectement d gr. en de FLEORUME DE CALCIUM par cotte

SANULTARY OF COLUMN ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE PARTY

CARIE DENTAIRE . TROUBLES DE DENTITION . DIABETE

temporaire nº 8 A. O.; M. LEFEUVRE (Charles-Joseph-Pulgence), 56° rég. d'infanterie coloniale ; M. DELANNOY (Jean), 148e rég. d'infanterie ; M. JOUANE (Gaston), ambulance 2/1 A. O.; M. SENTY (Joseph-Martin-Germain), base de Salonique ; M. GARDÉRE (Charles-Jean-Joseph), hôpital temporaire nº 5 A. O.; M. BOUREAU (René-Marie-Louis), ambulance 7/9; M. VIREVAUX (Marie-Jean-Baptiste-Joseph), 53° rég. d'infanterie; M. Peau-DECERP (Jules-Auguste), ambulauce 16/5; M. Guibert (Louis), équipe radiologique nº 4; M. Ozanon (Marc-Marie-Armand), ambulance alpine 1/74; M. LE-BŒUF (Beuoît-Maxime-Blaise), ambulanee 15/6; M. V1R-TELY (Philippe-Émile-Marius), compagnie G. 2 du génie D. E. S. d'une armée ; M. JOUANNE (Georges-Henri), ambulance 7/10; M. ROSENTHAL (Paul-André), P. A. du 20° C. A.; M. FOUÇAUD (Antoine-Joseph), état-major d'une armée; M. TOULON-VALIO (Adrien-Frédéric-François), 1er rég. de hussards ; M. LAURENT (Georges-Alexandre-Charles-Joseph), 342° rég. d'infauterie ; M. Bê-RARD (Henri-Jacques-Frauçois-Albert), ambulance 15/8; M. Bertrand (Jean-Léon), direction du service de sauté du 11º C. A.; M. MARMOITON (Jean-Émile), ambulance 1/151; M. CHAZAL (Pierre-Toseph-Edmoud-Eugène). 319º rég. d'infanterie ; M. ARZAC (Marie-Michel), boulangerie de eampagne d'une armée ; M. Bajon (Édouard-Marcel), 409° rég. d'infanterie; M. BOUQUET (Joseph-Georges-Marius), ambulance 5/56; M. CRÈTAL (Georges Benoît-Adolphe), 82º rég. d'artillerie lourde ; M. Kienez (Pierre-Paul-Théophile), aurbulance 13/9; M. LEROV (Émile), 43e rég. d'artillerie ; M. NEUVIALLE (Marie-Adrien-Raphaël), ambulance 4/r; M. RICHOU (PierreJean-Baptiste Gabriel), 27° rég. de dragous; M. GAW (Léon-Pierre-Ladovie), 103° rég. d'artillerie lourde; M. GABRATUR (Louis-Paul), C. V. A. D. 14° C. A.; M. AUROURG (Joseph-Émile-Paul), équipe radiologique № 5; M. GURAUD (Emile-Gabon), 38° rég. d'artillerie; M. LeJAREI (Charles-Anguste-Joseph), ambulance (δ<sub>1</sub>; M. TARTANSON (Joseph-Charles-Perdinaud), base de Corfon; M. THEULET-LIZIÉ (Bertrand-Joseph-André), artillerie de la 88° D. 1; M. Pigballu (René-Jaeques-Marie-Albert), 109° rég. d'artillerie lourde; 3M. GIRARDOT (Marie-Charles-Prançois), G. B., 63° D. 1; M. BROTHIER (Léopold-Marcel), ambulance 2/15.

Corps de santé des troupes coloniales. — Ont été affectés:

A Madagascar: MM. le médeciu principal de 1<sup>20</sup> classe Camall, et le médecin-major de 1<sup>20</sup> classe Arnould.

Au Maroc: M. le médecin-major de 1<sup>ro</sup> classe Kérrest. En Afrique occidentale française: M. le médecin-major de 2º classe Tirélème.

En Afrique équatoriale française (hors eadres): M. le médeciu-major de 2º classe Sauvé.

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu de Paris. — M. le l'rofessent GIRBERT. Les samuelis 21 et 28 avril, à 10 heures trois quarts : Leçon elinique. Sur nn cas de cirrose hépatique syphilitique à forme de cirrhose biliaire hypertrophique;

2º Sur le frémissement hystatique à propos d'un car de kyste hydatique du foie ··· eoexistence avec un épithélioma du rectum;

3º Fièvre typhoïde et goître exophtalmique fruste de réflexe oculo-eardiaque dans le goître exophtalmique



### CHRONIQUE DES LIVRES

L'alcoolisme, étude médico-sociale, par le Dr E. MONIN. Nonvelle édition, ouvrage couronné par la Société française de tempérance. 1 vol. in-18 de 374 pages (Octave Doin et fils, édit. à Paris, 1917).

Tout ce qui peut aider à combattre l'alcoolisme vient à son heure; car il fant avoncr que la guerre contre l'alcool est anssi longue que l'autre guerre, et que si celle-ci doit assarer la véclorie à la France, on l'entrevoit pas encore notre succès sur l'alcoolisme. C'est pourquoi il convient de féliciter M. P. Moini de produire me nouvelle édition de son livre, plus utile que jamais, et si facilement d'fighisble, gréea e cette forme claire, funagée, finement littéraire, essentiellement éducatrice, que l'anteur met au service de la plus belle des causes.

Ish dehors de ce qui concerne l'alcoolisme proprement dit, on doit à l'érudition parfaite de M. E. Monin des souvenirs curieux. A Carthage, par exemple, le vin était interdit le jour de la colabilation maritale. Albènes et Rome ont laissé des spécimens tristement famenz d'ivrognerie nationale et impériale. Mais tout le livre fontraille d'aneciotes, de citations qui encadrent agréablement l'arquementation antialaccolique (causses ét effets de l'alcoolisme, remèdes sociaux, etc.); il s'agit d'un excellent moyen de propagande, parce que ce livre est susceptible, par sa forme aimable, d'attirer un plus grand nombre de lecteurs.

CORNET

Les blessures des vaisseaux, par le D' Louis Sencert. 1917, 1 vol. in-18, avec 68 fig. ct 2 planches hors texte. Précis de la collection Horizon : 4 fr. (Alasson et C'°, éditeurs à Paris).

Execllent exposé très clair où Sencert résume avec beaucoup de soin les enseignements pratiques que deux nunées de guerre nous ont fournis sur la chirargie des vaisseaux.

Il étudie d'abord les blessures des gros vaisseaux en général; puis il passe en revue les blessures des troncs vasculaires en particulier, insistant spécialement sur les problèmes opératoires auxquels elles doment lier

En chirurgic de guerre, la règle de l'opération précoce n'est jamais plus impérieuse qu'en présence des blessures vasculaires.

De bonnes figures, originales pour la plupart, illustrent le texte. Albert Moucher.

### OUVRAGES REÇUS AU BUREAU DU JOURNAL

La médeoine d'urgence: Symptomes, diagnostic, traitement immédiat, formulaire, par le D' C. Oddo. Introduction par le professeur Grasser. Troisième édition, 1917, 1 vol. in-8 de 979 pages, cartonné: 14 fr. (O. Doin et fils, éditens à Paris).

L'alimentation rationnelle à très bon marché, par le D' MANHAIRE-COMMES, Préface de M. 18. FUSFER, In-16, 32 pages : o fr. 50 (d. Maloine et fils, à Paris). La localisation des corps étrangers, par le D' HEN-RARD, médecin de régiment de 2º classe. Br. in-8

RARD, médecin de régiment de 2° classe. Br. in-8 oblong avec 2 planches : 1 fr. Thérapeutique de guerre. Petit guide formulaire du médeoin mobilisé, parle D<sup>c</sup>P. GANDY, 1 vol. in-16

de 100 pages : 2 fr. (A. Maloime et fils, à Paris). La transfusion du sang, par les Dre Guilloy, Dr. HELLY et I. Morel. Préface de M. le professeur le-CURU. 1 vol. in-8 de 259 pages avec 49 figures : 5 fr. (A. Maloime et fils, à Paris).

Prostituzione (cause e profilassi), par le D' CARLO GALLIA,

libero docente di Clinica dermosifilopatica. Gr. in-8, 27 pages : 1 fr. (Recanati, Italie).

27 pages: 1 fr. (Recanati, Italie).

Le Darwinisme et la guerre, par P. Chalmers Mrt-Chell, Lettre-préface de M. Émile Bourroux. 1 vol.

in-18 de 108 pages : 2 fr. 50 (Félix Alcan et Lisbonne, éditeurs à Paris). Le mécanisme des phénomènes hystériques, esquisse d'unc théoric psycho-physiologique de l'hys-

esquisse d'une théorie psycho-physiologique de l'hystérie, par Albert Salmon (de Florence). Br. gr. in-8 de 16 pages: 1 fr. De l'emploi par les Allemands des projectiles de

guerre prohibés, par le Dr Ch. LAVIELLE. Br. gr. in-8, 27 pages avec figures: 1 fr. Nouvelles méthodes de séro-diagnostio, par le Dr Ed. JOLTKAIN. Préface du professeur GAUCHER.

1 yol. in-16 dc 414 pages avec figures et planches:
9 fr. (A. Maloine et fils, à Paris).

Anuario médico-farmaceutico 1916. 1 .vol. in-8 dc

Anuario medico-tarmaceutico 1916. 1 .vol. in-8 200 pages: 3 fr. (Curiel, à Barcelone).



# CHLOROFORME DUMOUTHIERS

# VARIÉTÉS

#### LES COMMANDEMENTS DE LA SANTÉ

Le Vorwarts de Berlin publie sous ce titre, dans son numéro du 20 mars, le «testament hygiénique» de Czerny, le chirurgien de Heidelberg. Voici la traduction de cette page de littérature médicale :

1º La vie n'est pas le plus précieux des biens. Plus précieux est l'idéal de l'humanité : la croyance en un avenir particulier à l'espèce humaine, l'espérance que les hommes ne se feront plus la guerre et ne s'entretueront plus pour des divergeuces d'opinion, l'accomplissement de la vraie vie chrétienne, qui place le ciel au-dessus de la terre.

2º La vie est cependant la seule vraie propriété de l'homme. L'argent et les biens sont périssables, mais tant qu'il vit l'homme peut agir

3º C'est pourquoi tu as le devoir de conserver ton corps et ton âme et d'éviter tout ce qui met en danger ou raccourcit cette vie si précieuse. La plus sereine faculté que l'homme puisse acquérir est celle de vouloir du bien à autrui et d'estimer à leur juste valeur les petits tourments qui nous assaillent quotidiennement. Quiconque acquiert cette faculté par la pratique sera à juste titre satisfait de sa vie

4º Huit heures de travail professionnel, huit heures de délassement et d'instruction, huit heures de repos et de sommeil sont ce qu'il y a de mienx. Pour le sommeil, les houres les plus profitables sont les deux qui précèdent et les deux qui suivent minuit. Le temps du délassement comprend deux heures pour les trois repas, deux heures pour l'art et la lecture, deux heures pour la famille, les

amis et les obligations de la société, deux heures pour les sports raisonnables (promenades sur les montagnes, équitation, conduite des chevaux, canotage, nage, gymnastique, jeux de plein air).

5º La nourriture doit être légère, facile à digérer, reconstituante, conforme à la position. Il ne faut pas boire plus d'un litre à chacun des trois repas. Ce que l'on prend en surplus pése à l'estomac. La frugalité dans le boire et le manger est donc un devoir. Le végétarisme exclusif, dans la proportion où peuvent travailler à la digestion l'estomae et l'intestin, ne donue pas assez de forces (calories). Il faut ajouter aux aliments végétaux une proportion suffisante de graisse et d'albumine, sous une forme assimilable (viande, poisson, œufs, beurre, lait, fromage).

6º Ne sois pas l'esclave de tes plaisirs et de ton goût. L'alcool (bière, vin, eau-de-vie, liqueurs), le café, le thé, le tabac n'ont aucune valeur alimentaire. La pratique de plusieurs générations en a fait des habitudes invétérées chez l'homme civilisé (Kulturmensch) et difficiles à remplacer par quelque chose de mieux. Ce sont tous des poisons qui par accoutumance ont perdu leur danger, mais dont l'usage immodéré raccourcit la vie humaine. Le tabac et l'alcool détraquent le système nerveux et durcissent les vaisseaux. Le café et le thé troublent le sommeil et ne doivent plus être pris passé 4 heures. Une fois au moins dans sa vie l'homme doit les laisser de côté pendant quelque temps.

7º La propreté doit être enseignée dès le jeune âge. Chaque jour il faut au moins une lotion de tont le corps à l'éponge et à l'eau froide, deux nettoyages des deuts, de



# Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans

PHOSPHATÉE L'adjuvant le plus sûr des cures

CAFÉINÉE Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaître cardiopathies, fait les cedémes et la di

que comme est la digitale p le cardiaque DOSES: 2 à 4 cachets par jour. - Ces cachets sont en forme de cœur et se prés ent en boîtes de 24. - Prix 5 fr.

PRODUIT FRANÇAIS

4, rue du Roi-de-Sicile

# VARIÉTÉS (Suite)

la bonche, du visage et des mains, mı grand bain nue fois par semaine. Change régulièrement ton linge de corps de de mutt. Ne t sers d'ancune visaselle, d'aucune baignoire qui te soit étrangère sans t'assurer qu'elle est bien nettroyée. L'habitation doit être spacieuse, séche, ensofellée, et notamment la chambre à concher doit être grande et bien aérée.

8º Ne mets pas plus d'enfants au monde que tu ne peux raisonnablement en nourrir et en élever.

9º Si tu es malade, ne manque pas d'appeler le plus tôt possible un médecin capable et de suivre ses conseils.

En d'autres temps, nous ne verions saus donte dans ces neuf « commandements » qu'une œuvre banale, avec quelques assertions contestables, et que n'importe quel homme de bon sens, sans être un chirurgien consonumé ou un médeche de haute éradition, etir pu parfatement écrire. Mais ne vous semble-til pas que ces conseils prement une saveur toute spéciale du fait qu'ils sont publiés à l'heure actuelle? Il y a là quelques aphorismes sur l'utilité d'une mesure dans la satisfaction de l'appétit (et même des appétits) qui l'aissent un peur éveur quand ou connaît la faculté d'absorption « colossale » de l'Allemand et sa naturelle pronession à eutourer son ventre d'une particulière sollicitude. Il est telle objurgation autilaccolique qui cadre de bizarre façou avec le gotti désordonné pour le vin et l'alcool dont out fait preuve les bandes genuaines lancées non senlement à la conquête, mais au pillage de notre pays. Qui ne saluera, également, au passage le couplet sur la barbarie de la guerre, chanté par un de ces savants d'outre-klini dont les plus comus ne craigniren pas de mettre de sôtétoute méthode sedentifique et même tout attachement à la vérité le jour obrils consentirent à applaudir à l'agression sauvage et préméditée de leurs maîtres bottés et casqués et d'out devaient être victimes les nations trop confiantes dans l'évolution pacifiste de la metatifé humaine;

Pour finit, je me permets de signaler le commandement nº 8 à la vindicte des députés du Landiag de Prinse qui déplorent la chute rapide de la natalité allemande et qui stigmatisent l'idéal de leurs contemporains, qui est de n'avoir qu'un enfant on deux. Le conseil était donné sous une forme très acceptable et très logique. Les Allemands ont exagéré, mais ce furent de bons élèves, ce dont, pour cette fois, nous ne saurions sous plainter.

Dr HENRI BOUQUET.

Académie de Médeeine de Paris.
Prix Orfila (6,000 fr.)
Prix Desportes.

DIGITALINE crist

SOLUTION au millième GRANULES BLANCS au 1/4 de milligr. GRANULES ROSES

GRANULES ROSES
au 1/10 de milligr.
AMPOULES au 1/4 de milligr.
AMPOULES au 1/10 de milligr.
AMPOULES au 1/10 de milligr.
49. Boul. Port-Royal. Paris

NATIVELLE

# Bibliothèque d'Orthopédie

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE MM.

Jacques CALVÉ, Louis LAMY, Marcel GALLAND

# Les appareils plâtrés

PAR MM. Jacques CALVÉ et Marcel GALLAND

2 fr. 50

Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# VICHY CÉLESTINS

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES** 

# ESTOMAC

# SEL DE

# HUNT

GRANULE FRIABLE

Alcalin-Type
Spécialement adapté
à la Thérapeutique
Gastrique.

ACTION SURE ABSORPTION AGRÉABLE EMPLOI AISÉ INNOCUITÉ ABSOLUE

# TOUTES PHARMACIES

Echentillons an Corps Médical pour Essais Thérapeutiques.

Pendant la Guerre, ENVOI GRATUIT de SEL de HUNT (Fiacons et petites boîtes de poche hers commerce) aux Hôpitaux, Formations Sanitaires Militaires et, Individuellement, vux Soldats dont l'Adresse sera donnée par MM. les Docteurs.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT = PARIS

### NÉCROLOGIE

#### LE DOCTEUR GAIRAL

Il y a quelques jours est parvenue en France une triste nouvelle : le DF Gairal, de Carignan, cunnené à Celles (Ranovre) en octobre 1946, vient d'y mourit le 15 mars, à, la suite d'une doulourcuse maladie, conséquence des souffrances physiques et morales qu'il a endurées ces derniers mois.

Le corps médical tout entier apprendur avec regret la fin de ce défenseur ardent de ses droits. Au premier rang toujours parmi ceux qui inttêrent pour la défense professionnelle, président de l'Union des syndicats médicaux, vice-président de l'Ansociation générale et président de Société locale des Ardennes, membre du Conseil supérieur de la mutualité, le D' Gairal a souvent été le porte-parole éloquent et convaient de la corporation médicale et ceux méme qui ne partageaient pas toutes ses diées rendaient hommage à sa droiture et à sou inlassable dévouement. Il avait aimsi conquis une autorité grâce à laquelle il excellait à présider les assemblées médicales et qui s'affirma notamment lors du Congrès des praticiens de 1910.

S'il était soucieux de faire reconnaître de tous les droits du médecin, il était aussi le premier à en pratiquer les devoirs. Son zèle, reconut de tous ses compatriotes l'avait fait nommer maire de Carigman et conseiller, général des Ardemes. Il ne voulut pas abandonner son poste aux premiers jours d'août 1914. Il y rendait tant de services I Jorsqu'il fut en octobre dernier brusquement

de services I Lorsqu'il fatt en octobre dernier brasquement enumené en Allemagne, tout Cariginan vint lui dire au revoir et lui serret la main. Ila décembre, il fut conduit à Mannheim, en voe d'un échange et d'un rapartement qui n'eurent pas lieu. Ramené à Celles, après ce triste et dur vorage, il ne tarda pas à être frappé de paralysie et, conduit à l'hopital, il y succomba le 15 mars; il allait avoir soixunt-et drive me 2 a vivil 8 sin, lerrièteme et résiguée, fut adoncie par la sollicitude de ses compagnons d'extl, qui domortent à ses obséques un caractère parti-

culièrement touchant, en y apportant l'hommage des puissauces alliées (1). La mémoire du D' Gairal, qui a été toute sa vie un serviteur dévoué de son pays, de sa petite patric ardennaise, de la profession médicale, restera fidélement honorée de tous ceux qui l'ont connu.

P. Lereboullet.

(1) Nous tenons ces renseignements d'un de ses compatriotes parent du professeur Gilbert, M. H. Louis, ancien notaire à Carignan, que nous remercions de son obligeance.

### NOUVELLES

Nderologie. — Le D' Tourtourat, secrétaire genéral as syndicat des méderies de la Seine, membre du conseil de l'Union des syndicats médieaux de France, décédé à Fâge de quarantic-huit ans. — Le D' Bohn, médechn aide-major, écrasé par un tramway à Paris. — Le D' Fierre Crute prosecteur à la Faculté de médecine de Paris, décédé à Fâge de trente-quatre ans. — Le professeur Dioscardice Vitali, professeur hoporaire de chimic pharmacettique et tourécologie à l'Université cropaule mancé de Paris. — Le D' Ch. Laffite (d'Epinal). — Le D' Samenhol, le fondateur de l'Esperanto. — Le D' Prédéric Labalés-Lagrave, médecin homoraire des hopituax de

Paris, décédé dans sa soixante-tréziéme année, officier de la Légion d'honneur, pére de M. Ic D° C. Labadis-Lagrave, médecin-inspecteur des fécoles de la ville de Paris et bean-père de M. Ic D° Rollim. — Le D' Delfan, médecin en chef du Palais de Justice, décédé à l'age de soixante-luit ans. — Le D° Aubrun, médecin de la Légation de Prance à Bruxelles, décédé à Paris à l'âge de ciuquante-luit ans.

Faculté de médecine d'Alger. — M. le Dr Crespin, professeur de médecine légale et d'hygiène, est mommé professeur de clinique médicale infantile. La chaire de médecine légale et d'hygiène devient vacante.



# TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS

ARISTOSE - CÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - ORAMENOSE - AVENOSE, ETC.
CÉRÉALES JÁMMET pour Décoctions - CACÃO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc.
Brochure et échantillous sur demande, Mr. JAMMET, 47, Rue de Miromesnil, PARI

PRODUITS DEFRÉGIME®

# CH. HEUDEBERT Pains spéciaux. Pâtes

Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiques

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine). BRONCAITES

ASTHME-TOUX GRIPPE

(10BULES on DIDE KORAB

A L'HÉLÉMINE DE MONTAU DE PARIS

ENFÉRIÉNTES DATS LES NOVITAUS DE PARIS

LIEURINE DE MONTAU DE PARIS

CHIER DE MONTAU DE PARIS

CHIER DE L'ORANGE CARINE DE LOUR LES

SERVIS ES BACILES des tu tuberculors

Sérvis es baciles des tuberculors

CHAPES 12, RUE DE L'ISLY

**PipérazineMIDY** 

l'anti-urique type .

# GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN

GRANULÉ

(Produit physiologique semblable à celui de l'organisme) Le premier introduit en thérapeutique en 1887.

L'acide glycérophosphorique découvert par Gobley en 1846 dans la lécithine du jaune d'œuf se trouve normalement dans tous les tissus nerveux de l'économie, dans la moelle, le cerveau, etc.

C'est la forme chimique des phosphates adoptée par l'organisme. Semblable aux acides gras, l'acide glycérophasphorique forme des sels avec les alcalins, chaux, soude, etc., identiques aux savons (glycérostéquate de soude, etc.), c'est ce qui explique la parfaite assimilation et l'innocuité de ces sels, surtout quand ils sont bien préparés,

Les propriétés thérapeutiques des *glycéro-phosphates* ont été mises en lumière par la communication faite à l'*Académie de Médecine* par le *prof. A. Robin en 1894.* 

Notre préparation chimiquement pure, préparée à froid, par des procédés spéciaux, conserve toute sa solubilité dans les liquides aqueux.

Le GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN s'emploie sous forme de :

Granulé : à la dose de 2 cuillers-mesures dans un peu d'eau à chacun des deux principaux repas.

Comprimés effervescents: (sans sucre) se dissolvent en quelques minutes dans l'eau.

Dose: 4 Comprimés par jour (spécialement pour Diabétiques, etc.)

Injectable : Une injection par jour (ampoule 2 c.c.).

Croissance, Recalcification, Grossesse, Allaitement, et contre toutes formes de Débilités et d'Epuisement.

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE

MATTEI (Jean-José), médecin auxiliaire du 133º rég. d'infanterie : les 12 et 13 septembre, a suivi pas à pas le bataillon à l'attaque d'un bois, et dans sa progression vers le village voisin a assuré la relêve et le pansement immédiat des blessés en rase campagne, sous le feu des mitrailleuses ct de l'artillerie. Fait l'admiration de tous par son courage et son dévouement. Contribue à développer l'esprit offensif chez les hommes du bataillon, certains d'être relevés et soignés s'ils tombaient au premier rang.

Salignat (Léon-François), médecin aide-major de 170 classe au 1180 rég, d'artillerie lourde : médecin extrêmemont dévoué, consciencieux et très brave. Le 17 juillet 1016, au cours d'un bombardement violent de la position de batterie, n'a pas hésité à se porter au secours des blessés, a été lué dans l'accomplissement de sa mission.

Chabeaux (Paul-Robert), médeein aide-major de 2º elasse (réserve) an 79º rég. d'infanterie : au front depuis le début, s'est toujours fait remarquer par son sang-froid et sa grande bravoure. A toujours assuré son service dans les conditions les plus brillantes avec le plus grand mépris du danger. D'un dévouement sans bornes, donne toujours le plus bel exemple d'abnégation et de courage,

Lemaire (Gaston-Félix-Prosper), médecin-major de rre classe, chef du service de santé du 79° rég. d'infanterie : médecin-chet de service extrêmement dévoué, très méritant et très brave. A donné à tous, au cours des attaques de juillet 1916, le plus bel exemple de sang-froid

RÉCAMIER (Damas), médecin-major de 2º classe des troupes coloniales au 167º rég, d'infanterie ; long séjour au front français. A su, en X ..., organiser dans son régiment, d'une façon remarquable, la lutte coutre le paludisme avec d'excellents résultats au point de vue de lu conservation des effectifs.

Ruotte (Paul), médecin inspecteur, chef supérieur du service de santé d'une armée : dirige le service de santé debuis la formation de l'armée; chirurgien de haute valeur qui sait allier à ses qualités professionnelles indiscutables le tact et l'autorité nécessaires à ses fonctions et sait, sans ordre, aller jusqu'aux premières lignes pour se rendre compte et arriver à un résultat.

DUQUESNAY (Octave), médecin aide-major de 2º elasse à l'hôpital temporaire nº 7 : médaillé de 1870, engagé volontairement pour l'armée de X... a, malgré son âge, montré à tous ce que devait être un médecin de campagne, N'a consenti à se faire évacuer que terrassé par la fatigue et la maladie.

BATIER (Marie-Louis-Joseph-Gabriel), médeciu-major de 2º classe au service de santé d'une armée : a fait preuve d'une activité et d'un zèle inlassables depuis la reprise de l'offensive et en particulier dans les combats qui ont abouti à la prise de X... A montré à plusieurs reprises un sang-froid imperturbable dans des endroits fortement battus par le feu ennemi. Avait, déjà, au Maroc, êté cité deux fois à l'ordre de son régiment et une fois à l'ordre du corps d'occubation

PALAYER (Marcel), médecin aide-major de 2º classe au 3º rég. d'infanterie coloniale : a fait preuve du dévouement le plus admirable en allant soiencr les blessés sous des ratales de mitrailleuses, et a su par son calme et son exemple, animer les brancardiers et les infirmiers de la plus noble émulation. dans le dénouement

# E PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VALÉRIANIQUE.

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

# <sup>2</sup>aléromenthol

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses : Nearusthénie, Hystérie, Insomnie, Excitabilité nerveuse, Migraines, Paipitations, Toux nerveuse, Asthme nerveux, Vomissements spasmodiques, Gastraigles, etc. Dose: 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Paris.

# MALADIES PARADENTAIRES

----- Hygiène de la Bouche et des Dents

Par les Docteurs NOGUÉ, DAUGUET, FARGIN-FAYOLLE, KŒNIG, MAHÉ, TERSON, LEBEDINSKY GAUMERAIS, GUIBAUD

1911, 1 vol. in-8, 432 pages avec 94 figures. 12 fr. Cartonné, 13 fr. 50.

TRAITÉ DE STOMATOLOGIE FASCICULE V

Publié sous la direction des Docteurs GAILLARD et NOGUÉ

Ch. LOREAU

# INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3hts, RUE ABEL - PARIS

Tél. Rog. 41-85

Vient de paraître :

HERZEN

# MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES

Médailles d'or. - A la mémoire de M<sup>He</sup> BIEDERMAN (Margnerite), de Schaffhouse, décédée, le 28 août 1915, victime de son dévouement, des suites d'une angine infectiense qu'elle avait contractée en soignant à Schaffhouse. puis en accompagnant à Genève au mois de février précédeut, onze jeunes Français qui faisaient partie d'un transport de rapatriés; M. le Dr Collomb (Jean-Marie), médecin inspecteur des troupes coloniales, directeur du service de santé et inspecteur général des services sanitaires et médicaux de l'A. O. F. à Dakar, commandeur de la Légion d'honneur : a puissamment contribué par sa compétence. sa grande expérience, son activité et son dévouement inlassable, à enrayer la dernière ponssée épidémique de peste au Sénégal : M. le Dr Aubert (Xavier-Paul). médecin-major de 1re classe des tronpes coloniales, directeur de l'Institut Pasteur de Brazzaville, chevalier de la Légion d'honueur : en témoignage de la compétence et du dévoucment dont il a fait preuve en donnant ses soins à des milliers de malades atteints de peste, de fièvre jaune. de dysenterie et de trypanosomiase, de 1903 à 1916, en dernier lieu à Brazzaville et dans la Haute-Sangha; plusienrs fois contaminé an cours de ses campagues épidémiques.

Mdiadilles de verinett. — M. le D' HÉBRARD (Cabirda), médéchir principal de se classe des troupes coloniales, médécin-chef de l'Alopital colonial de Dakar, chevalier de la Légion d'ilounenri a organisé l'exécution des mesmres prophylactiques dans les villages atteints par l'épidémie, en s'établissant successivement dans tons les foyers de contamination; grâce à son expérience et à son dévouenent, a par rentre les plus grands services; Mate JARORE (Constance-Émille Maleleine), infirmière; Miller de l'épidement de l'épidement de l'épidement de l'épidement de l'épidement de l'épidement d'épidement de l'épidement de l

Médailles d'argent. - M'me LASNE (Marie, en religion mère Marie-Amédée), surveillante générale ; Mme Bréard (Marie, en religion mère Marie-Germain), infirmièremajor; Mme Pagnoud (Joséphine, en religion mère Marie-Félix), infirmière-major ; Mme Lemans (Louise, en religion mère Marie-Laurent), infirmière-major de l'hôpital anxiliaire nº 9 à Champrosay; M. le Dr Du-PONT (Victor), médecin principal de l'assistance médicale indigène à Dakar : par son activité et son dévouement, s'est constamment montré à la hauteur de la lourde tâche qui lui incombait; M. le Dr PLANQUE (Gabriel), médecin aide-major de 2º classe de réserve en Mauritanie : a dirigé avec dévouement et compétence la lutte contre l'épidémie de peste dans les villages de Tiaroye et de M'Bao et a pu parvenir à circonscrire la diffusion de la maladie ; M. le Dr Maumus (Joseph-André), médecin stagiaire de l'assistance médicale indigène et médecin municipal de Rufisque : a accompli ses fonctions de médecin de l'état civil avec la plus grande conscience et le zèle le plus parfait ; soldat HIPP (Eugène), infirmier, hôpital auxiliaire nº 7, à Paris; M. Seguy (M.-J.), médecin principal en service à Toulon ; M. Pré-BOIST (P.-L.), médecin principal, en service à Toulon ! M. MASUREI, (A.-J.-C.), médecin principal de réserve, en service à Tonlon ; M. LEGAL (G.-F.), médecin de 1re classe, embarqué sur le Divona : M. PRAT-PLOTTES (A.-V.-B.), médecin de un classe de réserve à Tonion ; M. Biguet (I.-A.-A.), médecin auxiliaire sur le Divona; M. BIDEAU (1.), médecin auxiliaire, en service à Brest, M. MADEC (J.), premier maître infirmier, en service à Brest ; M. Au-DIC (F.), premier maître infirmier, en service à Tonlon ; M. Le Briz (F.), second maître infirmier, en service à Toulon; M. RICHOUX (E.), second maître infirmier, en service à Brest ; Mmc JAUVAIRE-JOURDAN (Cluire), infirmière, en service à Toulon.

# Physiothérapie

- Mémento de Massage, avec applications aux suites des hlessures de guerre, par le D<sup>r</sup> Sonex. 2º édition, 4916, 4 vol. in-18 de 72 pages, avec 37 planches.... 4 fr. 50
- Mécanothérapie, Rééducation, Sports, Méthode de Bier, Hydrothérapie, par Frankin, Grenner de Cardenal, Construsoux, Tissik, Delagenière, Paniset. 4909, 4 vol. in-8 de 404 pages, avec 414 figures. Cart... 8 fr.
- La Mécanothérapie, par le Dr Régness. 4900, 4 vol. in-46 de 92 pages, avec figures. Carlonné....... 4 fr. 50
- Vade-Mecum de Rééducation physique et de Gymnastique rééducative, par le Dr Guller. 4916, i vol. in-16 de 120 pages, avec figures...... 2 Jr. 50

- La Chaleur et le Froid en thérapeutique, par le Dr Darsser, 1913, 4 vol. in-16 de 96 pages. Cart. 4 fr. 50
- Électrothérapie, par le Dr Nooien, professeur agrègé à la Faculté de médecine de Lyon. 2º édition, 1947, 4 vol. in-8 de 528 pages, avec 254 figures. Cartonné..... 42 fr.
- Vade-mecum d'Électrodiagnostic et de Radiodiagnostic, par le D' André Lucas, M. Boll et le D' Maller, chefs de service d'électrollérapie et de radioseopie au Val-de-tiràce. 1916, 1 vol. in-8 avec figures... 2 fr. 50
- La Pratique héliothérapique, par le Dr Jaebeat. 4 vol. in-16 de 96 pages. (Actualités médicales.) Cart. 4 fr. 50
- La Cure de soleil, par le Dr A. Rollien (de Leysin). 1915, 4 vol. gr. in-8 de 200 pages, avec 40 figures, 107 planches en noir et 16 en couleurs. Cart.... 20 fr.

Indicathous therepentiques? answie, Trouble digestiff, Turaffi sances Legatique Travtement & plus actif. Tannurgyl de DI Ce Bansen 18 goutter a chacun der 2 repus Man un pen d'es Clert un tel de Vanadium hon toxique

lavoi gratust any luckeries

6 rue de Laborde Parus

MERY



# MIERS-SALMIERE

SOURCE SULFATEE SODIQUE FROIDE Eau laxative diurétique. — Eau de régime des CONSTIPES et des OBESES. — Traitement des Entéro-Colites et Appendicites chroniques AU D'EXPORTATION, -CONSERVATION ASSURÉE TATION, — CONSERVAT Saison thermale de Mai à Octobre.

# BROUARDEL-CHANTEMESSE-MOSNY

TRAITÉ D'HYGIÈNE FASCICULE VI HYGIENE SCOLA

GENÉVRIER Ancien interne des Hôpitaux de Paris, Médecin-Inspecteur des Ecoles de la Ville de Paris.

et Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, Médecin de l'Hôpital des Enfants-Malades. 1914, 1 volume in-8, 808 pages, avec 359 figures. Broché: 20 fr. -- Cartonné.....

# Maladies des Méninges

Par HUTINEL, KLIPPEL, H. CLAUDE, ROGER-VOISIN, LÉVY-VALENSI 1912. I vol. gr. in-8 de 382 pages avec 49 figures. Broché 8 fr.; Cartonné...... (Nouveau Traité de Médecine et Théraneutique)

Par A. MANQUA Membre correspondant de l'Académic de médecine Analona er agrègé au Val-de-Grice. Sixième édition revue et augmentée. 1914-1917, 4 volumes grand in-8, brochés : 40 fr. ; reliés... Chaque volume se vend séparément.

broché : 10 fr. Tome IV. — Médicaments symptomatiques. Renseignements pharmaceutiques. Principes de Posologie.

12 ir.
12 ir.
12 ir.

Service de santé. - Sont nommés :

Au grade de médecin aide-major de 1º clusse de récerve, les médecins aides majors de 2º cl. de récerve : M. BABUN (Raymond-Richard-Marcellin), 2º rég., de dragons; M. Lé CALVEZ (Marcel-Georges), dépôt d'éclopés d'une armé ; M. HAGUET (Gaston-Jean-Marje), ambulnec 12/12.

Au grade de pharmaciers-najor de 2º classe de réserve; su Akpisson (Lonis-Caspard-Antoine), ambulance 13/22; 
M. FERKONU (Ronul-Octave-Joseph), ambulance 3/9; 
M. ROUX (Alfred-Joseph), ambulance 4/22; H. GOURIT 
(Louis-Eirmet-Joseph), H. O. E. 10° 6; M. BRINGROF 
(Roston-Frédérie), T. S. I. C. 20; M. BRATCHER (Ambroise-Marie-Constant), H. O. E. 33; M. ROUSSELET 
(Albert-Einlie), G. B. 13; D. 1; M. TALLARA (CharlesLouis), service de santé de l'A. O.; M. MUGURT (LéonFrançois-Joseph), région din Nord; M. MAGUR (ErnestArmand-Marie), 7º région; M. CANDRON (FrançoisDenis-Louis-Mus-Jen-Jenus-Jenus), 17º région.

Au grade de nédecin principal de 2º classe de l'armée territoriale, les médecins-majors de 1º classe de l'armée territoriale : M. Morano (Jeun-Sylvain-Lonis), service de santé des étapes d'une armée; M. ROCHE (Léonard-Alphones), médecin-chef de la 100° 11. 1; M. GANDAR (Paul-Fhuile), 9º région; M. THERRE (Autoine-Jean-Marie), 13º région.

Au grade de médecin-major de 1º classe de l'armée territoriale: M. le médecin-major de 1º classe de réserve (à titre temporaire) Pécuns (Churles-Albert), hôpital temporaire nº 6 A. O.; M. le médecin-major de 1º classe de, l'armée territoriale (à titre temporaire) HAIIN (Gusïave-Bédonard), 328° rég. d'infranterie.

Les médecins-majors de 2º classe de réserve : M. P<sub>LANAT</sub> (Antoine-Prançois-Navier), H. O. E. nº 18 ; M. LA-FAYE (Marc-Edmond), 114º rég. territorial d'infanterie ; M. Thiver (Charles-Louis-Léon), 3º région ; M. Tréker, (Lonis-Charles-François-Hippolyte), 14º région ; M. DENOV (Elie-Julien), 16º région.

Les médecins-majors de 2º classe de l'armée territoriale : M. SAUVEZ (Émile-Gontran-Robert). 17º région ; M DURAND (Anthelme-Pierre), ambulauce 1/81; M. Bran-THOMME (Marie-Gaston), ambulance 5/52; M. JACQUBAU (Louis-Prosper-Arthur), ambulance 1/63; M. Bresse (Albert), ambulance 3/21; M. Cavasse (Abel-François-Alfred), ambulance 13/18; M. Bourguignon (Léonard-Clément), ambulance 1/153; M. Cassoute (Émile-Edmond-Daniel), ambulance 1/51; M. Sallies (Francois-Joseph-Benoît), ambulance 17/7; M. ROCH (Charles-Louis), ambulance 13/10 ; M. LAPEVRRE (Léonce-Camille), H. O. E. nº 20 : M. CHARLIER (Adolphe-Toseph-Clément). équipe radiologique nº 7; M. RIVIÈRE (Joseph-Léon-Arthur), ambulance 9/7; M. DUTARD (Gabriel-Louis), gouvernement militaire de Paris ; M. LÉVÉQUE-LA-CROIX (Eugène-Narcisse-Marie), gouvernement militaire de Paris ; M. Merlan (Joseph-Marins), 9c régiou ; M. Malay (Pierre-Francois). 13º région : M. ROUX (Joseph-Marie-Pierre-Séraphin), 15e région ; M. CATHALA (Robert-Joseph), 16e région ; M. DE MICAS (Alphonse-Joseph-Louis-Pélix-Léon), 17º région.

Au grada de médecin-major de 2º classe de l'armée territoriale, les médecin-sandjors de 2º classe de l'armée territoriale (à titre temporaire); M. PLACHON (Adolphe-Prançois), H. O. R. nº 2; M. PABRE, (Pietre-Victor-Joseph), ambulance 25; M. HURBER (Clément-Paul), ambulance 3/50; M. LORINZI (Toussaint), 127° rég. critorial d'infanterie; M. DUPONT (Auguste-Atolphic-Gaston), 60° rég. territorial d'infanterie; M. RRYMOND (Claudius-Googse-Loon-Benquint), 117° rég. territorial d'infanterie; M. DAVID (Grasev-Merie-Loon), 81° rég. territorial d'infanterie; M. LEMBONNIE DE VERNENO (Marie-Louis-Augustin-Régle-Benjamin), ambulance 10/8:

# Iodéine MONITAGU

(Bi-Jodure de Codéine)

SIROP (0,04) TOUX
EMPHYSEME
ASTHME

47. Boulevard de Port-Royal, PARIS.

# Broméine MONTAGE

(Bi-Bromure de Codéine)

TOUX perveus

PILULES (0.01) INSOMNIES

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS-

FABRIQUE DE TOUS APPAREILS DE L'ART MÉDICAL, FONDÉE EN 1814

# G.-H. WICKHAM

Ancien externe des Hôpitaux de Paris

15, Rue de la Banque - PARIS - Téléphone : Central 70.55

CORSETS ORTHOPOETIQUES. A PARICES ET BANDES MOLLETIERES & BANDAGES HERNIAIRES

Corsets orthopediques. Appareils de prothèse. Membres artificiels. Béquilles.

# H. MAUGER

Ancien chef du seroice des recouvrements du Syndicat des Médecins de la Seine (15° Année) Bureau, 39, rue Galande, PARIS (V°)

M. Niz, (Raoul-Gaston), 70° rég. territorial d'infanterie; M. Dunous (Eugène-Lucien-Joseph), ambulace 11/16; M. FONTAINE (Paul), 90° rég. territorial d'infanterie; M. MARTIN DIT SISTERON (Maurice-Joseph), ambulance 1/7; M. VUILLIBUR (Jean-Baptiste-Georges), 34° rég. territorial d'infanterie; M. MARIN (Emmanuel-Ange-Pierre-Marie), service de santé du 13° C. A.; M. MARIN (Gustave-Lister), ambulance 2/54; M. RICHARD (Louis-Lazare), 53° batalillon-de chasseurs. M. BOUTRON (René-Henri), 225° rég. d'infanterie; M. DEMAIN (Léon-Paul-Charles), 0° région.

Les médecins aides-majors de 1re classe de l'armée . territoriale : M. Achard (Léon-Pierre-Louis-Eugène), H. O. E. de Fleury-sur-Aire; M. Thierry (Francis-Charles), ambulance 1/61; M. COURTADE (Hippolyte), ambulance 2/22; M. Rodat (Guillaume-Charles-Henri), ambulance 16/12 : M. DESTRIBATS (Louis-Charles-Joseph-Albert). 56° territorial d'infanterie : M. Bruny (Louis-Joseph), ambulance 2/21; M. PAVIE (Maurice-Marie), ambulance 233; M. DASSONVILLE (Gaston-Emmanuel), H. O. E. nº 7; M. COMBRET (Joseph-Auguste-Marie), ambulance 19/6; M. MONNET (John-Kent), 144° rég. territorial d'infanterie; M. DOLBEAU (Marie-Ferdinand-Pierre), quartier général d'une armée ; M. SCHMITT (Charles-François), H. O. E. nº 31; M. Bois (Marie-Théophile-Eugène-Raphaël), 5° rég. d'artillerie à pied ; M. Geoffroy Saint-Hilaire (Lucien-Alexandre-Pierre), 113º rég. d'artillerie lourde : M. Lamarche (Louis-Cazimir-Auguste), ambulance 1/151; M. Cotter (Jules-Gaspard), ambulance 3/8; M. VIAL (Jean-Bap-

tiste-Félix), ambulance 7/13; M. Guv (Joseph-Marie-Charles-André), ambulance 4/00; M. Lautoszikez (Autoine-Alphonse-Charles), 10° section des chemins de fer de campague; M. JEULAIN (ÉMILE-Bugnén), ambulance 205; M. BLATIS (Marc-Clayde-Antoine-Léon-Dominique), M. BLATIS (Marc-Clayde-Antoine-Léon-Dominique), M. BUNG (Faul-Alexandre), ambulance 12/4; M. BRUM (Paul-Alexandre), ambulance 12/4; M. BRUM (Paul-Alexandre), ambulance 12/4; M. BUM (Paul-Alexandre), ambulance 12/4; M. BUM (Paul-Alexandre), ambulance 12/4; M. MÜZANGRAU (Henri-Louis-Marie), 31s° rég. territorial d'infanterie; M. PAGE (Maurice), 13s° rég. d'infanterie; M. GUIRAL (Paul-Antoine-Alexandre-Charles), ambulance 15/3; M. PORIBRI (Joseph-Bimmanuel-Coegos), 35° rég. territorial d'infanterie; M. ABRANT (Jean-Louis-René), ambulance auto-chirurg, ne 20.

Conférence interallée pour l'étude de la rééducation professionnelle et des questions qui intéressentles invalides de la guerre. — Cette Conférence se tiendra à Paris, à l'hópital militaire du Grand Palais, du 8 au 13 mai 1917. Elle comprendra deux parties :

A. Une partie technique avec rapports sur la réducation fonctionnelle, la prothèse, la réddication professionnelle, le placement et l'établissement des invalides de l'agriculture, l'industrie, le commerce, les intérêts économiques et sociaux des invalides, les questions relatives aux aveugles, aux sourds, aux grands infirmes par troubles des centres perveux. Event probles des centres perveux. Even probles des centres perveux even probles de la contraction d

B. Unc partie d'exposition comprenant des tableaux

# Antisepsie des voies biliaires et urinaires

# UROFORMINE GOBEY

Comprimés d'hexaméthylènetétramine chimiquement pure

Dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour)

ÉCHANTILLONS, 4, rue du Faubourg-Poissonnière, PARIS (Xº)

guerre, etc....

graphiques, statistiques, photographiques, appareils pour le travail professionnel des mutilés, machines et ontils spéciaux aux mutilés. · (Auenn objet fabriqué par les mutilés ne sera exposé.) Les chefs des Centres et des services de prothèse, de

rééducation, de physiothérapie, de neurologie, de psychiatrie, d'ophtalmologie, d'oto-rhino-laryngologie, sont autorisés par M. le sous-scerétaire d'Etat du service de santé à participer aux travaux et à l'exposition de la Conférence.

Les médecius civils, les membres des œuvres de mutilés, les économistes, les industriels, les représentants des divers gronpements, etc., peuvent prendre part à cette Conférence.

Pour se faire inscrire et pour tous les renseignements, s'adresser an secrétariat de l'Office national des mutilés, 97, quai d'Orsay. Paris, ou au secrétariat général de la Conférence, 1, rue du Bocage de-Bléville, au Havre.

Propagande Intermédicale à l'étranger. - Cette guerre a montré l'importance des facteurs moraux et la valeur incomparablement graude des « impondérables » ponr la ponrsuite et l'obtention de la victoire. Aussi l'opinion publique des pays nentres est-elle un objet constant de convoitise de la part des belligérants.

La France a le devoir de ne pas se laisser distancer par l'Allemagne dans cette conquête et il faut qu'elle vise à soutenir son prestige moral à l'étranger.

Or, les médecins sont bien des mieux placés pour être des agents de propagande de la pensée française au dehors et cela par l'intermédiaire de ceux de leurs propres confrères avec lesquels ils ont des relations quelconques,

On demande donc au patriotisme de tous les médeeins de notre pays en mesure de se rendre utiles dans cet ordre d'idées, de vouloir bien accepter la tâche de s'aboucher avec les médecins qu'ils connaissent à l'étranger et de faire près d'eux le nécessaire pour les intéresser à notre cause. ne serait-ce que par une simple lettre dans laquelle ils s'autoriseraient de leurs relations antérieures avec eux pour leur aunoneer l'envoi de brochnres de propagaude que, en réalité, le service de la presse enverra.

En effet, il a été convenu avec ce service qu'il suffisait de s'adresser au Service de la propagande, à la maison de la Presse, rue François-I<sup>er</sup>, nº 3 (bureau de la propagande médicale), pour obtenir l'envoi de brochures de propagande aux médecins étrangers dont on donne le nom et l'adresse, et à qui ou s'engage à écrire en même temps. On devra spécifier le point de vue partieulier que l'on désire faire connaître à son correspondant. Le Service de la propagande est à même, en effet, de fournir tont ce

qui a trait, non sculement à la guerre, mais anssi à la situation de la France dans le moude, à sa civilisation, son art, son histoire, etc... On peut par exemple avoir le désir de montrer à son interlocuteur ce qui eu est de la Belgique et de son martyre, de l'Alsace-Lorraine, de la conduite des Allemands dans les pays envahis, de leurs crimes an cours des phases de la guerre. On peut vouloir faire connaître la force économique de la France, la France et ses Alliés, la civilisation de notre pays, sa littérature, son art, ce que les grands écrivains ont pensé de cette

Nous donnons ces indications à titre d'exemples pour faire comprendre que le Service de la propagande est susceptible de fournir des documents qu'on peut choisir à son gré selon le tempérament intellectuel, les tendances, la tournure d'esprit, l'orientation sentimentale du correspoudaut occasionnel à l'étranger.

Institut médical de Valence. - Cet établissement met au concours pour l'année 1918 les questious suivantes : Section de médecine : « Etude clinique et pathogénique des ictères » : Section de chirurgie : « Critique de la pratique des interventions sauglantes dans le traitement des fractures diaphysaires.

Les travaux envoyés aux concours peuvent être rédigés en français: ils doivent être inédits. Ils devront être parvenus francs de port à l'Institut médical de Valence. Calle del Mar. 21, avant le 31 janvier 1918, et être accompagnés d'une enveloppe renfermant le nom et l'adresse do love autour

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. - Faculté de médecine de Paris. - M. le professeur GILBERT. Samedis 28 avril et 5 mai, à 10 heures 45, leçon clinique.

Cours libre. - Le mercredi 2 mai, à 6 heures du soir, M. Foveau de Courmelles commencera, à l'amphithéâtre Cruveilhier, son cours libre sur l'électroradiologie de guerre:

Les agents physiques, électricité, lumière, rayons X, radium, etc., dans le diagnostic et le traitement des blessures et affections de guerre.

Le cours sera continué les mercredis suivants, au même lien et à la même henre.

1913. GAND : MED. D'OR - Produit excit fr DIPLOME D'HONNEUR : LYON 1914

Gouttes de glycérophosphates alcalins (éléments principaux des tissus nerveux) Convalescences, Surmenage, Dépressions nerveuses xvaxx gout, ach. repas .- 6, Rue ABEL, PARIS - Le Fl. 3 fr. - Ni sucre, ni chaux, ni alogol,

ē

Médication totale des maladies du foie et des voies biliaires une à 4 cuillerées à entremets par jour ASSOCIÉES AUX CHOLAGOGUES INSUFFISANCE HÉPATIOUE Prix du flacon 6 frs. toutes pharmacies

CHANTILLON GRATUIT et LITTÉRATURE + LABORATOIRE de la PANBILINE Annonay (Ardèche)

### CHRONIQUE DES LIVRES

Les maîtres apothicaires de Nancy au XVII<sup>c</sup> siècle par ÉMILE MONAL (Paris et Nancy, Berger-Levrault, 1917,

iu-8, VII-237 pages).

Cette thèse de doctorat en pharmacie de l'Université de Nancy tire le principal de sa documentation des archives de la corporation des apothicaires nancéens que l'auteur est en droit de considérer comme des papiers de famille et qu'il donna, en 1893, au Musée lorrain de Nancy.

Le chapitre premier nous fait connaître les conditions légales de l'exercice de la pharmacie à Nancy peudant le XVIII siècle, depuis les premiers essais de réglementation tentés en 1615 par le duc Heuri II jusqu'aux lettrespatentes du 4 mai 1665, qui restérent en vigueur aussi longtemps que vécut la corporation. Le chapitre II nous initie à la vie intérieure de cette eorporation, nous fait assister à ses fêtes et à ses examens et narre les démêlés des apothicaires avec les médecius et les chirurgiens : il contient aussi la biographie de quelques apothicaires nancéens du XVII<sup>e</sup> siècle, parmi lesquels l'estimable botaniste Barthélemy Fondreval méritait particulièrement d'être tiré de l'oubli. Le chapitre III est consacré à l'étude des remèdes alors en usage; on y trouve des parties d'apothicaires, intéressantes tant pour l'histoire de la pharmacie que pour celle de la parfumerie et celle de la confiserie à la cour de Lorraine, une taxe des médicaments imprimée en 1683 et des papiers relatifs à la pharmacie de l'hôpital Saint-Julien,

En appendice est reproduit le texte des principanx décrets, lettres-pateutes et règlements analysés dans le chapitre premier, ainsi qu'un « Extraiet du commandement faict à Fraucois Belleau pour fermer sa boutisque « (1658) et des lettres-patentes du duc Charles IV accordant l'anoblissement et une pension à Claude Gaspard, apothicaire de la cour (1628 et 1631).

L'ouvrage que Emile Monal a su mener à bonne fin malgré les difficultés du temps présent, alors que les archives de la ville de Naucy ne penvent être consultées, « la cave où se tronvent abrités ces manuscrits contre les bombes et les obns » (p. 96) n'étant guère propre à servir de salle de travail, est orné de cinq planches hors texte et de plusieurs figures dans le texte, dont le choix est heureux et dout l'exécution est soignée.

ERNEST WICKERSHEIMER.

La blennorragie urétrale chez l'homme; pròphylaxie et traitement, par le Dr CARLE (de Lyon). 2º édition, 1917, 1 vol. in-18 jésus, cartonné toile, de 288 pages, 5 fr. (O. Doin et fils, éditeurs, Paris).

Le traitement de la blennorragie simple, c'est-à-dire urétrale, u'est pas encore parfaitement établi aux yeux de bien des praticiens qui continnent à appliquer à leurs malades les procédés empiriques et désordonnés qu'ils s'appliquaient à eux-mêmes dans leur vie d'étudiant. Que de préjugés, que de maladresses journellement commises dans le traitement de cette maladie, dont la fréqueuce devrait avoir imperfectiblement vulgarisé la thérapeutique!

Aussi le livre précis, judicieux et instructif de M. Carle se présente-t-il comme d'utilité publique ; le médecin trouvera enfin quelque part des conseils réels sur la méthode à suivre pour traiter la blennorragie urétrale aiguë ou chronique. Il y trouvera, en outre, d'excellents conseils prophylactiques sans compter de nombreuses pages attachantes sur les aventures sociales de la chaudepisse ainsi que sur les états névropathiques qui lui succèdent.

L'éditeur de M. Carle est assuré d'un abondant éconlement... de son livre, d'autant plus que la blennorragie n'est pas une des moins fréquentes des blessures de ·guerre.

G. MILIAN.

La prothèse des amputés en chirurgie de guerre, par Aug. Broca et Ducroquer. 1 vol. in-18, avec 208 fig. dans le texte, 4 fr., Collect. Horizon (Masson et Cie, édit, à Paris).

Ce petit livre clair, précis, orné d'excellentes figures, nous fait profiter de la graude expérieuce acquise par les auteurs au cours de cette guerre. En nons décrivant les appareils typiques, il nous met à même d'accorder à uos mutilés l'appareil le mieux adapté à leur travail. Les principales règles générales de la prothèse y sont luminensement exposées.

Le dernier chapitre intitulé : « Quelques principes de rééducation des mutilés » est conçu dans un esprit pratique absolument parfait dont on ne saurait trop s'inspirer, ALBERT MOUCHET.

### MÉDECINE ET HISTOIRE

### CERTIFICAT MÉDICAL POUR LOUIS BONAPARTE

Dans les vieux bouquius on rencontre parfois des d ments intéressants pour qui a la patience d'en feuilleten les pages. C'est ainsi que je lisais dernièrement-les belles observations de Corvisart sur les affections cardiaques dans le recucil de ses leçons cliniques, publices en 1806 par le Dr Horeau, recueil dédié à l'Empereur.

Quelle ne fut pas ma surprise de trouver dans le bout quin un papier soigneusement plié dont voici la transcription (1):

« Nous, soussigués, certifions que le citoyen Louis Bonaparte est attaqué depuis plusieurs années d'une espèce d'aridure ou desséchement déjà très sensible des deux mains, et qui s'étend visiblement à une partie des deux avant-bras ; de laquelle résulte un état de flexion incomplette et involontaire des avant-dernières et des dernières phalanges des doigts avec une gêne et un affaiblissement très marqués dans l'usage de ces parties ;

« Que cette affection, plus ancienne et plus avancée dans la main et l'avant-bras droits que du côté gauche, fait des progrès dont le terme nous est aussi incomu que la cause nons en paraît quant à présent obscure :

(1) D'après le Bulletin du Vieux Papier, 1916

« One cette affection, sans être immédiatement liée avec l'état de la poitriue, de l'estomac et, inson'à un certain point, des intestins, a cependant des relations assez prononcées de sympathie avec ces diverses parties :

« Que les régions et les températures froides nuisent Pridemment à cette singulière maladie des extrémités Supérieures, tandis que les climats chands y apportent Ac l'adoucissement, ainsi qu'il résulte de la propre expérience du malade;

« Oue les eaux de Barrèges nous paraisseut, aiusi qu'anx médecins qui les lui ont déià administrées, le seul moven capable, par leur long usage, de soulager et de guérir cette maladie.

« En conséquence, et d'après l'expérience, nous pensons que le citoyen Bonaparte doit, même avant la saison ouverte des eaux, aller dans les pays méridionanx dont la température lui offrira le double avantage de le soulager quant à présent, et de le disposer mieux au bienfait des eaux quand le tems en sera venn.

«En foi de quoi nons lui avons délivré le présent certificat pour en faire tel usage qu'il jugera couvenable.

« A Paris, le 26 pluviôse an dix. »

CORVISARY médecin du Gouvernement. Pour cobie conforme: HALLÈ. Dr H. Voisin.



# Le Diurétique rénal par excellence

### LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES 'L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE Le médicament régulateur par égale dans l'artério-selérose,

PHOSPHATÉE

CAFÉINÉE L'adjuvant le plus sûr des eures Le médicament de enoix des Le traitement rationnel de l'ar-de dechloruration, le reméde le cardiopathies, fait disparaître thritisme et de ses manifestade déchloruration, le remède le plus heroïque pour le brighti-que comme est la digitale pour le cardinaue cours du sans.

LITHINÉE

tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise les acides urinaires. DOSES: 2 à 4 cachets par jour. - Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boîtes de 24, - Prix 5 fr.

4, rue du Roi-de-Sicile - PARIS

**UIT FRANCAIS** 

- 166 -

# VARIÉTÉS

# HOPITAL MILITAIRE SPÉCIAL

- Ou'as-tu donc fait, mon vieux poilu, Pour être ainsi de noir vêtu. Avec au col, à la culotte. Une bande jaune, falotte?

T'es comme un marin boche à bord! Ou t'as l'air d'un triste croqu'mort l Mais il te mauque un haute-forme.. D'un forçat est-ce l'uniforme?

Nous sommes loin du carnaval! Ici, pourtant, c'est l'hôpital!

 Oui, j'ai quitté mon habit blen, En rampant sali sous le feu, Lustré du lustre de la guerre... l'ai dû le laisser au vestiaire.

On m'a donné cruellement. En son lien, ce noir vêtement, Avec au col. à la culotte, Une bande jaune, falotte,

Ainsi dans l'établissement. On connaît mon signalement Et quand je passe, avec malices, On chuchote des maléfices.



On m'évite comme un lépreux . Abject, comme un objet hontenx.

Et moi je pleure, je me cache, Rougissant, lamentable tache,

 Oue dis-tu là, mon brave ami? On te fait accueil d'ennemi? Au fer rouge on te stigmatise. Opprobre, sinistre hantise!

On ose réduire à zéros Tes gestes d'hier de héros De Marne, de Verdun, d'Argonne, Des Eparges ou de Calonne?

De là les raisons de mon sort! De permission, je me tape. Et d'une marque l'on me frappe.

Avarié, voilà mon tort!

TEAN-PIERRE.

# DIGITALINE criste

Académie de Médecine de Paris-Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

SOLUTION on millième GRANULES BLANCS on 414 de 1 COUNTY ES BOSES au 1/10\* de millier. AMPOULES nu 1/4 de miller AMPOULES ou 1/10 de milligr 47, Boul. Port-Royal, Paris.

# NATIVEL



# PRODUIT SYNTHÉTIQUE agréable au goût — bien toléré



Efficacité remarquable

Lymphatisme - Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses Etats dits Prétuberculeux La Bouteille de 600 cmª : 4 francs.

LABORATOIRES DUHÊME, A COURBEVOIE-PARIS

# ESTOMAC

# SEL HUNT

GRANULS FRIABLE

Alcalin-Type Spécialement adapté à la Thérapeutique Gastrique.

ACTION SURE ABSORPTION AGRÉABLE EMPLOI AISÉ INNOCUITÉ ABSOLUE

# TOUTES PHARMACIES

Echantillons an Corps Medical pour Essais Therapeutiques.

Pendant la Guerre, ENVOI GRATUIT de SEL de HUNT (Flacons et petites boîtes de poche hors commerce) aux Hôpitaux, Formations Sanitaires Militaires et, individuellement, vux Soldats dont l'Adresse sera donnée par MM. les Doctours.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT = PARIS

### NÉCROLOGIE

#### OSWALDO CRUZ (1872-1917)

Le Dr Oswaldo Cruz vient de monrir à Rio-de-Janeiro, à l'âge de quarante-cinq ans. Avec lui disparaît le savant le plus éminent du Brésil, en même temps qu'un des plus grands bienfaiteurs de l'humanité:

Il eut la gloire de son vivant, à un âge où tant d'autres savants naissent à peine à la vie scientifique, de donner

son nom à l'Institut Pasteur de son pays, Il avait alors trente-six ans, mais déjà il avait su se faire remarquer par une de ces œuvres qui suffisent à rendre un nom immortel. En effet nous avons déjà tracé dans ce journal (1) et décrit en détail dans une autre publication (2) les mesures tout à fait remarquables qu'il sut édieter pour faire disparaître de la ville de Rio-de-Lanciro la fièvre jaune et la peste. Dans notre pays, où la lutte contre les maladies infectionses évitables est à peu près impossible et où, chaque année, plusieurs centaines de milliers d'existences disparaissent pour sauvegarder la sensi-



(1) J. Guiart, Les amis de la France : le docteur Oswaldo Cruz (Paris médical, 21 octobre 1911)

(2) I. Gulart. Les Parasites inoculateurs de maladies. Paris. Flammarion, 1911, p. 92-101.

publique amentée contre lui en raison des règlements draconiens qu'il réussit à imposer à ses compatriotes pour lutter contre les deux fléaux. Il assumait de lourdes responsabilités, mais en n'acceptant pas les demimesures il réussit complètement, en moins de trois ans, là où tant d'autres avaient échoué. Le succès couronnait son œuvre et c'est ainsi on'en 1008 le Brésil reconnaissant donnait le nom d'Institut Oswaldo Cruz au bel éta-



LE Dr OSWALDO CRUZ.

blissement que celui-ci avait foudé luit ans auparavant. Il est vraí que le gouvernement brésilien ne lui avait pas murchandé les crédits, ce qui lui avait permis de créer un des plus beaux Instituts du monde. Il ent le grand mérite d'en faire un Institut de parasitologie, où des savants éminents se livrent à d'importants travaux sur l'étiologie et la prophylaxie des maladies parasitaires. Ces travaux sont recucillis dans une fort belle publieation, merveilleusement illustrée, qui fait le plus grand honneur à la science brésilieune et qui est généreusement distribuée aux savants du monde entier. Depuis 1908, Cruz organisa avec le même succès la Intte

contre le paludisme et la variole à Rio-de-Janeiro, contre le paludisme sur les chantiers des chemins de fer de l'Amazone et contre la fièvre jaune à Belem. Devant lui les épidémies disparaissaient comme par enchantement, parce qu'il savait vouloir, et sa mort en pleine activité et en pleine gloire est pour la Science, anssi bien que pour son pays, une perte irréparable,

> Dr Jules Guiart, Professeur à la Paculté de médecine de Lyon.



- CÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC CÉRÉALES JAMMET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miromesnil, PARIS



# NÉCROLOGIE (Suite)

#### F. LABADIE-LAGRAVE.

Médecin de la Maternité, puis de la Charité, qu'il avait quittée lors de sa retraite en 1909, le Dr Prédérie, Labadie-Lagrave, qui vient de mourir à visante treize ans, avait, dès le début de sa earrière médicale, couquis une situation enviée.

Interne des hôpitanse en 1867, docteur en 1873, médica des hôpitanse en 1876, il eut, de très bonne heure, une clientête nombreuse et choisie qui almait en Ini je praticien avert, affable et clarivoyant. Son savoir ell-divioyant de sa bienveillance avaient attiré antonr de lui deste clèves fédères qu'il fit, pendont de longues apurées, pro-fiter de son expérience en médecine et surtout en gynécologie médicale.

S'il a public peu d'observations et de travanx originuax, il laisse un Traité médice-chirrugient de pytheologie, écrit en collaboration avec le professeur Legueu, qui a en cert en collaboration avec le professeur Legueu, qui a en un très grand et légituies succès. Antérieurement il avait, avec Germain Sée, entrepris la publication d'une hibbécine clinique en 20 volumes, dans laquelle il avait écrit notamment un Traité d'unologie et des moladies des reins et un Traité d'unologie et des moladies des biblières. Il avait enfin publié plusieurs articles importants dans le Dictionnaire de Jaccoud.

La guerre de 1914 a vait fait revieve en son souvenir la guerre de 1879 à laquelle il avait pris une part active. Alors interne des hôpitaux, il avait, comme tant de nos jeunes collègues d'aujourchin, gagué le ruban rouge sur le champ de bataille: il fut en effet décoré à Metz pour avoir réussi, au péril de sa vie, à guider et à sauver uniportant couvoi de munifions et de vivres. Ce vétéran de 1870 etit été heureux et fier, au lendemain de la victoire, de saluet els héros dont s'enorgueillt aujour-

#### PIERRE CRUET

C'est avec une function profonde que les milieaux médicaux out appris la mort du D'e Pierre Cruet, le jeunne et sympathique prosecteur de la Paeulté. Cruet disparaît à l'âge det rente-quatre ans. Il était entré en 1993 dans la curière méditeale, guidé par les conseils de son pêre, le distingué foudateur de l'École de stomatologie, et tour à tour, suivant l'exemple patemel, il avait brillammeut franchi les étapes de l'externat et de l'internat (1907). Orienté vers la chtiruigé, il îl son éducation à l'écode d'Albarran, de J.-b. Paure, d'Hartunann et de Quiénu, et lorsque ses quatre aunées d'internat touchéreut à l'eur fin, un concours chandement disputé lui décerna le titre d'interne lauréat.

Entre temps, il était devenu side d'anatomie à la Faculté (100) et, trois ans plus tard, dix ans exactement après le début de ses études, il voyait se réaliser l'ambition des jeunes générations chirurgicales en accédant à ce prosectorat sur lequel il fondait tant d'espoirs.

Tous ses succès, Crue les devait en grande part à ses qualités de travailleur infatigable, mais dans la vie trop souvent stérilisaute des concours, il avavit, encore de par su vie intelligience, marquer nettement sa personnalité: ses publications sont nombreuses. Esprit curieux, à l'affid des techniques opératoires et des méthodes d'exploration nouvelles, il a consacré d'importants mémoires au Dalganotie protecte de la tuberatoires réude (un collaboration avec P. Braum. Prix Civille, 1908); à l'Exameu cystosepique dans le diagnostie d'opérabilit du concer du col de l'utleus; à l'Estripation des caneers coliques (thèse de 104, métalle d'argent).

Ce travaillenr intelligent avait des qualités de eœur et de franchise qui lui concilièrent de tout temps de vives sympathies. Ses plus rudes concurrents, aux luttes



# NÉCROLOGIE (Suite)

de l'école, furent ses auxis les plus intimes ; ils appréciaient en lui sa fidélité, son cuthousiasme et son allure volontiers chevaleresque. Lorsque sa sincérité paraissait un peu brusque, elle avait du moins le mérite de révéler un caractère très personuel et une entière indépendance d'esprit. Quand la guerre éclata, la santé de Cruet était depuis

lougteurs chancelaute. Il eut à cœur de la dominer. Assistant du professeur Hartmann à l'Hôtel-Dien, il voulut encore assurer l'organisation de plusieurs ambulauces et donna aux blessés de Latetia et de Continental le meilleur de ses forces. Bien qu'il eût sous sa direction

un très grand nombre de malades et de quoi satisfaire une très graude activité chirurgicale, il n'en regretta pas moins de ne pouvoir « faire comme les autres » et de ue pas se dépeuser plus utilement dans les ambulances de l'avant.

Cract a été couduit à sa deruière demeure par ses blessés convalescents, tandis qu'un long cortège d'amis désolés témoignaient à tons les siens leur vive sympathie. Au Dr Ludger Cruet, au docteur et à Mme Cadeuat, nous exprimons ici nos condoléances émues,

CHABROL.

### NOUVELLES

Nécrologic. - Le Dr Louis Saucerotte, unédecin-major, décédé à Marseille à l'âge de cinquante ans. - M. Etienne Battistiui, interne des hôpitaux de Marseille, médeciu auxiliaire. -- M. Pierre Durieu, du Pouzy, médecin auxiliaire. - Le Dr Gabriel Roux, médecin en chef de la marine, chevalier de la Légion d'honneur, décédé à l'âge de soixante-quatre ans. - M. Paul Dou, étudiant en médecine, --- Le Dr Barbezieux, --- Le Dr Riban, professcur honoraire à la Faculté des sciences, membre du conseil d'hygièuc de la Seine, chevalier de la Légiou d'houneur, beau-père de M. Coutière, professeur à l'Ecole de pharmacic. -- Le Dr Arthur Bourcart, frère de M. le Dr Georges Boureart, décédé à Caunes à l'âge de cinquaute et un aus. - Le Dr Charles Langlais, ancien interne des hôpitaux de Lyon, médeciu-major, décédédes suites d'une maladie contractée au front d'Orient.

M<sup>me</sup> Gernez, femme de M. le Dr Léon Gernez, chirurgien des hôpitaux de Paris. - Le D'Stepheu Coudray, d'Onzaiu (Loir-et-Cher), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe au 126º régiment d'infanterie, mort au champ d'honneur, le 18 avril 1917. Docteur de 1913, Condray était l'auteur d'une thèse très remarquable : la Mouche et l'hygiène. Il était cousin du professeur R. Blanchard, à qui nous adressons nos sentiments de douloureuse sympathic. -- ' I.e Dr Charles Poissou, conseiller général du Taru, médeciu major mobilisé. - M. Albert Chaperon, père de M. le Dr René Chaperon, médecin aide major de 1re classe et de M. Robert Chaperon, médecin auxiliaire.

Le professeur Quénu, membre de l'Académie des sciences. - A sa séance du 23 avril, l'Académie des ' sciences a élu, au deuxième tour de scrutiu, le professeur Ouénu membre de sa section de médeciue et de chirargie.

# Produits Spéciaux des Laboratoires LUMIÈRE

PARIS, 3, Rue Paul Dubois - MARIUS SESTIER, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté, LYON

CRYOGENINE LUMIÈRE HÉMOPLASE LUMIÈRE PERSODINE LUMIÈRE OPOZONES LUMIÈRE Préparations organothérapiques à tous organes con-

TULLE GRAS LUMIÈRE

Antipyrétique et Analgésique. Pas de contre-indications Un å deux grammes par jour.

Médication énergique des déchéances organiques Ampoules, Cachets et Dragées

Dans tous les cas d'anorexie et d'inappétence

Évite l'adhérence des pansements se détache aisément, saps douleur ni hémorragie Facilite les cicatrisations.

# RHEANTINE

Vaccinothérapie par voie gastro-intestinale des urétrites aigues et chroniques et des divers états blennorragiques

POSOLOGIE : Quatre sphérules par jour, une heure avant les repas

# CONTRE LA FIÈVRE TYPHOIDE

IMMUNISATION ET TRAITEMENT

# PAR ENTEROVACCIN LUMIERE

Antitypho-colique Polyvalent. - Sans contre-indication, sans danger, sans réaction

# Médication phagocytaire

NUCLÉO-PHOSPHATÉE

(Acide nucleinique combiné aux phosphates d'origine végétale).

Le NUCLEATOL possède les propriétés de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et contrairement aux nucléinates, il est indolore, de plus son action reconstituante est doublee par l'action des phosphates. S'emploie sous forme de :

# NUCLEATOL INJECTABLE

(Nucleophosphate de Soude chimiquement pur) A la dose de 2 c.c. à 5 c.c. par jour, il abaisse la température en 24 heures et jugule les fièvres pernicieuses, puerpérales, typhoïde, scarlatine, etc. - Injecté l'avant-veille d'une opération chirurgicale, le NUCLÉATOL produit une épuration salutaire du sang et diminue consécutivement la purulence des plaies, tout en favorisant la cicatrisation et en augmentant les forces de l'opéré.

# NUCLEATOL GRANULE & COMPRIMÉS

(Nucléophosphates de Chaux et de Soude) DOSE: 4 cuillers-mesures ou 4 Comprimés par jour.

Reconstituant de premier ordre, dépuratif du sang. — S'emploie dans tous les cas de Lymphatisme, Debilités, Neurasthénie, Croissance, Recalcification, etc.

NUCLÉO-ARSÉNIO-PHOSPHATÉE

(Acide nucléinique combiné aux phos

Le NUCLÉARSITOL possède les propriétés de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et indolore et joint à l'action reconstituante des phosphates celle de l'arsenic organique (méthylarsinate disodique). S'emploie sous torme de :

# NUCLEARSITOL INJECTABLE

(Nucléophosphate de Soude methylersiné chimiquement pur) S'emploie à la dose de une ampoule de 2 c. c. par jour chez les prétuberculeux, les affaiblis, les convalescents, dans les fièvres paludéennes des pays chauds, etc. En cas de fièvre dans la Phtisie, le remplacer par le Nucléatol Injectable.

# NUCLEARSITOL GRANULE at COMPRIMES (à base de Nucléophosphates de Chaux et de Soude méthylarsinés)

Dose : 4 cuillers-mesures par jour ou 4 Comprimés, soit 4 centigrammes de Méthylarsinate disodique.

Prétuberculose, Débilités, Neuras-thénie, Lymphatisme, Scrofules, Dia-bète, Affections cutanées, Bronchites, Convalescences difficiles, etc.

Reconstituant de premier ordre.

NUCLÉO-ARSÉNIO-STRYCHNO-PHOSPHATÉE

INJECTABLE

(Nucleophosphate de Soude, Methylarsinate disodique et Methylarsinate de Strychnine)

Donne le coup de fouet à l'organisme. dans les Affaiblissements nerveux. Paralysie, etc. (Ogr. 02ctg. de Méthylarsinate de Soude et Ogr. 901 mgr. Méthylarsinate de Strychnine parampoule de 2 c.c.)

BIN 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

the and the state of the court of the court

PLUORÉE

TRICALCINE Echanidions et illterature sur demande, Laboratoire des Produffs " Solonais ", 13, que Fromantin, Forta-

### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES

Médailles de bronze, - Mmc Courmes (Louise), M11e PI-LATTE (Yvonue), infirmières, hôpital bénévole 93 bis, à Nice; ABDOU RHAMAN DIAW, Gleve aide-medecin meigene à Dakar : a participé pendant l'épidémie de peste de Tiaroye et de M'Bao, en 1915, à la vaccination de fous les indigènes des villages avoisinants et a donné ses soins avec le plus grand dévouement à tous les pesteux en traitement dans les deux villages; EUZEN (A.), maître infirmice, en service à Toulon ; BELLOT (H.), premier maltre infigurier réserviste, en service à Toulon; Aras (5.) matelot infirmier, en service à Toulon : Hou RDINLE (T. Bis. matelot infirmier réserviste, en service de Toulon Cam (P.), quartier-maître infirmier du navire-hôpital Dinona ; ALEXANDRE (E.), matelot infirmier du navirehopital Divana ; KERDONCURF (I,), matelot infirmier du navire-hopital Dinana; LE MEE (R.), matelot infirmter réserviste, en service à Brest; Scouannec (E.), matelot infirmier réserviste, en service à Brest ; Mme d'AUBERTON (Isabelle), infirmière de la Croix-Ronge, embarquée sur le Divona , Mile GRAVOT (Emina), infirmière, en service à l'hôpital maritime de Brest ; Mile ARDEN (Madeleine), infirmière, en service à Toulon ; MIle GANTELME (Therèse), infirmière, en service à Toulon ; M'e de Chiffreville (Jeanne), infirmière, en service à Toulon ; MIII LE BRETON (Mugali), infirmière, en service à l'oulen : Mue Brac de BOURDONNEL (Gabrielle), infirmière, en service à Toulon : Mue Casternau (Marguerite), infirmière, en service d Toulon; Mile THERON (Marthe), infirmière, en à Toulon.

Témoignage officiel de satisfaction avec inse calebin .- M. GRAY DE COUVARETTE IF .- M.-A. en chef de 170 classe, médecin-chef de l'hôpital Saint-Mandrier ; M. MARTENOT (A.-B.), médeein en chef de 20 classe, ancien medecin-chef du havinc-honital Bretagne II ; M. ROLLAND (J.-P.), medeein principal, medeeinchef du navire-hopital Dibona; M. LANCELIN (L.-E.-R.). médecin de 170 classe, en service à Brest : M. LE BERRE (f. P. M.), médecin de rec classe, en service à Brest; M. Gofaf (f. Pl), médecin de re classe, emburgue sur le

HOPPEAL RESSE A PARTS ledaille d'or. - Mme Isworsky. Médailles de vermeil. - Mme DE POLIAKOPE WOLSKY (Helene); Mrie Vrsnirch [Luche); Mrie la

vicomtesse de BENOIST D'AZY (Elisabeth-Charlette-Marie) . M. le doctour Paul Garph. 2:115

Médailles d'argent - Mme ADAM-PIERRET (Hellene); Man D'Affournorf (Olga); Mile Avramore (Olga); MIMO DE BARTENREF (Olga); MIMO BLAY DE MALHERBE (Marie) Mile BRUNET (Margnerite) Mine DEBORNE (Émilie) ; Mile DESSEMOND (Juliette) ; Mme n'ELAGUINE (Elisabeth) ; Mile: PAIB (Léa-Fféiche) ; Me la baronne SALOMON DE CUNZBOURG; Mae HUBERT (Louise); Mme la princesse KOUGOUCHEFF; Mme LEVINA (Hélène); Mile MAC CULLOCH (Isabel-Marie) ; Mile MALLEY (Mabel) ; MHe DE MAND'HUY (Adrienne) T. May, Rapparout [Alexandra] : Mose R appartowick (Marie) : Mose Sakharejer (Holene); Mrm Suc. A. (Sophie); Mrs Sammore (Marie); Mma South (Madeleire); Mill STRAMINN / (Sophie); MIN DE STROUMERO (Kelly); Male WIDMANN (Amelie); Mind Warnwin (Pauline); M. Busche (Henri) ; M. Des-



# CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE

Caisse d'assistance médicale de guerre et « Secours de guerre à la famille médicale » réunis, 5, rue de Surène, Paris (8º). — Le total de la souscription du 15 mars 1917 s'élème d'en con leure s'alleur de la souscription du 15 mars 1917

s'élève à 670 000 francs.

SOUSCHPITIONS RIQUIÉS DU 1<sup>th</sup> AU 15 MARS 1917.

(Cette lister comprend pas les souscriptions prousnant des éngagements de proséments mensuels.)

I ooo francs: Dr Béelère, Paris (abandon d'honoraires)

500 francs: La Société locale de Vaucluse (2º vers.), ...
De Nogues, médecin-major, ambitance fa/2, S. P. 181.
120 francs: Collecte faite auprès des dames infiffugieres de-l'hôpital auxiliaire mº 21p Briare (Loiret).

Nop Jones: La Paculte mixto de mixiceino, et de plana macio d'Alger (1º evrs.). — De Bhanw, Buffalo (Etatst-Unis) (Person). — Bouloimini, Mittel (Mosses). — Cavel, Blaritz (B.-197. (2º vers.). — Paunini, Versalles vel, Blaritz (B.-197. (2º vers.). — Paunini, Versalles (2º vers.) — Larring, Meyzien (Legre) (1/2 vers.). — Lodder, Courtin (Morbham) (2º vers.). — Noir (Julier). — Raffusque, Paris (1/2 vers.). — Wille-Paris (6º vers.). — Raffusque, Paris (1/2 vers.). — Wille-Paris (6º vers.). — Raffusque, Paris (1/2 vers.). — Wille-Paris (6º vers.).

Go france D' Colin, Bourg (Ain) (c. cers.)

50 france: D' Augustia (R), Variy (Niève) (q. cers.)

Bouchain; Bernier-Colles (Refer) (c. cers.).— Frankel,

Toulouse (c. cers.).— Halbout, Bernier (Fare).— Hennequier, St. Pierre-du Faluyray (Eare).— Emenc. Aviguou (Vauchuso) (c. cers.).— Rinthand, Montpellier

(c. cers.).— Wevedemberre, Bourges (Berle) (g. sep.).

prand, Paris (2º versi).

o francs: Dr. Bahnelle Fondertes (k. et L.) (14º wrs.).

Clément, Bernay (Enre) (5º wrs.). — Ternt, Evreux (Eure) (2º wrs.).

30 francs: Dra Cancalon, Paris (5º vérs.). — Iresueur, aide-major, ambulauce 15/5; hépital de Condé-en-Bárrois (Meuse).

25 francs; Dre Briau, Le Creusot (S.-et-L.) (2° vers.). — Charpentier, Melesse (I.-et-V.) (2° vers.).

20 francs: Le Symicat de Millangé/veyron) (5º vers.).

D'a Dellai, Canala (Nouvelle-Calédonie) (2º vers.).

Désir, Gonaives (Hait). — Lautier, Bédarieux (Hérault)
(4º vers.). — Ilæflaive, Paris (5º bers.). — Testéviu, Paris
(4º vers.).

10 fraits: We le Dr. V. Pontan Nautes (2° vers.).
10 fraits: We le Dr. V. Pontan Nautes (2° vers.).
11 May Jan Need, Lisiaux (Calvado) (en sonveuit du Dr. La.
Neede): — Dr. Audina, Benck Plage (B. de C.) (2° vers.).
12 Faphuass, "Apignama (Vantellass). — Tramam, Thiny
(Rhông): — Jeanmaire, Montbeliard (Doible): — Tealnii, Plant (2° vers.). — Pillouard, Mainneville
113° territ. S. P. 97 (2° vers.). — Pillouard, Mainneville
(Barre). — Ponoset, Saint-Avertin (Lett. L). — Thomas,
Censercy (Consettle): (1° vers.). — Anonyme, Miramont
(Callet de Manohof (18) 19/87).

5. francs : De Alexais Marseille (3t 1958). — Barthe de Sandfort, Paris, ll. Gánzof, Paleyrac Par Re Buisson (Dordognet). — Michayme. Magny-en-Vexin (S.-et-O.) (5<sup>th</sup>ors). — Michayme, Santécre (Cher).

ENGALEMENTS DE VERSEMENTS MANSUELS reçus du

MM. les D. Barthe de Sindfort, Paris, 5 Belzer (Gironde), 10. Bouet (Mb le D) (Allier), 10. Henneguier (Burel, 5. Harmann (Rhône), 10. D'Elsnitz (Alpes Marithnes), 10. Whouset (Tailre-d-Loire), 10.

# CRATÆGINE LEROUX

MEDICATION CARDIO-TONIQUE SÉDATIVE (NON TOXIQUE)
Philitations des Neveux et des Neurathèmeres. Eribbines cardiagne de tente existe, des affections fonctions dies

- tomme des affections organiques du com, rédeventée accentible parceyrtique, éditor compilationique, étc. si

DOSES: 15 & 20 gouttes 2 on 3 fols per-jour.

E. LEROUX, 182, rue de la Convention, Paris, et toutes pharmacies.

CURE DE DIURÈS E SOURCE.

SOURCE.

COCHE DE DIURÈS E SOURCE.

ARTÉRIO-SCLEROSE

Coaltar saponiné
Le Beuf
Antiseptique, Bétersif, Antidiphtérique
Officiellement admis dans les Haptaux de Parls

A COLUMN STATE OF THE STATE OF

RECOUVREMENTS PARIS 10 %

H. MAUGER

(15º Annee) Bureau, 39, rue Galande, PARIS (Ve)

172

# COLLOBIASES DAUSSE

MÉDICATION SULFO-HYDRARGYRIQUE

# SULFHYDRARGYRE DAUSSE

Contre la Syphilis et toutes les manifestations d'origine syphilitique

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires DAUSSE, 4, 6, 8, rue Aubriot, PARIS

# LE VALERIANATE DE PIERLOT

reste toujours et mulyré tout l'unique préparation efficace et inosfensive, résumant tous les principes sédatifs et névrosthéniques de

LA VALERIANE OFFICINALE

Maladies du Cœur et des Vaisseaux PANDIGITAI F HOUDAS

48 gouttes de Pandigitale correspondent environ à 0 gr. 40 Poutre de feuille séche de Digitale de goutes contiennent 1 milligramme de guicosides totaux.
LANCELOT & C<sup>5</sup>, 26 et 28, Rue Saint-Claude, Paris.

Sédatif de l'Hyperexcitabilité nerveuse

Véronidia

-Buisson

ANTISPASMODIQUE: 2 cuillerées à café au HYPNOTIQUE: Jà 2 cuillerées à potage

Laboratoires
ALBERT BUISSON
15, Avenue de Tourville , PARIS

en remplacement du professeur Bouchard, Le monde médical applaudira à cet heureux choix. Parmi leschirurgiens contemporains, le professeur Quénu se distingue, en effet, en avant tout à la fois l'habileté technique et la décision du chirurgien et la rigueur de raisonnement, le savoir et la eonscience du vrai savant. Il a, dans ses mémoires de la Revue de chirurgie, dans ses communications à la Société de chirurgie, dans ses Cliniques de l'hôpital Cochin, tonché à la plupart des sujets chirurgieaux et mené nombre de bons combats. En chirurgie abdominale notamment, il a fait faire à la chirurgie du foie et des voies biliaires, à celle de l'estomac et de l'intestin, des progrès considérables. Depuis la guerre, il a, sur le traitement des plaies de guerre, sur celui des fractures, et surtont sur celui des plaies pénétrantes de l'abdomen, défendu avec conviction et ténaeité des idées dont la justesse a été vite démontrée. Cette ténacité lui a permis d'obtenir du service de santé une série de réformes heureuses dans l'organisation de l'évacuation des blessés et de leurs soins.

Chirurgien des höpitaux en 1883., agrégé en 1886, prefesseur en 1904, fl. a, tant à la D'acutlé qu'à l'hôpital Cochin où îl est chef de service depuis 1890, formé toute une pléside d'élèves dont beaucoup, pas és muitres à leur tour, témoignent de la précision et de la valent de l'éducation chirurgicale qu'ils out reçue. La part que le professeur Quém a prise sinis à l'évolution de la chirurgie contemporaine est donc considérable et sa nomination à l'Institut en est la inste consécration.

P. L. Légion d'honneur. — Sont inscrits au tableau spécial

pour la dignité de grand officier:

EMH,v (Jules-Michel-Antoine), médeein principal de

re classe, directeur du service de santé d'un corps d'armée colonial: après s'être signalé comme médeemi divisionnair au courst des opérations de Champague es de Picardie, a pris la direction du service de santé d'un corps d'armée et s'acquitte de ses fonctions avec une activilé et une méthode remarquables.

Pour officier:

Lissinnassu (Etienne), médecin principal de 2º classe [active], chef du service de santé d'une division d'infancire circi chirgé, épuis le début de a compagne, lo service de santé d'une division d'infanterie avec un zêle et un dévoument dignes d'éloges. S'est particulièrement distingué pendant la batalité de Verdunt a délà été ctiel.

ESPRIT (Gustavo), médecin principal de 2º classe (active), médecin-chef de l'H. O. E. 20/1 d'une armée : a fail preuve de belles qualités mittaires et a rendu, en campagne, les plus signalés services depuis le début des hostilités.

LAINÉ (Nicolas-Eugène), médecin principal de 2º classe (active), chef du service de santé d'une division d'infanterie : rend les services les plus distingués et se lait remarquer par son dévouement et son activité.

LA JUUNN (René-Renaud), médecin principal de 2º elasse (active), chef du service de santé d'une division d'infanterie : engeampagne depuis le début des hostilités, a fait preuve en maintes eireonstances et particulièrement pendant les attaques sous Verdun des plus belles qualités mittaires.

BESOIT (Constant-Panl), médecin principal de 2° classe (active), à la direction du service de santé d'une armée: au tront depuis le début de la campagne, a rendu par sa combétence et son activité inlassable, les plus signalés ser-

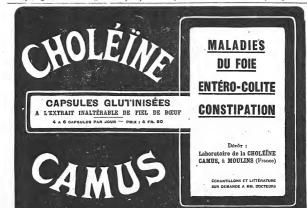

# ARTHRITISME

DIATHÈSE URIQUE RHUMATISME — GOUTTE GRAVELLE

# Dialyl

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert PAR LE LABORATOIRE ALPH. BRUNOT et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Élimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.), pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse.

# TRES EFFICACE #

ABSOLUMENT INOFFENSIF : Ni toxicité générale, Ni toxicité rénale.

2 Doses par jour, dans un Verre d'Eau
 DANS LES ÉTATS AIGUS :
 4 à 6 doses par jour.

LABORATOIRE ALPH, BRUNOT PARIS - 16, Rue de Boulainvilliers, 16 - PARIS

# Dialyl

Soluble dans l'Eau:
" Cures d'eau diaipiée "

TOUTES

ENVOI GRATUIT de Flacona de "Dialyl" à MM, les Docleurs ainsi qu'aux Hôpilaux, Formations sanitaires Militaires et, individuellement, aux Soldats rhumatisants dant l'adresse sera donnée par MM. les Docteurs au Laboratoire du "Dialyl"

# Dialyl

Soluble dans l'Eou ! Cures d'equ dialplée

TOUTES PHARMACIES

vices, barticulièrement bendant l'offensive de septembre 1015. THÉRAULT (Léonce-Anne-Sébastien-Jean), médecin principal de 2º classe (active), chef du service de santé d'une division d'infanterie : d'une remarquable énergie personnelle, a dirigé avec un zèle et un dévouement dignes d'éloges, au cours des combats de septembre-octobre 1919, le service sanitaire de première liene et les évacuations de

sa division. Fronont (Henri-Philippe), médeciu-major de 1<sup>re</sup> classe (active), médeciu-chef du service de santé d'une division d'infanterie : médecin très dévoué et très actif. Assure sou service avec beaucoup de compétence et obtient de son personnel le maximum de rendement (a déjà été cité),

Blanc (Tean-Henri-Roger), médecin-major de 17e classe (active), médecin-chef d'un groupe de brancardiers de corps : zélé et consciencieux, a fait preuve au cours de la campagne des blus belles qualités militaires (a déjà été eité).

Service dentaire aux armées. - M. le commandant Iosse, député, demande à M, le ministre de la Guerre s'il est décidé à procéder à l'organisation rapide et plus convenable du service dentaire dans l'armée et expose la nécessité : 1º d'augmenter, sur le front, le nombre des

dentistes militaires qui est actuellement de un dentiste alement pour 7 000 hommes ; 2º d'affecter un dentiste à chaque régiment d'infanteric pour les soins les plus urgents; 3º de fournir aux dentistes le plus tôt possible le matériel indispensable que l'on attend depuis trop longtemps : 4º de rendre obligatoire la visite de la bonche pour tous les militaires des dépôts et des hôpitaux et le traitement immédiat des bouches en mauvais état, ponr réduire au minimum les soins à donner dans la zone des armées et éviter de nombreuses indisponibilités; 5º de créer une hiérarchisation et un contrôle professionnel.

Réponse. - Le service deutaire aux armées a fait l'objet d'une étude approfondie. Il résulte des rapports fournis que le principe de l'organisation actuelle du service de stomatologie aux armées répond aux besoins, mais certaines amélioratious ont été envisagées;

1º et 2º Le nombre des dentistes militaires va être augmenté et, conformément au désir de l'houorable député, l'affectation d'un dentiste militaire à chaque régiment d'infanterie est projetée :

3º Chaque opérateur sera dote d'un outillage complet; 4º Les instructions prescrivent la visite de la bouche pour tons les militaires des dépôts et des hôpitaux ;

ENTÉRITE

AFFECTIONS L'ESTOMAC DYSPERSIE GASTRALGIE

# VALS-SAINT-JEAN

# Chez l'Enfant ++ Chez l'Adulte

VALS PRÉCIEUSE l'Eau des Hépatiques

are recovered LITHIASE BILIAIRE COLIQUE HÉPATIQUE - ICTÈRES etc.

INSUFFISANCES **HÉPATIQUE & BILIAIRE :** HÉPATISME :: ARTHRITISME CHOLÉMIE FAMILIALE DIABÈTE PAR DYSHÉPATIE

TUBERCULOSE et SCROFULE justiciables de l'Huile de Foie de Morne DYSPERSIES HYPERCHLORHYDRIE DITHITE MIGRAINE : ENTÉRITES COLITE MUCO - MEMBRANEUSE CONSTIPATION :: HÉMORROIDES ENTÉROPTOSE, SYNALGIES Névroses et Psychones Dyshépatiques NEURASTHÉNIE PILEPSIE - NEURASTHÉM MALADIES INFECTIEUSES ANGIOCHOLÉCYSTITES

FIEVRE TYPHOIDE TOXHÉMIE GRAVIDIQUE DERMATOSES par DYSHÉPATIE : (Chloasmo, Éphélides, Xanthomes, etc.) DERMATOSES AUTO ou HÉTÉROTOXIQUES (Acné, Furonculose, Pyodermites, etc.) Maladies des pays chauds

CONGESTIONS DU FOIE HEPATITES ET CIRRHOSES (Alcoolings, Pelustre, Syphilitione, etc.) 25252525252525 MÉDAILLE D'OR aux Expositions de GAND 1913 et PALMA-DE-MAJOROUE 1914 DIPLOME D'HONNEUR à CASARI ANCA 1915

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE et BILIAIRE associées à la médication CHOLAGOGUE



Priv en France : 6 france

EN VENTE dans toutes LES PHARMACIES

Dopôt Général, Échantillons, Littérature LABORATOIRE de la PANBILINE ANNONAY (Ardèche) France

Cette médication essentiellement clinique, instituée par le Dr Plantier et ( onnéepan des milliers d'observations ou même d'autoobservations de la LEERIE et COLONIES, BELGI-ires, est la seule qui, agissant à la fois sur la sécrétion et sur l'excré-clearianté bénardure combine l'onnéering et les phologroupes militangues autiente. tion de la giantic hépanique, combine l'opothérapie et les choisgogues, utilisant par surcroît les propriétés hydragogues de la glycérine. Elle constitue une l'interapeutique complete, en quelque corte acédémic. thérapeutique complète, en quelque sorte spécifique des maladies du FOIE et des VOIES BILLMRES et des syndromes énumérés plus haut qui en et ales VOIRS BILLARRS et des syndromes énundrées plus baut qui en dérivent. Un traitement d'épreuves par da PANBILIND permet défifirmer de diagnostic cassa dans les cas fincerains où il mofret la guérison, au wême titre que son échec, après un temps d'application suffisant, autorise à recouri

transparance transparance La PANBILINE, traitement total

es maladies du FOIE et des VOIES BILIAIRES, combine synergione. ment on une association oni evalte leurs propriétés :

EXTRAIT HÉPATIQUE EXTRAIT BILIAIRE EXTRAIT de BOLDO PODOPHYLLIN GLYCÉRINE PURE NEUTRE

NI SUCRE NI ALCOOL

Solution d'absorption facile, inaltérable, non toxique, bien tolérée, légèrement amère mais sans

arrière.goût

POSOLOGIE

Une à quatre cuillerées à dessert de dix grammes le matin à jeun, ou au début du repas, soit pure. dans une boisson froide ou tièdo. - Demi-dose pour les Enfants

DÉPOT chez les DROGUISTES et COMMISSIONNAIRES on FRANCE. PORTUGAL, RÉP. ARGENTINE, CUBA, etc.

à l'intervention chirurgique, Pobstacle à la permentilité des voies billaires étant alors démoutré extérieur à celles-ci, non lithiasique ou au-dessus des ressources de la indection: or treaturalizatif, avant loss per le citalities mette de la biligente neumale, in médication exerce, or outre, bite, ou six experiment au suppose d'une propose de la propose de la companyation au material actuarie, un actual un intrece de rei au metical circle six exercites de l'intensitural et renduce à l'est apphysiogèque data six experiments de persisus institution. Elépourres d'étre toutique ou rischi, de résisionistiq input de produit bette contras et responsant a neum mérenque, de combine harmonissement in authorise de planieurs contras de l'actualité des l'actualité de l'actualité

A lu dose moyenne d'une cuillerée a dessert de dix grammes par jour, elle ne constitue une dépense quotidienne que de 0,25 environ.



Spécifique de l'INSOMNIE essentielle

Rapidement résorbé, vite éliminé, le **DIAL** ne laisse au réveil aucune sensation désagréable.

Il procure un sommeil calme, réparateur, se rapprochant autant qu'il est possible du sommeil naturel

LABORATOIRES CIBA ECHANTILLONS:O. ROLLAND, Phien, Place Morand, à LYON.







HÉPATIQUE, PANCRÉATIQUE ORCHITIQUE, OVARIEN,

DÉPOT: Pharmacie DÉBRUÈRES .26. Rue du Four 26. PARIS



CACHETS

2 à 8 par jour

Ch. LOREAU

# INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3ht, RUE ABEL - PARIS

Téi. Rog. 41-85

L'HELENINE DE KORAB calme

Stérilise les pacciles de la tu et ne fatique pas l'est

PARIS

CHAPES 12, RUE DE L'ISLY

PRODUITS DE RÉGIME

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiqués

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).

5º Il ne parait pas possible de créer nne hiérarchisation et un contrôle professionnel, les médecins de l'armée ponvant parfois, s'ils le jugent utile, faire procéder à la surveillance technique de ce service par les médecins-majors ou aidesmajors stomatologistes qualifiés, placés sous leurs ordres. Diplôme de chirurgien-dentiste. — Exameus : ses-

Dipôme de chirurgien-dentiste. — Exameus: session de juin-juillet 1917. I. Nonvean régime. — 1º Examén de validation de stage dentaire. La session s'ouvrira le lundi 11 juin 1917.

Les candidats produiront les certificats attestant qu'ils justifient de deux années régulières de stage. Ces certiticats doivent être établis sur papier timbré.

Les consignations seront reçues au secrétariat de la Faculté, les samedi 26 et mardi 29 mai 1917, de midi à 3 heures.

Les candidats consigneront les droits fixés par le décret du 4 novembre 1909, soit 25 francs.

du 4 novembre 1909, soit 25 francs.

2º Deux premiers examens de fin d'année et première partie du troisième. La session s'ouvrira le lundi

18 juin 1917. Les consignations scront reques au secrétariat de la Paculté le lundi 4 et le mardi 5 juin 1917, de midi à 3 henres, en faveur des titulaires de quatre, huit et

douze inscriptions.

3º Denxième partie du troisième examen de fin d'année. La session s'ouvrira le lundi o juillet 1917.

Les consignations seront reçues au secrétariat de la Faculté, le lundi 25 et le mardi 26 juin 1917, de midi à 3 heures, en faveur des titulaires du certificat d'aptitude à la première partie dudit examen. N. B. — Les caudidats aux trois examens de fin d'ame consigneront les droits d'examen, de extrificat d'aptitude et de diplôme faxés par le décret du 4 novembre 1990 (40 francs pour le premier examen, 30 francs pour le deuxième et chaque partie du troisème, 20 francs pour le deuxième et chaque partie du troisème, 20 francs pour chaque certifieat d'aptitude et 100 francs pour étiplôme). Il sera fait remboursement, aux candidats ajournés,

des droits d'aptitude et de diplôme, selon le cas.

II. Ancien régime d'études. — Une session d'examens pour le diplôme de chirurgien-dentiste s'ouvrira à la Paculté de médecine de l'Université de Paris, le lundi 2 juillet 1917.

Les consignations seront reçues au secrétariat de la Faculté de médecine de l'Université de Paris, les lundis 18 et mardi 19 juin 1917.

Les candidats consigueront les droits d'examen, de certificat d'aptitude et de diplôme fixés par les décrets des 14 février 1894 et 28 février 1097 (40 frances pour le première examen, 30 frances pour les denxième et troisième examens: 20 francs pour elsque certificat d'aptitude et 100 frances pour le diplôme).

Il sera fait remboursement, aux candidats ajournés, des droits de certificat et de diplôme, selon le cas.

N. B. — Pour renseignements et pièces à produire en vuc des examens, s'adresser au secrétariat de la l'aculté (guichet nº 1), tous les jours, de midi à 3 heures.

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu de Paris. — M. le Professeur Gu.bert. Le samedi 5 mai, à 10 heures trois quarts: Leçon clinique.

# CURE RESPIRATOIRE

Histogénique, Hyperphagocytaire et Reminéralisatrice

# PULMOSÉRUM

Combinaison Organo-Minérale Phospho - Garacolée

Médication des Affections

# BRONCHO-PULMONAIRES

(Toux, Grippes, Catarrhes, Laryngites et Bronchites. Suite de Coqueluche et Rougeole)

Mode d'Emploi: Une cuillerée matin et soir.

Echantillons sur demande

Laboratoire A. BAILLY, 15, Rue de Rome, PARIS

Faculté de médecine de Paris. -- Laboratoire de céphalo-rachidieu. Éfude du méningocoque et des pseudobactériologie (Ruseignement complémentaire facultatif à l'usage des docteurs ou étudiants ayant terminé leur scolarité). - M. le Dr Pernand Bezançon, agrégé, · chargé de cours, commenecra une série de 22 leçons et exercices pratiques à partir du vendredi 10º juin 1917, à 14 heures et demie, et les continuera les jours suivants à la même henre.

Programme. - I. Appareils et instruments indispensables pour l'installation d'un laboratoire de l'actériologie. Réglage des apporeils de stérilisation et des étuves. Formules et pré-

paration des miliéux de culture les plus usuels II. Forundes des colorants les plus usuels. Préparation des milieux colorants, Technique générale des colorations.

III. Technique générale des cultures. Méthodes d'enseurencement des germes. Entretien et conservation des souches.

IV. Technique de l'analyse bactériologique d'un pus V. Étude de la bactéridie charbonneuse, du bacille pyocyanique, du M. tetragenes. l'àude du staphylocoque. Préparation

du vaccin antistaphyloeoccique. VI. Étude du streptocoque et de l'entérocoque.

VII. Technique générale de l'étude des microbes annérobies, VIII. Étude de quelques microbes anaérobies: Vibrion septique, B. tétanique, B. perfringens, etc.

1X. Étude bactériologique des crachats. Étude du pneumocoque et du pneumobacille de Friedlander.

X. Technique de la recherche du bacille de Koch dans les erachats. Étude des gramulations. Coloration des bacilles dans les préparations histo-bactériologiques. L'homogénéisation des

XI. Technique de la culture du bacille de Koch. Exameu des cultures. Tuberculose expérimentale, Les bacilles acidorésistants. La lèpre. L'actinomycose et la sporotrichose XII. Analyse bactériologique et cytologique du liquide

méningocoques. Technique de la recherche des porteurs de germes XIII. Diagnostic bactériologique des exsudats bucco-

pharynges. Etude et culture d'une fausse membrane, Etude du bacille diphtérique, Les pseudo-diphtériques, Technique de la recherche des porteurs de bacilles diplitériques. L'augine de Vincent. Le muguet.

XIV. Analyse bactériologique du sang. L'hémoculture. Technique de la recherche et de l'isolement des bacilles typhi-

ques et paratyphiques.

XV. Le séro-diagnostie de Widal, Séro-diagnostic macroscopique et microscopique. Saturation des agglutinines. XVI. Analyse bactériologique des matières fécules. Recherche dans les selles des bacilles typhiques et paratyphiques.

Étude du colibacille. XVII. Technique de la recherche dans les selles des bacilles

dysentériques : Shiga, Flexner, His, etc. Épreuve de l'agglutination. Amibe dysentérique. Kystes amibiens: Recherche du

vibrion cholérique. XVIII. Analyse bactériologique de l'ean. Prélèvement. Transport. Recherche et identification des colonies. Colorimétrie. XIX. Étude bactériologique de l'urine et des sécrétions

urétrales. Technique de la recherche du gonocoque. Coloration. Cultures. Étude du bacille du chancre mou. XX. Examen d'un chaucre syphilitique. Recherche du

tréponème à l'ultra-microscope. Méthodes de coloration. XXI. Notions sur l'hémolyse. La réaction de fixation de Bordet-Geneou.

XXII. Les méthodes de séro-diagnostic de la syphilis. Méthode de Wassermann, Méthode de Hecht.

Le droit à verser est de 60 francs. S'inscrire au secrétariat de la Paculté (guichet nº 3), les mardis, jeudis, samedis, de midi à 3 heures.

# CEINO MONTAGU

(Bi-Jodure de Codéine)

Toux 31ROP (0.04) EMPHYSEME PILULES (0,01)

ASTHME 49 Boulevard de Port-Royal, PARIS.

# LT1@ MONTAGU

SIROP (0.03) PILULES (0.01)

TOUX nerveuses INSOMNIES

AMPOULES (UNE) SCIATIQUE

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS.

#### d'ÉVIAN = les = BAINS L'ERMITAGE PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE

Lac de Genève (Haute - Savoie)

Ouvert à tous les Médecins consultants - Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes

Rellé à l'Etablissement Thermal par un Funiculaire Saison 15 Mai - 15 Novembre Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN - LES - BAINS

# MALADIES DE LA PEAU

Par E. GAUCHER

2º édition, 1917, I vol. gr. in-8 de 580 pages avec 253 figures (Nouveau Tratté de Médesine). Broché. 14 fr. Carlomé. 16 fr.

La Blennorragie, maladie sociale, par le Dr G. Colin. 1907 vol. in-18 de 268 pages

#### MALADIES VÉNÉRIENNES

Par le Dr F. BALZER

tirage, 1916. 1 vol. gr. in-8 de 312 pages, avec 20 figures (Nouve Traité de Médecine). 

Traité de la Syphills, par les Drs II. HALLOURAU et Ch. Fou-ouer. 4914, 4 volume gr. in-8 de 436 pages...... 12 fr.

# Extraits OPOTHERAPIQUES INJECTABLES

OVARIQUE, THYROÏDIEN, HÉPATIQUE, PANCRÉATIQUE, TESTICULAIRE, NÉPHRÉTIQUE, SURRÉNAL, THYMIQUE, HYPOPHYSAIRE

CHAIX & C\*, 10, Rue de l'Orne, PARIS. - (Téléph.: Saxe 12-55).

# VARIÉTÉS

#### LA RÉCOLTE DES PLANTES MÉDICINALES

A une époque où la France doit chercher à se suffire à elle-même, il n'est pas sans intérêt d'attirer l'attention; sur la récolte des plantes médicinales (1).

Avaut la guerre, la plupart des plantes montantes de l'étranger. Mais beaucoup de végétant de l'étranger. Mais beaucoup de végétant de l'étranger. L'et le l'étranger de main-d'œuvre spéciale. Bieu industriels français devaient les importer d'Allemagne d'Autriche.

Il en résulte que, depuis la guerre, ces plantes out manqué, parfois complètement, sur le marché. Cela est vrai, non seulement de notre pays, mais encore des pays alliés : Angleterre, Russie, En conséquence, le prix de ces marchandises a augmenté considérablement. Malgré les prix, parfois inespérés, offerts par les droguistes, ceuxci ne peuvent obtenir tout ce dont ils ont besoin.

Nous ne conseilous pas d'entreprendre la culture des plantes médicinales. Tonte culture, si petite qu'elle soit, exige du temps, des soius, de la main-d'auvre. Cela no permet pas aux populations de nos campagnes de s'y

Au contraire, les plantes se comptent par centaines qui

(1) D'après les documents fournis par le Syndicat général de la droguerie française, 7, rue de Jouy, à Paris, et en particulier d'après son Guide-calendrier du récolteur de plantes médicinales. -- Consulter HÉRAUD, Dictionnaire des plantes médicinales, 4º édition, 1910, 7 fr. - RECLY, Guide de l'herboristerie, 3º édition, 1915, 3 fr. — BOCQUILLON-LIMOUSIN, Formulaire des plantes médicinales coloniales et exotiques, 3 fr. peuvent être récoltées facilement en quantités notables, Et cette récolte peut être faite depuis les premiers jours de mars jusqu'à fin d'octobre.

A notre avis, récolter près de soi des plantes médici-💫es, des «simples», peut être pour une famille, à la

les forces sont insuffisantes pour d'autres travaux. Eu erticulier, nous pensons que les femues et les enfants de confrères des campagnes, actuellement mobilisés. pourtont ainsi facilement augmenter leurs revenus. Les enfants, les personnes âgées, les convalescents, les mutilés peuvent entreprendre facilement ce travail peu pénible et rémnnérateur. Des écoles, des hôpitaux de convalescents se sont déjà livrés à ce travail, sans difficultés et avec profit.

Voyons maintenant ce qu'il faut récolter, et comment il faut récolter.

Évidemment, quoique facile, le travail du récolteur, du encilleur de plantes, demande quelques précautions, 11 ne s'agit pas d'entasser dans un panier, n'importe comment, coquelicot, bluet, sauge on tanaisie.

Il faut d'abord choisir, parmi les nombreuses plantes rencontrées, celles que l'on cueillera de préférence : certaines d'entre elles, plus faciles à amasser, ont une valeur marchande moins grande ; parmi ces plantes, certaines s'emploient peu, d'autres beaucoup, quelquesunes penveut être récoltées n'importe où, tandis que



# Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIOUES L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la PHOSPHATÉE

CAFÉINÉE L'adjuvant le plus sor des cures de decholruration, le remédie e le médicament de choix des de traitment rationnel de l'arctiopathies, fait disparaire traitment rationnel de l'arctiopathies, fait disparaire traitment rationnel de l'arctionne de l

LITHINÉE

ur. - Ces cachets sont en forme de cœur et se p nt en boîtes de 24. - Prix 5 fr.

PRODUIT FRANÇAIS

4, rue du Roi-de-Sicile - PARIS

# VARIÉTÉS (Suite)

d'autres ne doivent provenir que de certaines régions, parce qu'elles n'out de valeur médicale que lorsqu'elles ont poussé dans certains terrains.

Mais le uombre des simples deuaudes par les droguistes est si grand que, daus n'importe quel pays, on trouvera de quoi s'occuper pendaut huit mois par en.

Parmi ces plantes, certaines poussent le long de tous les chemins, ou dans toutes les prairies, dans toutes les moissons (millefeuille, pissenlit, bluet, coquelicot).

Anisi I Acaviti ne croit que dans les lieux humides et ombragés des montagnes: dans le Jura, les Vosges, les Alpes on les Pyrénées. L'Acore se rencontre dans les terrains humides, marécageux. Il en est pent-être que vous avez dans votre jardin: Menthe, Mélisse, Camomille.

Faites alors une liste des plantes que vous pouvez vous procurer le plus facilement et envoyez-la au Syndicat de la droguerie. Celui-ci vous dira quelles sont les plantes qu'il faudra choisir de préférence; il vous donuera l'adresse des droeuistes cui vous les achéteront.

Mais la récolte doit se faire avec quelques soins. It cels t parfaitement naturel: vous comprender facilement qu'un industriel préfère 2 kilos de racines bien séchées, bien nettoyées de terre, à 3 kilos de racines métées débris, et qu'il vous en donner aun melleur prix. Le soin apporté à la récolte et à la conservation des drogues n'est pas perdu.

La plante employte en médecine n'a de valeur que lorsqu'on en a effectul a dessicación acue soin. Les pomunes de terre ou les betteraves, abandonnées en tas suns aucune précaution, pourrissent. Or, les plantes destinées à servir de médicaments sont plus délicates eucore. Si cos plantes nous guérissent, c'est parce qu'elles renferment certaines substances que l'on, en'pent tire, c'est à ces substances que l'ou appelle à cause de cela « sitistances actives » que les plantes doivent leurs propriétés bieufaisantes. Eh bien l'es substances s'altèrent, se transforment très facilement si la dessiccation n'est pas faite soignensement.

### I. — Quand doit-on faire la cueillette?

Pour choisir le moment favorable à la eucillette, ou tiendra compte de deux facteurs : le temps, l'état de développement des plantes.

1º INFLUENCE DU TEMPS. — Pas plus qu'une récolte de foin, une récolte de « simples » ne se trouvera bien d'être exposée à la pluie. Il faut donc récolter loujours par un temps sec; jamais par un temps pluvieux ou même brumeux.

2º ÉTAT DE DÉVILIOPESIGIET DE LA FLANTE. — Cede a un grosse importance. La racine de betterave, dont on extrait le sucre, est arrachée à la fin de la première année de végétation; lorsque la betterave a fleuri, romotté en graine, » sa racine n'a plus de valeur. De même les plantes, sativant l'état de développement auquel elles ont atteint, possédent des propriétés curatives plus ou moins marquées; Par exemple, on prétère les femilles de Jusquiame récoltées sur la plante de deux aus, au moment où dile va ficurir, à celles que donne la plante de première année. Les feuilles seront toujours récoltées avant leur compléte maturité, écst-à-dire un peu avant la floraison; les ficuris seront cuellies au moment où clles commencent à couvir, à s'épanouir.

3° Certains végétaux, que la médecine utilise, ne possèdent de réelle valeur thérapeutique que lorsqu'ils ont vécu dans des conditions spéciales : il faut alors les récolter dans des terrains choisis, C'est aiusi que

DIGITALINE crist

Académie de Médecine de Paris.
Prix Orfila (6,000 fr.)
Prix Desportes.

SOLUTION au millieme GRANULES BLANCS au 1/4 de milligr. GRANULES ROSES au 1/10° de milligr. AMPOULES au 1/4 de milligr.

AMPOULES au 1/10° de milligr 49, Boul, Port-Royal, Paris

# NATIVELLE

Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# VICHY CÉLESTINS

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES** 

# **ARTHRITISME**

DIATHÈSE URIQUE RHUMATISME — GOUTTE GRAVELLE

# Dialyl

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert
PAR LE LABORATOIRE ALPH, BRUNOT
et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Élimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.), pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse.

# TRÈS EFFICACE #

ABSOLUMENT INOFFENSIF !
Ni toxicité générale,

Ni toxicité rénale.

2 Doses par jour, dans un Verre d'Eau –
 DANS LES ÉTATS AIGUS :
 4 à 6 doses par jour.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT
PARIS - 16, Rue de Boulainvilliers, 16 - PARIS

# Dialyl

Soluble dans l'Eau: " Cares d'eau dialglée

0 0

TOUTES PHARMACIES ENVOI GRATUIT
de Flacons de "Dialyl"
à MM. les Docteurs ainsi
qu'aux Hôplaux, Formations sanitaires Militaires
et, individuellement, aux
Soldats rhumatisants dont
l'adresse sera donnée par
MM. les Docteurs au
Laboratoire du "Dialyl"

# Dialyl

Soluble dans l'Esu :
" Cures d'eau dialpite "

TOUTES

TOUTES PHARMACIES

# VARIÉTÉS (Suite)

l'Aconit que l'on rencontre dans la région parisienne n'est pas actif : e'est senlement l'Aconit des régions montagneuses (Jura, Vosges, Alpes, Pyrénées) que l'on emploie. De même, la Digitale des jardins est de beaueoup inférieure à la Digitale sauvage, poussée dans les terrains granitiques.

II. - OUR DOIT-ON RÉCOLTER ET COMMENT?

Tantôt on récolte la totalité de la plante, tantôt nue on plusieurs parties de cette plante.

PLANTE ENTIÈRE. - On conserve toutes les parties aéricanes de la plante, dout on a séparé la racine, et nou mondées ; on la désigne encore, dans ce eas, sous l'expression de en vrae. Sons le nom de paquets, on désigne eneore l'ensemble des feuilles et des tiges, moins la partie inférieure des tiges, qu'on a pris soin de sectionner an-dessons des premières feuilles. L'expression bouquet à la même signification, mais s'applique au sommet des tiges fleuries, accompagné des feuilles. Dans ces deux cas, les sommets des tiges, fleuries ou non, sont rassemblés en plus ou moins grand nombre et attachés ensemble par une ficelle, un fil ou un raphia.

FEUILLES MONDÉES. - Lorsqu'on prépare les feuilles de saponaire, menthe, lierre terrestre, on les détache avec soin de la tige qui les supporte. On enlève les fragments de tige ou de rameaux mêlés aux feuilles. Si, dans le produit livré, il se trouve encore des tiges, sa valeur diminue cu proportion de la quantité de tiges qu'il renferme. On a done tont intérêt à faire soignensement le tri du produit

récolté. Les feuilles doivent toujours être récoltées immédiatement avant la floraison.

Fleurs. - Les fleurs doivent être détachées au moment où elles commencent à s'épanouir. Il faut éviter d'attendre qu'elles soient complètement ouvertes ; à ce moment, les différentes pièces qui les composent se détachent facilement les unes des autres et leur valeur diminue. Il fant retenir que les fleurs s'abîment plus facilement que tontes les autres parties de la plante, et l'on ne doit pas les serrer avant qu'elles soient desséchées complètement.

Tiges, Écorces, - De certains végétaux, la droguerie utilise les tiges privées de feuilles, ou les écorces. Les tiges seront coupées en fragments de longueur variable, suivant les cas, après que l'on aura enlevé les feuilles qui s'y tronvent fixées (Ex. Douee-Amère). Pour certains arbustes, comme le Nerprun, la Bourdaine, on détache l'écorce, qu'on divise en fragments de grosseur convenable.

BOURGEONS. - La pharmacie utilise les bourgeons, les iennes pousses du pin, du peuplier,

FRUITS, SEMENCES. - Les fruits sont récoltés à maturité: payot, fruits d'ombellifères. Cas particulier: les fruits de eignë doivent être récoltés avant qu'ils soient complètement mars; ils out alors une activité plus grande. Les semences aussi seront recueillies à maturité : marrons, colchique. Pruits et graines peuvent se conserver plusieurs jours sans altération; ou pourra les envoyer directement à l'acheteur, en petite vitesse, saus les faire séelier au préalable.

# 

# RBO

(Teinture d'iode solidifiée)

# L'IOSORBOL F. L. dans la pratique chirurgicale

... Armée ... Groupement des Bataillons d'instruction Service de Santé. ..... le 13/11 1917.

Monsieur SANTONI.

l'ai l'honneur de vous accuser réception de votre envoi réc. d'IOSORBOL F. L., Les essais que j'en ai faits m'ont donné pleine satisfaction. Des deux matudes que j'oi soignés l'ûn est guéri et l'autre est en bonne voie de guérison.

Veuillez agréer, Monsieur, mes confraternelles salutations. Signé : D<sup>x</sup> F., Médecin-chef de service.

..... le 20/11 1917.

S. P. ...., le 23 mars 1917.

Monsieur SANTONI L'ai très bien reçu les échantillons d'IOSORBOL F. L. que vous avez en l'amabilité de m'envoyer et je vous en remercie beancoup. Je fois en ce moment les essais de ce médicament et les résultats déjà oblenus sont TRES HONS,

Je vous prie d'agréer mes plus sincères salutations et mes meilleurs sentiments.

Signe: Dr C., Médecin-major au .... Chasseurs d'Afrique. ..... d'Artillerie ..... Bat.

Monsieur SANTONI. L'ai bien reçu votre colis arrivé en bon état ; et l'ai déjà employé votre produit qui parait devoir donner de bons résultats. L'idée de la boile-souffiel est très INGENIEUSE et très PHATIQUE, Quand ma provision sera épuisée, je vous en demanderai d'autre.

Recevez, Monsieur, avec mes remerciements. l'assurance de mes meilleurs sentiments respectueux. Signé : D. G.

L'IOSORBOI. F. L. s'emploie dans tous les cas où la teinture d'iode est indiquée, dont il possède tous les avantages sans présenter aucun de ses inconvénients.

FABBRICA LOMBARDA DI PRODOTTI CHIMICI – MILANO Capital social entièrement versé Fr. 3.000.000 à porter à Fr. 4.500.000 Section des Produits spé

Représentant général pour la France et les Colonies : Mr M .- A. SANTONI, 4, rue Boucicaut, PARIS (XVe) \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

# PEPTONATE DE FER ROBIN

### est le Véritable Sel ferrugineux assimilable

Ce sel a été découvert en 1881 par M. Maurice ROBIN alors qu'il était Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris. Il constitue l'agent thérapeutique le plus rationnel de la médication martiale.

Comme l'a démontré M. Robin dans son Étude sur les ferrugineux, aucun sel ferrique, ou ferreux, n'est absorbé directement par la muqueuse stomacale, mais seulement par l'intestin.

Le fer ingéré sous quelque forme que ce soit (sels ferrugineux, hémoglobine etc.), est attaqué par les acides de l'estomac et forme avec la peptone des aliments un sel qui, tout d'abord insoluble, redevient soluble dans l'intestin, en présence de la glycérine. Ce sel

Sous la forme de Peptonate de Fer, le fer représente donc la forme chimique ultime assimilable du sel ferrugineux constitué normalement dans l'intestin.

Préconisé par les professeurs : HAYEM, HUCHARD, DUJARDIN-BEAUMETZ, RAYMOND, DUMONTPALLIER, etc... les expériences faites avec ce ferrugineux dans les hôpitaux de Paris ont confirmé les conclusions de M. Moe ROBIN dans ses travaux et en particulier le rôle physiologique jusqu'alors inconnu de la Glycérine dans l'assimilation des métaux. L'éminent savant et grand Chimiste Berthelot a fait à ces oonclusions l'honneur d'un rapport à l'Académie des Sciences. (Berthelot V. Comptes rendus, Ac. des Sciences 1885.)

En 1890, une attestation, qui a eu un grand retentissement fut donnée par le Docteur Jaillet, rendant hommage à son ancien collègue d'Internat, Mo ROBIN, l'Inventeur du Peptonate de fer reconnaissant la supériorité de son produit sur tous ses congénères. Cette attestation à la suite d'un procès fut reconnue sincère et véritable par la cour d'Appel de Bourges en 1892.

(EXTRAIT) Tamatave, 27 Septembre 1890. "Le PEPTONATE DE FER ROBIN a vraiment une action curative puissante bien supérieure à celle des autres prépa-rations similaires" Docteur JAILLET. Ancien Chef de Laboratoire de Thérapeutique à la Faculté de Médecine de Paris.

A cette occasion le PEPTONATE DE FER ROBIN fut soumis à la Faculté de

exprimés de la manière suivante par le Professeur G. POUCHET:

our G. POUCHET:

"A PP PETONATE DE FER

"A PP PETONATE DE FER

"A PP PETONATE DE FER

"A PP PETONATE DE PET

"A PP PETONATE DE PET

"A PP PETONATE DE PETONATE DE L'ALLE DE L'ALLE

"A PETONATE DE L'ALLE

"A

D'après ce qui précède, nous croyons donc pouvoir affirmer qu'aucune Spécialité Pharmaceutique n'a jamais eu une parellie consécration Officielle sur sa composition chimique et sa valeur thérapeutique.

Voici en résumé les propriétés thérapeutiques de ce produit :

1º Le Fer ROBIN augmente le nombre des globules rouges et leur richesse en hémoglobine, est donc précieux dans l'Anémie et la Chlorose.

2º Le Fer RQBIN favorise l'hypergenèse des hématoblastes et augmente la fibrine du sang. Il sera donc utilement employé pour augmenter la plusticité du sang et combattre l'Hémophilie ou les hémorragies de toute nature.

3º Le Fer ROBIN augmente la capacité respiratoire du sang, On pourra donc utilement l'employer pour activer les combustions organiques dans les vaisseaux (diabète, giycosurie) ou au niveau des tissus (dégénérescence graisseuse, etc.)

№ Enfin le Fer ROBIN active la nutrition. Il pourra donc servir simultanément dans le traitement du lymphatisme, des manifestations scrofuleuses et syphilitiques, etc ...)

Très économique, car chaque flacon représente une durée de trois semaines à un mois de traitement, ce médicament dépouvru de toute saveur styptique, se prend à la dose de 10 à 30 gouttes par repas dans un peu d'eau ou de vin et dans n'importe quel liquide ou aliment, étant soluble dans tous les liquides organiques, lait, etc...

On prescrira avec avantage chez les Personnes délicates, les Convalescents et les Vieillards, etc. :

le VIN ROBIN au Peptonate de Fer ou ie PEPTO-ELIXIR ROBIN. (Liqueure très agrésbles). — Dosz: Un verre à liqueur par repas. Médecine de Paris pour qu'il ne soit fait l'examen et l'analyse. Les résultats en furent l'examen et l'analyse. Les résultats en furent et la Marque "FER ROBIN aveo un LOUGHE".

VENTE EN GROS: PARIS, 13, Rue de Poissy .- DÉTAIL: Toutes Pharmacies.

### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE

BROCA (Jules), médecin aide-major de 2º classe du 57º rég. d'artillerie: médecin qui unspire à tous la plus grande confiance par sa haule valeur technique. Le 8 acût 1916, sous un bombandement très violent, est allé relever un officier blassé, Le 7 vocembre, a saued un commier très grièvement blassé en 'allant le chercher dans sa cassemale démails et incendiés.

VERDIER (Pramçois), médechi-major de 1<sup>ste</sup> classe du rég, d'infanterie coloniale du Maroe : organizateur remarquable, d'un courage et d'un dévouement à toute épreuve. Le 25 octobre 1916, recenant de visiler ses postes de sesours de Vaunt, a fait seul 20 prisonnives qu'il a ramentés à l'arrière. Blessé grièvement au moment où il rejoignait son poste.

COURTY, médech aide-major, s'est tait remarquer depais le début de la campagne par son activité et son dévouement. Bon chirurgien, a fait preuse du plus courageus sang-froid, lors du bombardement de sa formation, le 26 tuin 1016

CORROY (Marie-Louise-Henry), médecin auxiliaire au 4º rég, mixte de zouwes-timilieurs (é) hataillou de tirallieurs): médecin militaire accompli, reignant à une nistruction de une expérieux médicale très complètes, de belles qualités de saug-troid et de bravoure. Présent à son balaillon aépuis trois ans sans interruption, a repusé, à pinsieurs reprises, de le quiller pour un emploi moisse pénible. Dipasé em mai 1915, a continuté son service; évacuté en juitle 1016 pour madaile, a replusé toute permission à as sorite de l'hépital pour réjoindre son corps au plus viie. Vient de ci militaire au cours de la récente offensive pendant laquette et militaire au cours de la récente offensive pendant laquette dans un abri de première lique soumis à un bombardement violent et comité. SALIES (finille), médecti-major de 2º classe au 4º rég. mixte de sonave-trimllens (éxt-major du rég.): a dirigi, au cours de la période d'opérations du 21 au 30 octobre, le service médical et l'évacuation des blessés du régiment on des circonstances particulièrement photibles et périlleuses et avec une fuergie, une activité, un dévouement au-dessus de tout floge.

TOULOUSE [Jean-Jacques], médéeln auxiliaire au 29 bataillon du 332 rég. d'inductrei: médecin d'une haute valeur morale, d'un dévouement à toute épreuve, ne marchande ni son temps nies peine. Toujours en première ligne, a pu, par sa prissence continuelle aux endroits les plus périlleux, sauver la vie de nombraux blessée dans les journées du 24 au 28 octobre 1916.

TOURNAY (Raymond), médicin aide-major de 2º classe au 44º rég. d'infanterie coloniale: jeune médecin d'une superhe bravoure dont le dévouement magnifique a fait l'admiration de tous, le 14 octobre 1916. Trois fois cité et trois fois blessé au cours de la cambagne.

GUVOMANC'H (Jean), médecin-major de 2º classe an 44º fég. d'Infanteric coloniale: s'est distingué à l'Affaire du 14 octobre par sa bravoure, son samg-froid et son dévouement, a organisé les postes de secours d'une manière qui peut servir d'exemple, dans une région balayée par les balles et les obus. Diété cité d'ordre.

MENDY (Maris-Charles-Henry), médechi-major de ré alease, eché es service de 9 rég, de marche de trail-leurs: médecin d'un dévouement infassable. Ne cesse depuis le âlbui de la campagne de se prodiquer en toutes cireonstantes. Le 30 colobe, au cours d'un hombardement par obus lacrymagènes, a organisé la défense de son P. S. pensant à lui en dervier tieu. A dét sériessement inoxiqué, mais a continud néammoins, quatre jours durent, à diriger son service très épaille.

## LE PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VALÉRIANIQUE

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

# *Yaléromenthol*

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses:

Neurusthênie, Hystêrie, Insomnie, Excitabilité nerveuse, Migraines,
Palpitations, Toux nerveuse, Astème nerveux, Vomissements spasmodiques, Gastraigies, etc.

Dose: 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Parls.

Ch. LOREAU

### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3<sup>bls</sup>, RUE ABEL - PARIS

Tél. Roq. 41-85

NOUVEAU TRAITÉ DE CHIRURGIE

Fasc, XXII

Maladies de la Poitrine

Par le D'SOULIGOUX
Chirupjen des Holjutaux de Paris

1 volume grand in-8 de 282 pages, avec 48 figuresBrock. 6 fr. - Cartonné. 7 fr. 50

### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE (Suite)

Moreau (Noël), médecin aide-major de 2º classe au 8º rég. de marche de tirailleurs : jeune médeein dont le courage personnel et le dévouement professionnel font, depuis le début de la campagne, l'admiration de tous. Du 25 au 29 octobre 1916, s'est prodigué, allant, malgré les bombardements les plus violents, secourir les blessés jusqu'en première ligne et assurant d'une jacon remarquable leur évacuation.

TROUBTER (Émile-Prosper), médecin auxiliaire au 321º rég. d'infanterie : médecin auxiliaire remarquable de bravoure et d'énergie. Au cours de l'attaque du 24 octobre et pendant le bombardement des jours suivants jusqu'au 29, a organisé, en toute première ligne, un nid de blessés et. sans aucun abri, exposé à un bombardement violent, mauquant d'eau, au milieu de difficultés de transport praiment inextricables, a sauvé la vie à de nombreux blessés, ne ménageant pas sa jatigue et ne s'oecupant que de sa noble mission

Beyne (Fierre-Tules-Émile), médecin-major de 2º cl., chef de service au 283º rég. d'infanterie : médecin-major qui allie la compétence technique la plus complète aux plus hautes qualités de bravoure et de dévouement illimité aux blessés. Pendant une série d'actions meurtrières, n'a cessé de parcourir les postes de secours, les relais de braneardiers. jusque sur la ligne de jeu, dirigeant le service dans ses moindres détails, donnant le plus bel exemple du mépris du danger et obtenant ainsi par son instuence des efforts et des résultats merueilleux.

TEZENAS DE MONCEL (Henri), médecin-major de 2º classe au 102º bataillou de chasseurs : médecin-ehe/ aussi dévoué que brave. Volontaire au tront (territorial. quarante-neul aus). A journi des efforts surhumains bour remplir d'une jaçon parjaite ses devoirs techniques dans les conditions les plus pénibles et les plus périlleuses.

Vasseur (Anatole), médecin aide-major de 2º classe au 102º bataillon de chasseurs à pied ; médecin d'une. rare intrépidité. Victime de son mépris du danger, France mortellement le 24 octobre 1016 en secourant des blessés dans la parallèle de départ.

COLSON (Nicolas-Georges), médeciu aide major de 2º classe au 2º bataillon du 151º rég. d'infanteric : durant la période du 21 au 29 septembre 1916 et, en particulier, lors des attaques des 25 et 26 septembre, a fait preuve de la plus haute valeur morale, transportant son poste de secours à proximité immédiate des combattants de première ligne dans la tranchée de départ, sous un abri improvisé. Modèle de dévouement qui a toujours en la plus brillante conduite au cours des nombreuses affaires auxquelles le régiment a pris part. Déjà titutaire de quatre citations.

ERNST (Hyacinthe-Eugène-Heuri), médecin aide-major de 2º classe au 27º bataillon alpin de chasseurs à pied ; médecin ayant la plus parfaite conception de l'esprit de sacrifice. N'a jamais voulu faire partie de la relève médicale. Pendant les combats du 4 et du 12 septembre, s'est élancé vers la ligne de combat pour secourir les premiers blessés. Connu de tous les chasseurs du bataillon pour sa bravoure, s'est fait applaudir par ceux-ci qui le voyaient accompagner la première vague. Le 12, son chei de bataillon ayant été tué et complètement enterré, est accouru malgré le bombardement extrémement violent, est parvenu à dégager son corps et à le faire transporter au poste de secours.

LIBERT, médecin aide-major de 1º classe de réserve à la mission médicale militaire française en Serbie ;

FALLOT, médecin aide-major de 170 classe de réserve à la mission médicale militaire française en Serbie : Ont assuré, avec courage et dévouement, dans des couditions pénibles, un service médical dans une ambulance divisionnaire serbe. Sont morts des suites de maladie contractée au service

SERY (Edmond), médecin-major de 2º classe au 152" rég. d'infanterie : médecin d'un dévouement, d'une ênergie et d'une activité au-dessus de tout éloge. Soldat dans l'âme, animé des sentiments les plus élevés, toujours en première ligne pour diriger son personnel et lui donner l'exemple du courage, de l'abnégation et du mépris du danger, Mortellement frabbé, le 17 octobre 1916, en se rendant à découvert, sous un bombardement intense, au poste de secours d'un des bataillons engagés.

Librairie J.-B. BAILLIERE ET FILS, 19, Rue Hautefeuille, PARIS

TRAITE PRATIQUE

# D'ANATOMIE CHIRURGICALE

DE MÉDECINE OPÉRATOIRE

Par le Docteur Robert PICOUÉ Agrégé du Val-de-Grâce, Docteur és sciences

Préface de M. le Dr MIGNON Médecin-Inspecteur de l'Armée, Directeur du Val-de-Grâce

2 volumes grand in-S, de 940 pages avec 294 photographies originales de MM. Gauthier et Bellenot, brochés . . .

Vient de paraître :

Tome III. - AMPUTATIONS





### TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

### FARINES MALTÉES JAMMET

ARISTOSE - CEREMALTINE - ORGEOSE - RIZINE - GRAMERIOSE - AVERIOSE, FTC.

"CÉRÉALES JAMMET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc.
Brochure et échantillors sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miromosnil, PARIS

TÉLÉPHONE : Gobelins 24-81

### CABINET GALLET

FONDÉ En 1886

47, Boulevard Saint-Michel - PARIS

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc.

Service spécial de Remplacements

Renseignements gratuits sur demande. — Rédaction d'actes Nombreux postes à céder dans toutes régions.



# EXTRAITS INJECTABLES CHOAY

### HYPOPHYSAIRE

DOSAGE: I. Correspond à le lobe postérieur d'Hypophyse de bœuf sur demande spéciale: Lobe antérieur ou Glande totale

### SURRÉNAL

DOSAGE: 1ºº Correspond à 0ºº10 d'extrait de glande totale SUR DEMANDE SPÉCIALE: Substance corticale ou médullaire

ET TOUS AUTRES EXTRAITS

FORMULER: AMPOULES CHOAY À L'EXTRAIT (\*28.58842 Laboratoire CHOAY, 44 Avenue du Maine, PARIS 36

STASSEN et VONCKEN

Le péritoine en chirurgie de guerre

1917, 1 vol. in-8.....

# MORRHUËTINE JUNGKEN



PRODUIT SYNTHÉTIQUE

agréable au goût -- bien-toléré

Efficacité remarquable



LABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS

### VARIÉTÉS (Suite)

Parties souterraines. - Les parties souterraines sont représentées par des racines (valériane, gentiane), des tiges souterraines ou rhizomes (fongère mûle), des oignous ou bulbes (colchique, scille). Les parties souterraines des plantes doivent être récoltées pendant les périodes on la végétation est ralentie. On recueille les racines de gentiane, dont la droguerie emploie d'assez fortes quantités, dans les mois d'hiver (décembre, janvier). On choisit dans tous les cas les périodes qui suivent la fin de la végétation : rhizomes de fougère mâle, racines de valériane par exemple, se récoltent en automne. Les racines sont privées avec soin de la terre et des débris étrangers qui les accompagnent et coupées en tranches, de volume convenable, avant d'être soumises à la dessiceation qui se fait ainsi plus rapidement et plus sûrement.

Toutes les indications précédentes sont d'ordre général. Il conviendra, dans tous les cas, avant de commencer la récolte, de se procurer des échantillous commerciaux ; on anra ainsi sous les yeux le type précis de la drogue demandée.

III. - DE LA CUEILLETTE AU SÉCHOIR.

Tous les matériaux doivent être transportès le plus tôt possible au séchoir. Il faut prendre soin, dès le début, de ue pas trop serrer les plantes récoltées. Trop pressées, dans les corbeilles qui les contiennent, elles s'échaufferont et se faneront; les fleurs, surtout, serout de bonne heure complètement flétries et, dès lors, inutilisables.

A l'arrivée, toutes les plantes ou parties de plantes seront nettoyées, mondées. On achèvera la séparation des feuilles, par exemple; on éliminera les brindilles ou rameaux étrangers. Les racines, ou plus généralement les parties souterraines, seront privées de terre, quelquefois raclèes, généralement incisées. On pourra les nettoyer facilement de la terre par un lavage. Il est beaucoup plus commode de les couper en tranches, à ce moment, et cela favorisera leur dessiccation ultérieure. C'est à ce moment aussi qu'on groupera les sommités en paquets ou en bouquets. En somme, dès le retour à la maison, le récolteur netțoie et pare le produit de sa cueillette, en tenant compte des indications générales que nons avons données et, s'il y a lien, des indications particulières à lui fournies par le droguiste.

Ce travail achevé, ou disposera immédiatement la récolte de telle façou que le séchage se fasse rapidement. Les graines, les fruits, qui peuvent supporter plusieurs jours de voyage sans altération, pourront être envoyés

immédiatement au droguiste, en petite vitesse. alors de perdre le fruit de la récolte. On a tout avantage

Les parties aériennes ne peuvent supporter de tels voyages ; il fant en assurer immédiatement la dessiccation. D'une part, un voyage prolongé serait la cause de leur altération certaine, et, d'autre part, on ne peut songer à les expédier en grande vitesse : elles occupent, pour un faible poids, un volume relativement considérable et les frais d'expédition seraient onéreux.

La dessiccation des plantes constitue, pour l'herboriste, l'opération la plus délicate et la plus importante.

Une drogue séchée sans précantion perd toute sa valeur, Extérieurement, elle preud un aspect fâcheux ; elle noireit, les fleurs perdent leur coloration, etc. Les changements invisibles qui s'opèrent dans la composition de la drogue sont plus importants encore : les principes chimiques qu'elle contient, auxquels est due son activité médicamenteuse, disparaissent en totalité on en partie. Il fant donc opérer de telle façon que la dessiccation s'effectue le plus rapidement possible. Pour cela, on opérera dans un endroit sec, bien aéré, où l'ou établira un courant d'air continu. Pour des quantités importantes, on s'aidera de la chaleur. Donc, deux méthodes. Dans les deux cas, on évitera que les plantes soient exposées au soleil.

1º GRENIER. - Un simple grenier suffit au séchage de récoltes pen abondantes, pourvn qu'il soit convenablement aéré. Les plantes on les parties de plantes seront soigneusement étalées sur le sol, on sur des claies. On fera facilement celles-ci, en tendant sur des pièces de bois, des toiles d'emballage ou des sacs, bien propres. On peut superposer plusieurs claies, pourvu qu'il y ait entre elles un intervalle de 25 à 30 centimètres de hauteur.

On étendra les matériaux à sécher en couches très minces; antant que possible, on évitera d'avoir à les remuer avant qu'ils soient complètement secs ; les remuer à nonveau n'aurait que peu ou pas d'inconvénients pour les feuilles, les racines; mais les fleurs, du moins, ne peuvent le supporter.

Les feuilles, les fleurs peu charanes sécherout ainsi assez rapidement. Les « bouquets », les « paquets » serout suspendus à une ficelle on à un fil tendu dans le grenier. Les racines seront incisées avant d'être disposées dans le séchoir. Dans tous les cas, la dessiccation ne doit pas

demander plus d'une semaine. 2º SÉCHOIR A AIR CHAUD, - Il est impossible d'obtenir rapidement un produit suffisamment sec, et l'on risque

### d'ÉVIAN = les = BAINS L'ERMITAGE

Lac de Genève (Haute - Savoie)

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE

Ouvert à tous les Médecins consultants - Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes

Relié à l'Établissement Thermal par un Funiculaire Saison 15 Mai - 15 Novembre Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN - LES - BAINS

Artério-Sclérose Presclérose, Hupertension Duspepsie, Entérite Néphro-Scierose, Goutte Saturnisme

LEUR DES HYPOTENSEURS Littérature et Échantillons : VIAL, 4, Place de la Croix-Rous

# GRANDE SOURCE

Régime des ARTHRITIQUES Régime

des HÉPATIOUES

FABRIQUE DE TOUS APPAREILS

### G.-H. Ancien externe des Höpitaux de Paris

15. Rue de la Banque - PARIS - Téléphone : Central 70.55

CRINTURES ABDOMINALES & BAS A VARICES ET BANDES MOLLETIERES & BANDAGES HERNIAIRES Corsets orthopédiques, Appareils de prothèse, Membres artificiels, Béquilles

Viennent de Reparaître

### ARCHIVES

JANVIER, FÉVRIER, MARS, AVRIL 1917.

CONTE DE REDACTION: MM. MAISTRIAU, DEPAGE, NOLF, BRACHET, WILLEMS, DERACHE, LABASSE, HAINAUT, DENHAENE, DE MARNEFFE, HENRARD, DEBAISTEUX, GAUDY, RENAUX.

M. STASSEN et J. VONCKEN, Secrétaires de la Rédaction.

Nous oppeions votre ottention sur ce premier journal médical beige reparoissont malgré l'exil, pendant la guerre ; nous serons heureux de recevoir votre obonnement aux Archives Médicales Belges. Belgique non occupée et France : 16 fr. - Étranger : 18 fr.

Adresser les abonnements à la librairle J.-B. BAILLIÉRE et Fils, 19, rue llautefeuille, à Paris. On peut également s'abonner dans toutes les librairies. ......

Travlement to plus actif Tannurgy de De Ce Bannen 18 gouttes a chacun der & refas Clert un tel de Vanadium how toxique Envoi gratust any melicius 6 rue de La Borde Pary

### SEULES EAUX LINES RECONSTITUANTES

SAINT-LÉGER SES ALICE SE Etablissement thermal ouvert du 15 Juin au 30 Septambre

EAUX DE RÉGIME

Par EXCELLENCE des DYSPEPTIQUES RECONSTITUANTES des FAIBLES et des CONVALESCENTS

Échantillons GRATUITS aux Docteurs Cie de POUGUES, 15 & 17, Rue Auber, PARIS

PURGATIVE, DÉPURATIVE, ANTISEPTIQUE

### VARIÉTÉS (Suite)

en ce cas, à opérer le séchage dans un courant d'air toujours, mais dans un courant d'air tidé. In faut pas que la température dépasse  $40^\circ$  à  $4.5^\circ$ ; on réalise couranuent, ant dans les grands séchoris industriels, une température de 30 à  $35^\circ$ ; elle cet auffisante, pourvn que le conrant d'air soit continn. Pour les parties délicates, comme les fleurs, il sera prudent de ne pas dépaser la température de 20 à  $35^\circ$ ; elle cur suffisante parties délicate, comme les fleurs, il sera prudent de ne pas dépaser la température de 20 à  $35^\circ$ .

Pour réaliser de telles conditions, il faut installer un





Plan d'un séchoir à air bhaud.

séchoir. Cette installation est facile et peu coûteuse (1).

Nous recommandons pourtant aux récolteurs de ne pas
faire cettelinstallation sans entente préalable avec le dro-

(1) Ou pourra transformer en séchoir une pièce, construite sur terrain sec, répondant, pour un trafic moyeu, aux dimensions suivantes:

Longueur: 4 à 8 mètres environ. Largeur: 3 à 4 m,50 euviron. Hauteur: 3 à 4 mètres environ.

La pièce comportera, comme ouvertures, outre la porte, deux ouvertures (O, O), placées en diagonale, parlesquelles circulera coustamment un courant d'air. Les séchoirs serout disposés à guiste, plus expert en cette matière, et qui, en dehors des conseils qu'il leur donnera, pourra parfois les aider pécuniairement.

La durée du séchage varie évideumeut avec la température, l'aération, la nature de la plante. A titre documentaire, on reticudra que les flems demaudent douze à vingt-quatre heures, les feuilles un à cinq jours, les racines quatre à huit jours.

Ou recounaît que la dessiccation est suffisante lorsque, froissant la plante entre les doigts, on la brise facilement, avec un bruit sec. On pourrait, dès ce moment, emballer la plante.

Pourtant, il est bou de l'exposer préalablement, pendant un jour ou deux, dans une atmosphère très légèrement humide. En effet, lorsqu'ou emballe des produits trop secs, ils se brisent, pour peu qu'ils soieut un peu fortement serfes. Il suffia d'étaler la drogue, préalablement séchée, à la surface du sol, dans un haugar, au coutact de l'air exérferiur — ou dans une cave légérement humide. Au bout de douze à vingt-quatre heures, la drogue aura repris, vace l'humididé nécessaire. La consistance recherchée.

REMARQUE IMPORTANTE. — Quelques-una des végécaux susceptibles d'être récoltés dans nos pays sont des plantes vénheusses (Acouit, Belladone, Digitale, Datura, Jusquiame, Morelle). Il faudra prendre soiu de les récolter et les mettre à sécler séparément, afin d'évirer qu'il ne s'en mélange avec d'autres drogues ; ce mélange pontrait étre cause d'accidents graves, au moment de l'emploi; lis peuvent domner lieu à des poursuites judiciaires, en cas d'accident, et, recomus par le droguiste, lis ferout refuser le produit offert. Il serait donc bon d'ôpedre le tri, le séchage des toxiques, dans une pièce spéciale, que l'on fermera en debors des mouents de travail

D ....

droite de l'entrée (Ei), ou disposera dans l'angle un poéte (p') pourre d'une tignateir ecourbée, ain de réaliser une mélheure utilisation de la chaicur, aloutissant à une chemide (Ch.). Le pois sem entouré d'un grillage métallique. Cette précantion est utile : a des feailles sècles, par exemple, sontcitables par un brasque contant d'arian contact du foyer, cut les contacts de la contact de la contact de la contact de la contact partie le foyer d'un gillage distant de 20 à 20 centimétres, on évite est inconvénient dangere.

of evrue ext intollement analgereix.

Dans le reate de la pièce, on installera les séchoirs propraDans le reate de la pièce, on installera les séchoirs proprapoutres verticoles (PD) disposera, je long des unurs, decise
poutres verticoles (PD) disposera, je long des unurs, decise
autres poutres (PD). Batur les poutres et le murit de notal cont
disposés des fils métalliques (PG) avec tendeus (TD). Endir,
curte ces fils de fer sont placées les toiles ou écanities écstifices
à recevoir la récolte. Ces toiles sont fixèes aux fils latéraus
par des anneueux (An) qui peuvent gilsser le long des fils.

On peut placer plusieurs étages de toiles : la toile inférieure sera placée à 50 ou 80 centimètres du soi ; ou laissera, eutre les toiles, uu intervalle de 20 à 25 centimètres (A à A<sup>5</sup>).

Une installation de cet ordre suffira largement dans la plupart des entreprises. On trouvera, près des industriels, les renseignements complémentaires dont on aura besoin.

### Iodéine MONTAGU

(Bi-Jodure de Codéine)

SIROP (0,04) TOUX
PILULES (0,01) EMPHYSEME

42 Boulevard do Port-Royal, PARIS.

### **Broméine** Montagu

(Bi-Bromure dé Codéine)

SIROP (0.03) TOUX nerveus INSOMNIES

RMPOULES (0.02) SCIATIQUE NÉVRITES

49, Bouleverd de Port-Royel, PARIS

### NOUVELLES

Morts au champ d'honneur. - M. Georges Hildebrand, externe des hôpitanx de Marseille, médecin auxiliaire, décoré de la croix de guerre. - M. le Dr Rainant, médeciu des troupes coloniales. Il revenait en France pour partir an front. L'escorte dont il faisait partie a été attaquée aux environs d'Agadir par une bande de noirs. Il est tombé victime d'un odieux guet-apens. -- M. Jean de Langenhagen, médecin auxiliaire au 23º régiment d'infanterie, tué à l'ennemi le 16 avril 1917. Il avait été blessé une première fois en 1914 à la bataille de la Marue et avait demandé à retourner au front. Il était le fils du docteur Maurice de Langenhagen, de Plombières, et de madame, née Schlagdenhauffeu, fille du savant chimiste et regretté directeur de l'école de pharmacie de Nancy. - Le Dr Bois, médecin-major de 2º classe, ancien interne des hôpitaux de Paris, médecin de la préfecture de la Seine, décédé le 29 mars à l'hôpital de Neufchâteau, des suites d'une maladie contractée au front.

Nécrologie. — Mes Labbé, mère des De Marcel Labbé, te Heuri Labbé, professeurs agrégés à la Paculté de métlecine de Paris, à qui uous adressons l'expression de notre douloureuse sympathie — Le D' Charles Aillaud (de La Clotat). — Le D' Rimile Robhi, métécin-major de 1<sup>se</sup> classe. — Le D' Léon Pournier (d'Amières), médech aidé-major décédé à Mutton.

Mariages. — Mue Mathilde Routier, fille du chirurgien de l'hôpital Necker, membre de l'Académie de médecine, et M. Henri Piogey, architecte. — M. le D' Gaston Sigur. I, médecin aide-major de 1<sup>rr</sup> classe aux armées, et Mile Marie-Thérèss Mansity.

Service de santé. - Sont nomujés :

Au grade de médeciu-major de 2º classe de territoriale, les médeclus aides-majors de 1º0 classe :

M. NUVIS (Paul-Erasme-Émile), gouvernement militaire de Paris; M. LIPPMANN (Meyer-Adrien), gouverne-

ment militaire de Paris; M. MURET (Ernest-Pierre), détaché en mission au gouvernement militaire de Paris; M. Lemichez (Paul-Aimable-Pirmin-Joseph), région du Nord; M. TELLIER (Adolphe-Victor), région du Nord; M. WATEAU (René-Marie), région du Nord; M. Tou-CHARD (Paul-Louis-Joseph), 3º région; M. LAPEYRE (Henri-Jean-Baptiste), 3e région; M. NICOLAS (Auguste-Yves-Alexandre), 3º région ; M. CANGE (Gustave-Ernest-Henri), 36 région ; M. BOULLENGER (François-Aimable-Désiré), 3º région ; M. ZARZYCKI (Pierre-Théodore), 4º région; M. Rosenthal, (Georges-Fernaud-Louis), 4c région ; M. DE KEATING-HART (Walter-Valentin), 4e région ; M. WEILL (Léon-Raphaël), 5e région ; M. Kresser (Hubert), 5° région; M. Ducoudray (Léon-Jules-Louis), 5º région ; M. Pouler (Théophile), 5e région ; M. GIRY (Marie-Charles-Alexis-Dominique), 6º région : M. Bestion (Louis-Alexandre-Philippe), 6º régiou; M. HARTEMANN (Martin-Marie-Léon), 7° région; M. NETTER (Isaac-Georges), 7º région; M. BOURGEAU (Victor-Marie-Alfred), 7e région; M. DURET (Valentin-Pierre-Charles), 8º région ; M. RINGOT (Georges-Marie-Joseph), qu région ; M. ABT (Georges-Jean-Geoffroy-Rmmannel), or région ; M. Boisramé (Paul-Pierre-Joseph), 9e région ; M. DE LORGERII, (Paul-Charles-Léon-Marie), 106 région ; M. BALENCIE (Jacques-Jean-Pierre), 10° région; М. Сандаво (Jean-Baptiste-Victor-François), 10º région.

Ligue nationate contre l'alcoulisme, 147, boulevard Saint-Germain: Les mercredis à 5 heures, consultations pour les « Buveurs d'habitude» et les familles des alcooliques, par le D' Roger Micony, médecin en chef de la Maison nationale de Charenton.

Clinique médicate de l'Hôtel-Dieu de Paris. — M. le professeur Gilbert, le saunedi 19 mai à 10 h. 3/4. Leçon cl'nique.

多路路路路路

# NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

Gouttes de glycérophosphates alcalins (éléments principaux des tissus nerveux)

Convalescences, Surmenage, Dépressions nerveuses

xvàxx gout à ch. repas.—6, Ruo ABEL, PARIS — Le Fl. 3 tr.—Hi sucre, ni chaix, ni slocol.



PRODUITS DE RÉGIME

# CH. HEUDEBERT

Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiqués

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).

ANTERRE (Seine).



RECOUVREMENTS PARIS 10 º/o

H. MAUGER

Ancien chef du serolce des recouvrements du Syndicat des Médecins de la Seine (15° Année) Bureau, 39, rue Galande, PARIS (V°)

### NÉCROLOGIE

### LE DOYEN LANDOUZY

de succomber à l'âge de soixante-douze ans. Lorsqu'il ya quelques mois nous apprimes qu'il était souffranconnaissant son énergie et les ressources de sa mervei leuse nature, nous ne doutâmes pas de sa guérison rapide et complète. Mais il apparut bientôt que quelque chosè en lui était changé, que le ressort qu'il avait tendu à l'excès pendant tant d'années était brisé et qu'il ne sortirait pas vivant de cette épreuve. Aussi suivions-nous avec angoisse les phases du mal qui devait l'emporter.

Désormais les destins sont accomplis et la médecine

française est plongée dans le deuil.

D'origine champenoise, comme Corvisart, comme Lancereaux, de famille médicale, né à Reims, le professeur Landouzy devait de ce fait éprouver plus vivement que beaucoup d'autres les effets de la barbarie allemande, et il n'y a nul doute que la torture scientifique et raffinée à laquelle depuis trois ans a été systéma-

tiquement soumise sa cité natale, n'ait répercuté jusque dans les fibres les plus intimes de son être.

Achevée dans l'horreur de la guerre, sa carrière médicale avait été interrompue presque à son début par le même fléau. Mais la campagne de 1870, à laquelle je fais allusion, avait été brève et, les hostilités terminées, le professeur Landouzy, qui jusqu'alors n'avait atteint que le grade d'interne provisoire, en dix ans, emporta tous les titres qui s'acquièrent au concours.

Je le vois encore dans son rôle de candidat à l'agrégation en 1880. Le concours comportait à cette époque, entre autres épreuves, une thèse qui

était l'objet d'une argumentation publique de la part des compétiteurs dont les noms étaient tirés au sort. Les étudiants étaient férus de ces séances où le plus souvent on se déchirait à belles dents. Aussi le grand amphithéâtre de la Faculté fléchissait-il sous le poids des spectateurs.

Dans ces tournois, le professeur Landouzy se montrait terrible jouteur. De petite taille, mince, nerveux, la tête renversée en arrière, selon une pose qui lui était et qui lui est restée familière, la voix claire, le débit rapide, facile, incisif, souvent ironique, le style tout personnel, il était redoutable dans l'attaque, habile et heureux dans la défense.

Si je relate ce souvenir lointain, c'est que tel était alors le professeur Landouzy, ardent, volontiers combatif, tel il demeura jusqu'à la maladie qui devait l'emporter.

Après les lauriers cueillis au concours, ce furent ceux que décerne l'élection : aux titres de chef de clinique, de médecin des hôpitaux, d'agrégé, le maître ajouta ceux de professeur de la Faculté, de membre de l'Académie de médecine, enfin, suprême honneur, de doyen et de membre de l'Institut.

Intercurremment lui échovaient les grades successifs de la Légion d'honneur jusqu'à ce lui de Commandeur, ainsi que d'autres distinctions dont l'ultime, la médaille d'or des épidémies, lui avait été remise tout récemment et fut peut-être sa dernière joie.

Savant elinicien, hygiéniste, professeur de thérapeutique puis de clinique médicale, journaliste, administrateur, etc., le professeur Landouzy a mené de front et à bonne fin de multiples et disparates travaux, grâce à

des dons naturels peu communs, grâce à un labeur pro-Après une longue et cruelle maladie, le professeur Lan , disport, et à une extracte activité, rendus possibles par douzy, doyen de la Paculté de médecine de Paris, vient , pour le companiele santé.

Qu'il me soit permis de montrer quelques-unes des face de son œuvre.

Jacog de son ceavre.

The state, le maitre a enseigné par la parole et par
glume phendant trente ans, de 1877 à 1916. Je menglumera particulièrement les leçons de vacances qu'il fit å 1886 å la Charité, dans le service de son chef, le professeur Hardy. Récemment nommé à l'agrégation, dans toute l'ardeur de la jeunesse, en pleine possession de tous ses moyens, disciple de Pasteur et de Bouchard, il fut un des premiers, non pas à entrevoir, mais à discerner nettement, la part prépondérante qui revient aux germes morbides dans la genèse des maladies. Aussi, dans sa bouche et dans ses écrits, les maladies prirent-elles des désignations nouvelles, telles celles d'amygdalite in/ectieuse, de néphrites infectieuses, etc.

Je mentionneral surtout les leçons de thérapeutique qu'en qualité de professeur le maître fit à la Faculté, de

1893 à 1902, et les leçons de clinique qu'il fit ensuite à l'hôpital Laënnec comme successeur de Jaccoud.

Savant clinicien, le professeur Landouzy a reculé les limites de la science médicale et rendu sa mémoire impérissable. Je n'en veux pour preuve que la myopathie qui porte son nom associé à celui de son collaborateur et ami Dejerine. Mais, que d'autres sujets pathologiques ne pourrait-on pas énumérer que sa griffe a touchés, et auxquels son souvenir est resté attaché! Je citerai la blépharoptose céré brale, la sciatique névrite et la sciatique névralgie, l'adipose sous-cutanée par atrophie musculaire, le zona et les éruptions zostériformes, la camptodactylie, l'artérioclérose typhique (avec Siredey).



Professeur Landouzy.

Je pourrais allonger cette liste, mais j'ai hâte d'enarriver à la partie capitale de l'œuvre de Landouzy, à celle qui concerne la tuberculose.

Si nous savons aujourd'hui que la pleurésie vulgaire, naguère attribuée au froid, est de nature bacillaire, c'est à Landouzy que nous le devons. Si nous savons de même que' l'asthme, que la chlorose, que la sciatique, dans certains cas, procèdent de la même source, c'est au même maître qu'en revient l'honneur. C'est lui aussi qui, sous l'appellation de typho-bacillose, nous a appris à connaître une modalité anatomo-clinique ignorée jusqu'alors de la tuberculose aigue, la septicémie bacillaire. Enfin, c'est lui qui a mis en évidence, avec le relief nécessaire, la fréquence et par suite l'importance de la tuberculose des enfants du premier âge (avec Queyrat).

Enchaîné 'par ses découvertes à l'étude de la phtisie dès le début de ses recherches, le clinicien de Laënnec entreprit, seul ou avec ses élèves, principalement avec Léon Bernard, avec Gougerot, Laederich, Salomon, Bigart, Halbron, une revision en quelque sorte systèmatique des divers problèmes suscités par cette maladie, et il n'est pas jusqu'à un point d'histoire y afférent, le toucher des écrouelles, qui n'ait été de sa part l'objet d'une intéressante plaquette.

L'étiologie et la prophylaxie de la tuberculose captivèrent tout particulièrement son attention. « Maladic sociale », la phtisie fut envisagée par lui en « médecin social ». Il en scruta l'hérédité ou de graine ou de terrain, et s'efforça de préciser celui-ci. Il en considéra lè développement dans ses rapports avec l'importance des groupements humains, villes, bourgades, communes,

### NÉCROLOGIE (Suite)

dans ses relations avec les professions et décrivit, parmi les tuberculoses professionnelles, celles des infirmiers, des agents des postes et télégraphes, des gardiens de la paix, des blanchisseurs. Enfin, en possession des notions étiologiques indispensables, e il prit rang . - pour , employer ses propres paroles - « dans la pléiade.d'initiateurs qui ont organisé en France la eroisade aptituberculeuse ».

Non seulement il intervint par des communications dans les divers Congrès de la tuberculose, par des discussions dans les Académies et dans les commissions, mais encore il descendit dans la rue, si l'on peut dire, fit des conférences à l'usage du public, fonda le sanatorium populaire de Bligny et fournit au président Léon Bourgeois, pour la création et la direction de son dispensaire antituberculeux, sa collaboration la plus dévouée, la plus ardente et la plus efficace.

C'est dans l'Exposé de Titres du maître de 1910, qu'il faut lire, quoique incomplet, le résumé des recherches qu'il a poursulvies en phtisiologie. On est frappé de l'ampleur de l'œuvre accomplie. Certainement, nul médeein vivant ne pourrait actuellement, sur le même sujet, mettre en parallèle avec elle une œuvre d'égale valeur. Aussi son autorité en la matière était-elle incontestée et briguait-on son patronage ou son concours pour toute entreprise dont elle était l'objet.

Homme de bonne volonté et de conscience, le professeur

Landouzy ne refusait jamais ni l'un ni l'autre. Tonjours prêt, d'ailleurs, quand il s'agissait de combattre le bon combat et de servir son pays, la lutte antituberculeuse était loin d'être la soule cause à laquelle il se dévouât. Chacun sait l'intérêt, je dirai plus, la passion avec lesquels, pendant treize années successives, le crénophile qu'il était prit la tête des voyages aux Villes d'eaux organisés: par Carron de la Carrière. Il s'agissait de faire connaître nos stations hydrominérales aux médecins français et étrangers, de lutter contre les stations de l'Europe centrale, de vaincre le péril hydromineral allemand. Il y avait un devoir patriotique à reniplir. Le maître n'avait pas hésité : quelles que fussent les fatigues des pèlerinages à accomplir, il les avait accomplis.

Vient 1914 et la guerre. Le doyen, qui, quarante-quatre ans auparavant, avait revêtu le costume d'aide-major et avait été affecté au Val-de-Grâce, offre ses services et est attaché à l'hôpital militaire Buffon. Avec tont son cœur et tout son savoir il soigne nos pauvres soldats. Il est chargé d'expertises militaires délicates. Il aborde et résoud la grave question des « blessés de la tuberculose ». Bref, il rend à l'armée d'éminents services.

En assistant à ses obsèques l'autre jour, dans la chapelle du Val-de-Grâce, c'était done bien un soldat que nous honorions, mais, plus encore qu'un médecin-soldat. le soldat du devoir. A. GILBERT.

### VARIÉTÉS

### **GUIDE DU RÉCOLTEUR** DE PLANTES MÉDICINALES

Nous donnons ici la liste des plantes couramment récoltées. Quelques drogues senles n'y figurent pas, qui ne sont pas d'un emploi général et que l'on ue récoltera, parfois, que sur demande spéciale d'un industriel

Pour chacune des espèces citées, nous donnons les noms les plus répandns; nous indiquons aussi quelles parties de la plante on utilise d'habitude. Nons donnons la date à laquelle commence la récolte et la durée de cette récolte. Ces notions sont valables pour les années courantes. Il est bien évident que, suivant les années, la végétation pouvant marquer, pour des eauses générales ou dans des régions particulières, une avance ou un retard sensibles, ees dates seront modifiées dans le même sens.

Certaines plantes ne se tronvant en abondance que dans quelques régions ou terrains privilégiés, nous en faisons la remarque, pour éviter au récolteur des recherches inutiles, ou pour attirer son attention sur certaines récoltes, plus particulièrement recommandables dans sa région

Il est bien entendu que l'on ne récoltera qu'après avoir, demandé aux droguistes les renseignements complémentaires nécessaires, afin de ne pas s'exposer à accumuler des plantes peu demandées

Enfin, nous avons indiqué par le mot Poison, les drogues dont la récolte et la manipulation devront se faire à part (1).

(1) Pour de plus amples reuseignements, consulter : HÉRAUD, Dictionnaire des plantes médicinales, 4º éclition, 1910, 7 fr. -RECLU, Guide de l'herboriste, 3º édition, 1915, 3 fr. -- Boe-QUILLON-LIMOUSIN, Formulaire des plantes médicinales coloniales et exotiques, 3 fr.

### Calendrier

### pour la récolte des plantes médicinales (1)

| DÉBUT   | DURÉE            |                                                                                         |
|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| DE LA   | DE LA            |                                                                                         |
| RECOLTE | RÉCOLTE          |                                                                                         |
| Janvier | Jusqu'en avril   | Helléboro noir — Rose de Noël :<br>fleurs. Les rachnes se ré-<br>coltent toute l'année. |
| Février | Jusqu'en avril   | Bois-Gentil — Bois joli —<br>Garou — Mézéréon ; écorce.                                 |
|         | Jusqu'en avril   | Orme champêtre: fleurs.                                                                 |
|         | Jusque fin mars  | Pin sylvestre : bourgeous.                                                              |
| Mars    | Jusqu'en avril   | Anémone pulsatite — Pulsa-<br>titte: plante fleurie.                                    |
|         | Jusqu'en mai     | Gui: fleurs, fenilles mondées.                                                          |
|         | Jusqu'en avril   | Narcisse des Prés.                                                                      |
|         | Jusque fin avril | Cabaret (Asarum) : plante<br>entière.                                                   |
|         | Jusqu'en avril   | Peuplier: bourgeous cucillis<br>avant l'épanouissement.                                 |
|         | Jusqu'en avrll   | Petit houx — Fragon épineux :<br>fouilles                                               |
|         | Jusqu'en juin    | Pervenches (petite et grande) :<br>feuilles.                                            |
|         | Jusqu'eu julu    | Romarin: feuilles, sommités<br>ilenries. Sonvent cultivé<br>dans les jardius.           |
|         | Jusqu'en avril   | Tamier — Sceau de la Vierge<br>— Sceau de Notre-Dame —                                  |
|         |                  | Herbe aux femmes battues;<br>fleurs (racines tonte<br>l'année).                         |
|         | Jusqu'en avrll   | Tussilage — Pas-d'ane; fleurs<br>(feuilles en mai-juin).                                |
|         | Jusqu'en avril   | Violette (violette odomnte) i.                                                          |
| Avril   | Jusque fin mai   | Adonis - Adonide du prin-                                                               |

temps : Alsace, Cévenucs, Mende, Montpellier.

(1) Voir nº du 12 mai 1917.

### VARIÉTÉS (Suite)

| DÉBUT<br>DE LA<br>RÉCOLTE | DURÉE<br>DE LA<br>RÉCOLTE |                                                                                                                    | DÉBUT<br>DE LA<br>RÉCOLTE | DURÉE<br>DE LA<br>RÉCOLTE        |                                                                                                      |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avril                     | Jusque fin juillet        | Camomille allemande — Petite<br>camomille : fleurs                                                                 | Mai                       | Jusque octobre<br>Mai            | Alkėkenge — Coqueret : fruits.                                                                       |
|                           | J. fin septembre          | Chélidoine — Grande éclaire :<br>plante entière.                                                                   |                           | Mai                              | Aubépine: fleurs non épa-<br>nouies (eu grappes); fruits<br>eu septembre-octobre.                    |
|                           | Tusque fiu mal            | Faux ébénier - Gytise : fleurs.                                                                                    |                           | Tusque août                      | Bistorte.                                                                                            |
|                           | Jusque fin mai            | Ficaire — Petite belaire:<br>plante entlêre.                                                                       |                           | Jusqu'en juin                    | Busserole :- Raisin d'ours ;<br>feuilles.                                                            |
|                           | Jusque fiu julu           | Fraisier: feuilles, fruits, ra-<br>elnes.                                                                          |                           | Jusque septembre                 | Beecabunga — Cresson de<br>chien : plaute entière avant                                              |
|                           | Jusque fin juiu           | Globulaire-Turbith. Région                                                                                         |                           |                                  | la floraisou.                                                                                        |
|                           | Jusque am Juna            | méditerranéenne, de Nice ù                                                                                         |                           | Tusque fin juin                  |                                                                                                      |
|                           |                           | Perpignan.                                                                                                         |                           | Tusque ini juni<br>Tusqu'eu août | Châtaignier: fleurs, feuilles.                                                                       |
|                           | 4                         |                                                                                                                    |                           | Jusqu'eu aout                    | Cicutaire — Erodium à teuilles                                                                       |
|                           | Avril                     | //: fruit.                                                                                                         |                           |                                  | de ciguë: plante entière.                                                                            |
|                           | Jusque fin juin           | Myrtille: fleurs (bois et<br>bruyères des moutagnes<br>silleeuses d'une grande par-<br>tie de la France : pas dans |                           | Jusque fin jult                  | Colchique — Veilleuse — Sa-<br>fran des Prés: graiues,<br>fruits. « Poison ».<br>Concombre: graines. |
|                           |                           | le Midi).                                                                                                          |                           | Jusque fin juln                  | Consoude - Oreille d'áne -                                                                           |
|                           | Jusque fin juillet        | Ortic blanche - Lamier:                                                                                            |                           | Jusque mi jum                    | Herbe aux coupures : fleurs.                                                                         |
|                           | Jusque an Junet           | fleurs, plante fleurie.                                                                                            |                           | Mai                              | Coenassier: fleurs.                                                                                  |
|                           |                           | Psyllium — Herbe aux puces :                                                                                       |                           |                                  |                                                                                                      |
|                           | Jusque fin juillet        |                                                                                                                    |                           | Jusque septembre                 | Cresson: plante entière.                                                                             |
|                           |                           | graines; lieux sabionueux                                                                                          |                           | Jusque fin juin                  | Cynoglosse: fleurs.                                                                                  |
|                           |                           | ou pierreux du Midi : Rous-                                                                                        |                           | Jusque fin juin                  | Epine-vinette.                                                                                       |
|                           |                           | sillon, Languedoe et région<br>méditerranéenne.                                                                    |                           | Jusque juillet                   | Euphraise — Casse-lunettes:<br>plante entière.                                                       |
|                           | Tusque fin juillet        | Pivoine: pétales des fleurs.                                                                                       |                           | Tusqu'en août                    | Estragon : plaute entière.                                                                           |
|                           | Jusque fin mai            | , Prunier épineux - Prunellier;                                                                                    |                           | Jusque septembre                 | Fumeterre; plaute fleurie.                                                                           |
|                           | Judgue am amin            | fleurs.                                                                                                            |                           | Jusque fru juiu                  | Genêt à balai : fleurs.                                                                              |
|                           | Tusque fin julllet        | Pulmonaire - Herbe aux                                                                                             |                           | Jusque fin août                  | Herbe à Robert - Bee de Grue;                                                                        |
|                           |                           | poumons: feuilles.                                                                                                 |                           |                                  | plante cutière.                                                                                      |
|                           | Jusque fin mai            | Rosier à cent feuilles : fleurs.                                                                                   |                           | Jusque fin julu                  | Houx: fleurs.                                                                                        |
|                           |                           | Cultivée en Basse-Pro-<br>vences                                                                                   |                           | Jusque fin julllet               | Jusquiame noire: feuilles<br>cueillies nu moment de la                                               |
|                           | Jusque fin mai            | Rose de Provins : fleurs, Cul-<br>tivée à Provius, en Tou-<br>raine.                                               |                           |                                  | floraison, de préférence la<br>deuxième année de végé-<br>tation. « Poison ».                        |
|                           | Jusque fin julu           | Steau-de-Salomon. — Herbe                                                                                          |                           | Mai                              | Iris: fleurs.                                                                                        |
|                           | Jusque III Juia           | aux banaris.                                                                                                       |                           | Jusque fin julu                  | Lierre terrestre; plante en-                                                                         |
|                           | Tusaue⁴fin mal            | Saule blanc : fleurs.                                                                                              |                           | Lander vin hun                   | tière.                                                                                               |
|                           |                           |                                                                                                                    |                           |                                  |                                                                                                      |



# Le Diurétique rénal par excellence

### LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration SOUS SES QUATRE FORMES

PRODUIT FRANÇAIS

- Ces cachets sont en forme de cœur et se p 4, rue du Roi-de-Sicile

### VARIETÉS (Suite)

népre DITTORY DE TA DE TA PÉCOTTE whenter Mai Tout Pate Insou'en octobre Jusqu'en août Jusque fin juin Tusqu'en octobre Jusqu'eu octobre Jusqu'en juillet lusqu'en octobre Jusqu'en novembre Tout Pété

Jusqu'en septembre Jusqu'en octobre

Jusqu'en automne Jusque fin juin Tout l'été

Jusqu'en hiver Jusqu'en juin Jusqu'en septembre

Jusque fin juin

Jusque fin juin Jusque fin juin Ményanthe — Trèfle d'eau ; feuilles récoltées an moment de la floraison. Mercuriale : plante fleurie.

Mercuriale: plante fleurie.
Millepertuis: plante entière
fleurie.
Muguet: plante entière récoltée au début de la floraison.

tée au début de la floraison.

Ortie brûlante. — Pețite ortie;
plante entière.

Pensée sauvage; plante eu-

tière fleurie.

Pied-de-chat: fleurs. Régions montagneuses des Alpes, Pyrénées, Vosges.

Pisceulit: toute la plante, y

Pisseulit: toute la plante, y compris la racine, avant la floraison. Les fletrs se récoltent séparément.

Plantain: femilles; plante entière. Polygala — Herbe à lait: racines.

racines.
Polypode de chêne — Réglisse
des bois : rhizome.

Prêle — Queuc-de-ral — Queucde-cheval : plante entière.
Reilort - fauilles Cullivé.

Sabine: jeunes rameaux, « Poison ». Scolopendre — Langue de cerf:

feuilles.

Séneçon: plante entière.

Sorbier des oiseaux: fleurs.

Spergulaire rouge: plante entière. Champs sablonneux
et pâturages élevés des

Alpes et des Pyrénées.

Stochas — Lavande Stochas;
sommités fleuries. Région
méditerranéeune
Tussilage — Pas-d'ûne —
fenilles.

Valériane : fleurs.

DÉBUT DURÉB DE LA DE LA RÉCOLTE RÉCOLTE

Juin Jusque fin aout

Jusque fin juillet Jusque fin nont Jusque fin juillet

J. fin septembre Jusque fin août

Jusque fin août J. fin septembre

Jusque fin juillet Jusque fin sept.

Jusque fin août

Jusque fin juillet

Jusqu'en août Jusque fin août Jusque fin juillet

Jusqu'en septembre

Jusque fin août Jusque fin juillet Jusque fin août Aconit: feuilles récoltées avant la floraison. Plante fleurie. Lieux ombragés et lumides des inontagnes: Jura, Alpes, Pyrénées, Vosges. « POISON ». Actée — Herbe aux poux :

parties aérieunes.
Aunée : raeine.
Aristoloche — Clématite : par-

ties aériennes.

Armoise commune: plante
entière ou feuilles mondées.

Bardane — Herbe aux letgueux : feuilles, tiges, fleurs.

Buglosse: plante entière fleurie. Midi de la Francerie. Sables d'Olonne, Loire-Imférieure. Peut se euliver.

Bugranc Bougranc Arrête-beuf: racines.
Caille-lait — Caillet jaunc:
plante entière au moment
de la floraison.
Camomille romaine: fleurs

mondées. Centre et onest de la France. Cultures. Capillaire de Montpellier : plante entière. Midi de la France, Corse.

France, Corse.

Cassis: feuilles.

Cataire: sommités fleuries.

Chardon bénit: feuilles et sommités fleuries. Se trouve dans les mêmes régions que

les oliviers, Cultivé, Chicarée sauvage : feuilles, Cultivée. Cinémire : régions littorales méditerranéennes.

Ciguê—Grande ciguê—Ciguê tachetêc: fenilles, fruits. \* Poison \*. Coqueticot: Pétales mondés. Cuscute: plante flenrie. Pousse sur luixtrie, le chanvre.

Académie de Medecine de Paris.
Prix Orfila (6,000 fr.)
Prix Desportes.

# DIGITALINE criste

GRANULES BLANCS
au 1/4 de milige.
GRANULES ROSES
au 1/10 de millige.
AMPOULES au 1/4 de millige.
AMPOULES au 1/10 de millige.

49, Boul. Port-Royal, Paris.

NATIVELL

Artério-Sclérose Presclérose, Hypertension Dyspepsie, Entérite Néphro-Sclérose, Goutte Saturnisme MINÉRALOGÈNE BOSSON

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS
Littérature et Échantillons: VIAL, 4, Place de la Croix-Rousse, LYON



TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS
ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS

ARISTOSE - CÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC.

CÉRÉALES JAMMET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc.
ochure et échantillons sur demande, M. JAMMET, 47, Rue de Miromesail, PARIS

DÉBUT

DR LA

RÉCOLTE

Juin

DURÉE

DIS TA

RÉCOLTH

Jusque septembre

Jusque septembre

Jusqu'en septembre Digitale. Récolter les feuilles

« Poison ».

Dompte-Venin: plante en-

feuilles.

tière, racines.

de la plaute sauvage pendant la deuxième année de

végétation. Grès et granits, terrains siliceux : Vosges,

Auvergue, Alpes, Pyrénées.

Donce-amère: tiges privées de

# VARIÉTÉS (Suite)

RECOLTE

Juin

DURÉE

DE TA

PÉCOTER

Hièble - Petit Sureau : flents,

Impératoire : racine. Pâturages des montagnes :Vos-

ges, Alpes du Dauphinė, montagnes de la Lozère et

dn Vigan, Mont-Dorc, Cautal, Pyrénées. Jacobée — Herbe à Jacob:

Liseron des haies (liseron à

plante entière fleurie.

Liseron des champs : fleurs.

Jusque juillet

Jusqu'en juillet

Jusqu'en août

Jusque juillet

Jusqu'en octobre

ÉCHANTILLONS, 4, rue du Faubourg-Poissonnière, PARIS (Xº)

Comprimés d'hexaméthylènetétramine chimiquement pure

Dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour)

### VARIÉTÉS (Suite) DÉBUT

| DÉBUT<br>DE LA<br>RÉCOLTE | DURÉB<br>DE LA<br>RÉCOLTE                                    |                                                                                                                                                                 | DÉBUT<br>DE LA<br>RÉCOLTE | DURÉE<br>DE LA<br>RÉCOLTE            |                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Juin                      | Jusque fin juillet<br>Jusqu'en octobre<br>Jusque fin Juillet | Réglisse: fleurs. Ronce: feuilles. Rue des jardins — Rue fétide: tiges et feuilles avant l'épa- nonissement des fleurs. Midi de la France. Cultivée.  POISON ». | Tuillet                   | Jusque septembre                     | Gap, Briaucon, Mont-Meziu,<br>Forez, Cantal, Mont-Dore,<br>Pyrénées, Canlgou, Ba-<br>guères-de-Luchon, etc.<br>Se trouve aussi dans les<br>plaines marécageuses de<br>Sologne.<br>Argentine: plante entière. |
|                           | Jusqu'en août<br>Tusque fin juillet                          | Sanicle: feuilles. Plante en-<br>tière.<br>Sauge: feuilles.                                                                                                     | Junet                     | Jusque fin août                      | Aurone mále — Citronnelle:<br>feuilles, sommités fleuries.                                                                                                                                                   |
|                           | Jusque fin juillet                                           | Scroiulaire aquatique.                                                                                                                                          |                           |                                      | Rocher's du littoral, collines<br>sèches du Midi.                                                                                                                                                            |
|                           | Jusque fin août                                              | Scrojulaire noueuse. — Herbe<br>aux écrouelles : feuilles, ra-<br>cines.                                                                                        |                           | Jusque fin août                      | Aurone femelle — Santoline:<br>soumités fleuries. Coteaux<br>calcaires du Midj.                                                                                                                              |
|                           | Jusque fin juin<br>Jusque fin juillet                        | Sureau noir: fleurs.  Staphysaigre. — Herbe aux boux.                                                                                                           |                           | Jusque fin août                      | Absinthe — Grande absinthe:<br>feuilles, sommités fleuries.<br>Lieux incultes, pierreux.                                                                                                                     |
|                           | Jusque fin juillet                                           | Thym: plante fleurie. Lieux<br>du Midi. Cultivée.                                                                                                               |                           | Jusque fin août                      | Cultivée.  Absinthe — Petite absinthe:                                                                                                                                                                       |
|                           | Jusqu'en septembre<br>Jusque fin juillet                     | Tormentille: racinc.<br>Ulmaire. — Reine des près:<br>fleurs, tiges fleuries.                                                                                   |                           | Tusque fin août                      | feuilles, sommités fleuries.<br>Cultivée.<br>Ansérine vermifuge: plante                                                                                                                                      |
|                           | Jusqu'en septembre                                           | Velar - Herbe aux Chantres :                                                                                                                                    |                           |                                      | fleurie, fruit. Cultivée.                                                                                                                                                                                    |
| •                         | Jusqu'en août                                                | feuilles, plante fleurie.  Verge d'Or — Herbe aux  Juifs — Bâton de Saint-  Pierre: plante fleurie.                                                             |                           | Jusque fin août                      | Aspic — Lavande spic —<br>Lavande commune: fleurs,<br>sommités fleuries. Littoral<br>méditerranéen.                                                                                                          |
|                           | Jusque fin juillet                                           | Véronique — Herbe à thé:<br>plante entière, feuilles.                                                                                                           |                           | Jusque septembre<br>Jusqu'en octobre | Basilio: feuilles mondées. Bouillon-blanc: fleurs, feuilles.                                                                                                                                                 |
|                           | Jusqu'en octobre                                             | Verveine - Herbe sacrée :<br>feuilles.                                                                                                                          |                           | Jusqu'en août<br>Jusque fin août     | Carthame: fleurs. Petite Centaurée : plante                                                                                                                                                                  |
| Juillet -                 | Jusque fin août                                              | Aigremoins: bouquets.                                                                                                                                           |                           | - '                                  | fleurie.                                                                                                                                                                                                     |
|                           | Jusque fin août                                              | Arnica: fleurs, feuilles. Pâtu-<br>rages des montagnes de grès<br>et granit. Vosges, Côte                                                                       |                           | Jusque fin août<br>Jusque fin sept.  | Chardon étoilé.<br>Chardon Roland — Panicaut :<br>racine.                                                                                                                                                    |
|                           |                                                              | d'Or, Dauphiné, Grenoble.                                                                                                                                       |                           |                                      | Chardon-Marie.                                                                                                                                                                                               |

### EXTRAITS DAUSSE INJECTABLE

Alcaloides totaux de l'Opium

Ampoules Comprimés IPECA INJECTABLE

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Émétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique DAUSSE, 4 Rue Aubriot PARIS.



### Conditions d'Abonnement

Abonnement d'un an : 12 fr. (France): 16 fr. (Étranger).

Abonnements de guerre. - Pendant la durée de la guerre nous recevons aussi des renouvel-

lements ou des abonnements nouveaux à 12 numéros moyennant 3 fr. 50 pour la France.

Asthme, Emphysème Maladies du cœur Angine de Poitrine Affections rénales Hydropisies

l'IODURE de CAFÉINE LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS Pas d'Intolérance al d'Accidents d'Iodisme

### L'ERMITAGE d'ÉVIAN = les = BAINS

Lac de Genève (Haute - Savoie)

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE Ouvert à tous les Médecins consultants - Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes

Rellé à l'Établissement Thermal par un Funiculaire Salson 15 Mal - 15 Novembre Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN - LES - BAINS

### PRODUITS ORGANIQUES DE F. VIGIEF

Capsules Ovariques, Orchitiques, Prostetiques, Hépatiques, Surrénales, Pancréatiques, de Thymus, de Corps thyroïde, etc.

DOSE: Ces diverses empsules s'administrent a la doss de 2 d 6 par jour. Phermacie VIGIER, 12, boul. Bonns-Kouvelle, PARIS

### BLESSÉS

### BAIN DE LUMIÈRE

s'appliquant à toutes les régions du corps

A. HELMREICH, Nancy

# BAIN P.-L. CARRÉ ANT

IODO - RROMO - CHI ORURÉ Shanca Acadêmia da 11-8-10 (PARIS IVª)

Salin chaud pour Convalescents, Anémiques, Neurasthéhiques, Arthritiques, Rhumatisants, Ner-- voux et la Tuberculose osseuss infantile. —

pas donner aux Enfants n'importe quelle Farine a n'importe quel Age

### NORMALES ET GRADUÉES de Grains de Semence.

préparées par G. LINAS, Pharmaelen de 1 cl., ex-Interne des Hôn dateur du "Lactarium de versailles", pour et RÉGIMES NOURRISSONS. ENFANTS 

Mannerie électrique à Versailles-Porchefontaine. \* Maison de Vente: 46. Av. de Sécur. PARIS, Télénb. 749.37

# RECOUVREMENTS PARIS 10 º/a

Ancien chef du service des recouvrements du Syndicat des Médecins de la Seine (15° Année) Bureau, 39, rue Galande, PARIS (Ve)

# Thiosinnaminéthyliodide C6 S Az2 H15 I Ampoules

TOUTES INDICATIONS DE L'IODE ET DE LA THIOSINNAMINE TABÈS, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Affections GANGLIONNAIRES, SCROFULE, etc. Littérature et Échantillons: A. COGNET & C', 43, Rue de Saintonge, PARIS



## ATTIDAT

### SUPPRIME L'INTOLÉRANCE GASTRIOUE

CHEZ les ADULTES, les ENFANTS et les NOURRISSONS

ADJUVANT INDISPENSABLE DE TOUT RÉGIME LACTÉ Spécialement indiqué

dans l'ATHREPSIE, la GASTRO ENTÉRITE des NOURRISSONS la DIARRHÉE INFANTILE, etc.

DOSE: Une mesure à chaque repas dans un peu d'eau ou Une mesure par prise de 100 gr. de lait (une tasse)

Littérature et Echantillon, sur demande.

DÉPÔT GÉNÉRAL: LES ETABLISSEMENTS POULENC FRÈRES 92, Rue Vieille-du-Temple, PARIS

## ANTALGOL Granulé DALLOZ

Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte \* Rhumatisme aigu ou chronique, etc.



### VAL-MONT-LA COLLINE MONTRE

600-660 M. d'altitude avec très belle vue sur le lac Léman.

ÉTABLISSEMENTS MÉDICAUX ET MAISONS DE RÉGIMES

fraitement dictetique et physiotherspique des maladies de la nutrition (arthritisme, goutte, disbéte, obésité, ambiment, anémie, etc.), des affections des organes digestifs (estomac, intestins, tole); des maladies des reins et d.s. troi · la circulation.

HYDROTHÉRAPIE, ÉLECTROTHÉRAPIE, MASSAGE, RADIOTHÉRAPIE

# IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Monsieur GALBRUN met gracieusement à la disposition des médecins-chets des formations sanitaires les flacons d'IODALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades ou blessés

LITTÉRATURE ET ECHANTILLONS : Laboratoire GALBRUN, 8 et 10, Rue du Petit-Muse, PARIS

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, aoec les nombreux similaires paras depuis notre communication au Congrès International de Médecine de Peris 1909.

### MÉDICATION NOUVELLE

Troubles trophiques sulfurés

GRANULÉ

### Soufre colloïdal chimiquement pur

Très agréable, sans goût, ni odeur. Contient 0.10 centier, de Soufre colloïdal par cuiller-mesure.

Le SOUFRE COLLOÏDAL est une II des formes du soufre la plus soluble. la plus assimilable, c'est un soufre non oxydé, c'est sa forme VIVANTE.

Ce qui fait la supériorité du SULFOIDOL sur tous ses congénères, c'est son mode de préparation.

En effet, il ne contient pas, comme dans les solutions, des acides thioniques, ni autres dérivés oxygénés du soufre, c'est ce qui explique son goût agréable et sa parfaite conservation,

Il se dissout dans l'eau pour former un liquide blanc comme du lait. sans dégager aucune odeur et sans qu'il soit besoin comme dans les solutions de l'additionner d'essences fortes (eucalyptus).

Par le procédé spécial M∞ ROBIN, le Soufre colloïdal (Sulfoidol) reste un colloïde, qu'il soit desséché ou non, parce qu'il peut toujours être remis en suspension dans l'eau, qu'il ne varie pas de composition et qu'il présente tous les caractères des mouvements browniens comme on peut le constater à l'ultramicroscope. INDICATIONS: S'emploie

dans l'ARTHRITISME CHRONIQUE. dans l'ANÉMIE REBELLE. la DÉBILITÉ.

en DERMATOLOGIE dans la FURONCULOSE l'ACNE du TRONC et du VISAGE. les PHARYNGITES, BRONCHITES, VAGINITES, URÉTRO-VAGINITES.

dans les INTOXICATIONS METALLIQUES. SATURNISME. HYDRARGYRISME

Le SULFOIDOL se prépare également sous forme:

1º Injectable (ampoules de 2 c. cubes); 2º Capsules glutinisées (dosées à 0,10 de soufre colloïdal par capsule); (1º dosée à 1/15c pour frictions;

30 Pommade 20 dosée à 2/15c pour soins du visage (acné, rhinites); 4º Ovules à base de Soufre colloïdal

(vaginites, urétro-vaginites).

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES

Médailles de vermeil. - A la mémoire de Mme GAIKO-VITSCII (Olga), infirmière, hôpital auxiliaire 109 de Montolivet (Marseille); MHe ROUCHE (Antoinette), infirmière, infirmerie de la gare de la Chapelle à Paris ; Miss Ruth NI-CHOLSON, docteur en médecine, hôpital auxiliaire 301 (abbaye de Royaumont) ; Miss Augusta Berry, docteur en médecine, hôpital auxiliaire 301 (abbave de Royaumont) : Miss Agnès Savill, docteur en médecine, hôpital auxiliaire 301 (abbave de Rovaumont) : Miss Marion WILson, docteur en médecine, hôpital auxiliaire 301 (abbaye de Royaumont); Miss Elizabeth Courtauld, docteur en médecine, hôpital auxiliaire 301 (abbave de Royaumont) : Miss Winefred Ross, docteur en médecine, hôpital auxiliaire 301 (abbaye de Royaumont); Miss Cicely HAMILTON, docteur en médecine, hôpital auxiliaire 301 (abbaye de Royaumont); Miss Kate London, docteur en médecine, hôpital auxiliaire 301 (abbaye de Royaumont); soldat BERNARD (René-Charles), 22e section d'infirmiers militaires, hôpital Bretonneau, à Paris; M. VULLIET (Charles), médecin aide-major de 2º classe. hôpital nº 66, à Châtel-Guyon : Mee la duchesse de LESPARRE née CONEGLIANO, infirmière, hôpital de l'hôtel Astoria à Paris, décédée; à la mémoire de Mme VILNA MOELLER, infirmière, hôpital des Alliés à Paris, décédée.

Médaille d'or. -- Miss Ivens, docteur en médecine,

médecin-chef de l'hôpital auxiliaire 301 (abbaye de Royaumont).

Médaille d'argent. - M'me Chaudié (Marie-Marguerite-Jeanne-Laure-Philippine), infirmière principale, section russe de l'hôpital du camp de Mailly ; soldat André (Denis), 20e escadron du train des équipages ; Miss Isabella Duncan, hôpital auxiliaire 301 (abbave de Royaumont) : Miss Mand WINSTANLEY, hôpital auxiliaire 301 (abbave de Royaumont); Miss Gertrude LINDSAY, hôpital auxiliaire 301 (abbaye de Royaumont) ; Miss Modesta Amour, hôpital auxiliaire 301 (abbaye de Royanmont); Miss Annie MILNE, hôpital auxiliaire 301 (abbaye de Royaumont) ; Miss Catherine O'ROURKE, hôpital auxiliaire 301 (abbaye de Royanmont) ; Miss Margaret ADAMS, hôpital auxiliaire 301 (abbaye de Royaumont); Miss Mary Douglas, hôpital auxiliaire 301 (abbaye de Royaumont)'; Miss Margaret GRAY, hôpital auxiliaire 301 (abbaye de Royaumont); Miss Osmoud WILLIAMS, hôpital auxiliaire 301 (abbaye de Royaumont) : Miss Agnès Anderson, hôpital auxiliaire 301 (abbave de Royaumont) : Miss Florence TOLLITT, hôpital auxiliaire 301- (abbaye de Royaumont) ; Miss Agnès Rout, hôpital auxiliaire 301 (abbaye de Royanmont); Miss Llewellyn HACON, hôpital auxiliaire 119 301 (abbaye de Royanmont); caporal SLINN (Edmond), brancardier à la 5º compagnie du 3º rég. bis de zouaves ; Mile BADURI,

# LE PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VALÉRIANIQUE

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

# *Yaléromenthol*

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses;
Mearwithénie, Hystèrie, Insonnie, Excitabilité nerveuse, Migraines,
Paipitations, Toux nerveuse, Asthme nerveux, Vomissements spasmodiques, Gastraigies, etc.
Dose: 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Parls.



### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES (Sutte)

D'OUSTRAC (Marguerite), infirmière de la S. B. M., hôpital temporaire nº 24 à Bruvères (Vosges).

Captain Bracken (George-Philip-Alexander), du Royal Army Medical Corps, à Camiers : s'est signalé en prodiguant ses soins à la population de Camiers, dépourvue de médecin, au cours d'une grave é pidémie de dysenterie, et en contribuant par son énergique intervention dans l'application des mesures de prophylaxie à enrayer la propagation de la maladie.

M11c LEMOINE (Louise-Jacqueline-Marie-Yvonne), infirmière-major à la polyclinique de l' « Aide aux femmes des combattants » à Paris : a donné ses soins à blus de 400 malades contagieux placés dans des conditions d'hygiène et de logement les plus défectueuses, avec une bonté, une conscience au-dessus de tout éloge; a été gravement contaminée à deux reprises, en 1915 et 1916, dans l'exercice de

A la mémoire de M. LOREDO (Léopold-Juan), d'origine cubaiue, docteur en médecine de la Faculté de la Havane : en témoignage du dévouement exceptionnel dont il a fait preuve, dans l'exercice de ses fonctions, comme externe puis interne auxiliaire volontaire à l'Hôtel-Dieu de Paris, on 1914-15.

Médailles de bronze. - Miss Phylls BERRY, hôpital auxiliaire 301 (abbaye de Royaumout); Miss Nova MACKAY, hôpital auxiliaire 301 (abbaye de Royaumont) ; Miss Helga GILL, hôpital auxiliaire 301 (abbave de Royaumont); Miss Eunice Mac Grégor, hôpital auxi-

liaire 301 (abbaye de Royaumont) ; Miss Vera Collum, hôpital auxiliaire 301 (abbaye de Royaumout) ; Miss Marjorie Chapman, hôpital auxiliaire 301 (abbave de Royanmont); Miss Cicely ELLIS, hôpital auxiliaire 301 (abbaye de Royaumont); Miss Daisy Davidson, hôpital auxiliaire 301 (abbaye de Royaumont) : Miss Etta INGLIS. hôpital auxiliaire 301 (abbave de Royaumout) : Miss Dorothy Morgan, hôpital auxiliaire 301 (abbaye de Royaumout); Miss Anua Merrylées, hôpital auxiliaire 301 (abbaye de Royaumout); Miss Marjorie Young, hôpital auxiliaire 301 (abbave de Royaumont) : Miss Tean MURRAY, hôpital auxiliaire 301 (abbaye de Royaumout); Miss Catherine Grandage, hôpital auxiliaire 301 (abbaye de Royanmont) ; Miss Lieba BUCKLEY, hôpital auxiliaire 301 (abbaye de Royaumout); Miss Constance BIRKS, hôpital auxiliaire 301 (abbaye de Royaumont); Miss Jean Mac Pherson, hôpital auxiliaire 301 (abbaye de Royaumont).

Captain Mackie (D.) et captain Broughton (J.-F.), du Royal Army Medical Corps (médaille d'argent); Lieutenant BAIRD (W.-S.) du Royal Army Medical Corps (médaille de bronze) : se sont signalés tant par les soins dévoués qu'ils ont prodigués aux populations civiles de l'arrondissement de Péronne, dépourvues de médecins, que par leur intervention efficace dans l'application des mesures de prophylaxie destinées à éviter le développement des maladies contagieuses.

# Bibliothèque de Thérapeutique

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE

P. CARNOT

A. GILBERT

Professeur de clinique à la Faculté de médecine de Paris.

I™ Série. — LES AGENTS THÉRAPEUTIQUES

L'Art de Formuler, par le professeur Gilbert. I vol. Technique thérapeutique médicale, par le D' Millan. I vol. \* Technique thérapeutique chirurgicale, par les Dra Paucher

et Ducroquer, 1 vol. 15 fr.

\* Physiothérapie, par le D' Nogier. 2° éd., 1 vol. 12 fr. \* Radiothérapie, Radiumthérapie, Roentgenthérapie, Photothé-\* Kinistiherapie: Massage, Gymnastique, par les Dra P. Car-

NOT, DAGRON, DUCROQUET, NAGEOTTE, CAUTRU, BOUR-CART. 1 vol. 12 fr. \* Mécanothérapie, Jeux et Sports, Hydrothérapie, par les

\*Mécanolhérapie, Jeux et Sports, Hydrolherapie, par les D¹n Frankin, De Cardennal, Consernsoux, Tissté, Dellacentere, Pariser, I vol. 8 fr. Crénothérapie (Eaux minérales), Thalassothérapie, Climatothérapie, par les protesseurs Lanbouzy, Gautier, Moureu, Dr. Lounax, les D¹n Heitz, L'Amagoue, Lalesque,

P. CARNOT. I Vol. 14 fr.

Médicaments chimiques et végétaux, par le Pr Pic et le Dr IMBERT, 2 vol.

\* Opothérapie, par le Dr P. Carnot. I vol. 12 ft.

\* Médicaments microblens (Bactériothérapie, Vaccinations, Sérothérapie), par Metchnikoff, Sacquérée, Remlinger,

Louis Martin, Vaillard, Dopter, Besredka, Salimbeni, DUJARDIN-BRAUMETT, CALMETTE. 2º Édition, I vol. 12 fr.

Régimes alimentaires, par le D<sup>r</sup> M. Labé. 2º Éd. vol. 14 fr.

Psychothérapie, par le D<sup>r</sup> André Thomas. I vol. . . . 12 fr.

2º Série. - LES MÉDICATIONS

\* Médications générales, par medications, Sarquadd, Sarbarats, Langlois, Bergodié, Pinard, Ambun Maurel, Rauzer, P. Carron, P. Marie, Clarot, Lépins, Pouciet, Baltaraers, A. Robin et Covon, Caudypara, Vidal et Lémerre, 1 vol. 14 fr.

Professeur agrégé de thérapeutique à la Faculté de médecine de Paris.

Médications symptomatiques (Méd. circulatoires, hématiques et nerveuses), par les Di MAYOR, P. CARNOT, GRASSET. RIMBAUD et GUILLAIN. I vol. 12 fr.

Médications symptomatiques (Méd. nervenses et mentales, cutantes, respiratores et génétales, par M. de Figuer, J. Lépine, Jaquier, Ferrand, Ménétrier, Stévenin, Siedder, Lemaire et P. Camus. 1 vol. 12 fr. Médications symptomatiques (Mai. digest., hépat., rénales), par Gilbert, Castalorne, 1 vol.

### 3º Série. - LES TRAITEMENTS

\* Thérapeutique des Maladies infectieuses, par les Dra Marcel GARNIER, NOBÉCOURT, NOC, I VOL 12 fr.

Thérapeutique des Maladies de la Nutrition et Intoxications, par les Dre Lereboullet, Luper, I vol.

Thérapeutique des Maiadies nerveuses, par les Dr. CLAUDE LEJONNE, DE MARTEL. I VOL. \* Thérapeutique des Maladies respiratoires et Tuber-

culose, par les Dra HIRTZ, RIST, RIBADEAU-DUMAS, KUSS. TUFFIER, MARTIN. 1 vol. 14 fr. Thérapeutique des Majadles circulatoires (Cour. Vaisseaux.

Sang), par les Dre Josué, Vaquez et Aubertin, Wiart. I vol. Thérapeutique des Maiadles digestives. Fole. Pancréas, par les Dre P. Carnot, Combe, Lecène, I vol.

Thérapeutique des Maladies urinaires par les Drs Achard, MARION, PAISSEAU. 12 fr.

 Thérapeutique obstétricale, et gynécologique par les Drs JEANNIN et GUÉNIOT, 1 vol. 14 fr. \* Thérapeutique des Maladies cutanées et vénériennes, par les Dra Audry, Durand, Nicolas, I vol. 12 fc.

Thérapeutique osseuse et articulaire, par les Dr. MARPAN, Piator, Moucher, 1 vol.

Thérapeutique des Maiadies des Yeux, des Oreilles, du Nez, du Larynx, de la Bouche, des Dents, par les D\*\* Dupuy-

DUTEMPS, ÉTIENNE LOMBARD M. ROY. I VOL.

# URASEPTINE ROGIER







OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES LITHIASE Cette medication essentiellement clinique, Coliques hépatiques, \* Ictères ANGIOCHOLÉCYSTITES, HYPOHEPATIE instituée par le D' Plantier, est la seule qui, agissant à la fois sur la sécré-HÉPATISME & ARTHRITISME DIABÈTE DYSHÉPATIQUE CHOLÉMIE FAMILIALE tion et sur l'excretion, combine l'opothérapie et les cholagogues, utilisant par surcroît les propriétés hydragogues SCROFULE et TUBERCULOSE
justiciable de l'Huile de FOIE de Morue
DYSPEPSIES et ENTÉRITES ++ HYPERCHLORHYDRIE de la glycérine. Elle .constitue une Prix du FLACON : 6 f thérapeutique complète, en quelque sorte spécifique, des maladies du FOIE et des COLITE MUCOMEMBRANEUSE VOIES BILIAIRES et des syndromes CONSTIPATION \*\* HÉMORROIDES \*\* PITUITE MÉD. D'OR en dérivent. Solution d'absorption facile, inaltérable, MIGRAINE — GYNALGIES — ENTÉROPTOSE NÉVROSES ET PSYCHOSES DYSHÉPATIQUES DERMATOSES AUTO ET HÉTÉROTOXIQUES non toxique, bien tolèrée, legérement amère mais sans 1913 arrière-goût, ne contenant ni sucre, ni alcool. Une à quatre cuillerées à dessert par jour au début des repas. En-INTOXICATIONS et INFECTIONS PALMA fant : demi-dose. Le traitement, qui combine la substance de plusieurs spécialités excellentes, constitue une dépense de TOXÉMIE GRAVIDIQUE 1914 plasienre spécialités excellentes, coastitue nos dépense de TYPHOIDE → HÉPATITES et CIRRHOSES ++♦++ 0 fr. 25 pro die à la deie habitpelle d'une cuillerée à dessert quotidiennement FIÈVRE TYPHOIDE Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)



directement et entièrement assimilable



REMINÉRALISATION

PHOSPHATES DESCÉRÉALES

Püissants modificateurs du Terrain

## FLUOR ET SILICE

Agents fixateurs de la Chaux et des Phosphates

POUDRE - CACHETS - GRANULE DOSES: Une mesure, un cachet une cuillère à cal de granule au milieu de chaque repas

Laboratoires Albert BUISSON 15 Avenue de Tourville, PARIS

### CURE RESPIRATOIRE

Histogénique, Hyperphagocytaire et Reminéralisatrice

# PULMOSÉRUM

Combinaison Organo-Minérale Phospho - Garacolée

Médication des Affections

# BRONCHO-PULMONAIRES

(Toux, Grippes, Catarrhes, Laryngites et Bronchites. Suite de Coqueluche et Rougeole)

Mode d'Emploi Une cuillerée matin et soir.

Ekhaltlions sur demande

Laboratoire A. BAILLY, 15, Rue de Rome, PARIS

## ESTOMAC

# SEL DE

# HUNT

GRANULE FRIABLE

Alcalin-Type
Spécialement adapté
à la Thérapeutique
Gastrique.

ACTION SURE ABSORPTION AGRÉABLE EMPLOI AISÉ INNOCUITÉ ABSOLUB

### TOUTES PHARMAGIES

Echantillons au Corps Médical pour Essais Thérapeutiques.

Pendant la Guerre, ENVOI GRATUIT de SEL de HUNT (Flacons et petites boites de poche hors commerce) aux Hôpitaux, Formations Sanitaires Militaires et, individuellement, aux Soldats dont l'Adresse sera donnée par MM, les Doctours.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT = PARIS

8888888888888888888888888888

### VARIÉTÉS (Suite)

DÉBUT DURÉE DUBÉR DE LA DE LA DR LA DR TAL RÉCOLTE RÉCOLTE RÉCOLTE RÉCOLTE Tuillet Jusque fin août Colchique - Veilleuse - Sa-Inillet Jusque septembre Marrube: plante fleurie fran des prés : bulbe souter-Jusqu'en août . Marjolaine - Origan-Marjorain, avant la floraisou. Ciguë virouse — Persil des laine : plante fleurie. Région Tusque fin août méditerronéenne fous - Cicutaire : feuilles. Mélilot jaune : plante flenrie. Menthe Pouliot — Pouliot ; Jusque septembre Jusque fin août Courge: semences. Jusque septembre Drosera — Rossolis : plante Jusque fin août plante fleurie. entière. Maréeages tour-Jusqu'en août Molène: fleurs, fenilles. Marier : fruit. benx Jusqu'en août Jusque fin août Fenouil: fruits Jusqu'en noût Œillet : fleurs. Jusqu'en noût lusqu'en octobre Frêne : fenilles. Origan - Marjolaine sau-Galega : plante fleurie. usqu'en août vage : sommités fleuries. Jusque septembre - Saint-Bois : fleurs. Garou -Jusque septembre Patience sauvage: fenilles. Jusque septembre écorce Persignire : femilles Jusque fin août Gentiane jaune: fleurs Jusqu'en octobre Poivre d'eau. Guimauve : fleurs. Jusque septembre Jusqu'en août Salicaire: tiges an moment Jusque fin août Hysope: fleurs, sommités de la floraison. fleuries. Régions sèches du Tusqu'en août Saponaire: feuilles, raeines Midi. (jusqu'en automne). Joubarbe des toits - Herbe Tusque fin août Jusque septembre Serpolet: tiges fleuries. aux cors — Artichaut sau-vage: feuilles, plante en-tière. Tolts et murs. Som-Jusque fin août Tanaisie — Herbe aux vers : sommités fleuries, fenilles. Tusqu'en août Tilleul: fleurs, avec leurs mets des Alpes, des Pybractées; fleurs mondées rénées, du Jura. Jujubjer: fruits. Région mé-(sans bractées) Valeriane : graines. Jusque septembre Inillet Août Jusque septembre Airelle : fruits. diterranéenne. Laurier-cerise: feuilles, Cul-Ansérine : plante entière. Tusque fin août f. fin septembre tivé dans le Midi. Jusqu'en octobre Belladone: baies, « Poison ». Livêche - Ache des mon-Tusqu'en août Jusque septembre Bourdaine: écorce. tagnes : fruit. Jusque septembre Chêne: écoree, fruits (gland Tout Pété Lycopode - Herbe aux masdoux). sues: épis. Vosges, Côte J. fin septembre Colchique d'automne : fleurs. d'Or, Anvergne, Alpes et Grémil: graines. Pyrénées. Jusque novembre Gui · fruite Jusqu'en octobre Majs - Blé de Turquie : stig-Jusque septembre Houblon: cônes, Cultivé, Marron d'Inde,

# MORRHUËTINE JUNGKEN

mates

De 4 h 16 sphérulines p. jour De 1 h 4 suppositoires —



De 4 à 16 sphérulines

par jour.

### PRODUIT SYNTHÉTIQUE agréable au goût - bien-toléré

De 2 à 6 sphérulines

par jour.

La Bouteille de 600 cms : 4 francs.

Do 1 h 4 sphérulines

Efficacité remarquable Lymphatisme - Convalescence d'Opérations on de Maladies infectieuses États dits Prétuberculeux

Jusque septembre

LABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS

### PRODUITS PHYSIOLOGIOUES TELÉPHONE 114 MONTCOURT TÉLÉPHONE 114 49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS Extrait gastrique Extrait hépatique Extrait pancréatique Extrait entéro-pancréatique Extrait intestinal MONCOUR MONCOUR MONCOUR MONCOUR MONCOUR Maladies du Foie Diabète Constination Affections intestinales Hypopepsie Diabète par anhépatie par hyperhépatie Troubles Entérite En sphérulines dyspeptiques muco-membraneuse En sphérulines dosdes d 30 c/gr, en doses de 18 gr. En sphérulines dosées à 20 ctor. dosées à 0 gr. 195 En sphérulines En sphérulines En suppositoires En suppositoires dosés à 3 gr. dorés à 1 ar. dosces à 25 clar. dosées d 30 cigr.

De 2 à 10 aphérulmes p. jour De 1 à 2 appresiteires utes ces préparations ont été expérimentées dans les Hépliaux de Paris. Elles ne se délicrent que sur prescription médicale. - 198 -

### VARIÉTÉS (Suite)

DÉBUT DURÉE DIBRÉE DE LA DR LA DE LA DE LA RÉCOLTE RÉCOLTR иксоптк RÉCOLTE Août Jusque septembre Menthe verte - Menthe ro-Septembre Jusqu'en octobre Eglantier - Rosier sauvage: maine : feuilles, plante fleurie au début de la flofruits (cynorrhodon). Fougere mile: parties souter-Autonne et hiver raison. raines poivrée : Jusque septembre Monthe feuilles. Jusqu'en novembre Genévrier : fruits. plante entière. Cultivée. Nénuphar blanc : racines. Nénuphar jaune : racines. Gouet - Pied de veau : racines. Automne Jusque septembre, Guimauve; racines. Hiver Jusque septembre Jusqu'en octobre Lierre: fleurs Jusqu'en octobre Phytolaeque - Raisin d'A-Phellandrie: fruits. Jusqu'en octobre mérique : feuilles. Jusqu'en octobre Pivoine: racines. Jusqu'en septembre Rhapontic: rhizome, parties Octobre Automne Aconit: racines (voir plus souterraines haut) Scabicuse - Mors du diable : Tusqu'en octobre Automne Actée: souche souterraine. Octobre Absinth: maritime: plante plante entière, racines. Jusqu'en octobre Scille: parties souterraines entière bulbes. Région du littoral Bardane: racines. Antonne méditerranéen, Corse, Octobre Cognassier: fruits Jusqu'en-septembre Souci: fleurs. Souvent cultivé, Antonne Cynoglosse: racines. Stramoine - Datura Automne et hiver Fenouil: racines. Jusqu'en septembre Pomme épineuse - Herbe Jusqu'en décembre Polypore du chêne - Amadou du Diable; fenilles. « Por-

Septembre

En général, c'est à partir de septembre que l'on procède à la récolte des racines utilisées en droguerie et, pour la plupart d'entre elles, cette récolte a lieu pendant tout l'autonne, parfois même en hiver.

Jusque fin sept.

gnantes. Lorraiue, Alsace, Alpes, Consoude: racines

Acore: rhizomes Faux sta-

Alpes, Jura, Pyrénées, France de l'Ouest. Belladone: racines. \* Poison ».

Agaric femelle. Polypore du Mélèze - Agaric Jusqu'en décembre du Mélèze.

Valériene : racines Antonno Novembre Jusqu'en décembre Ache des marais : raciue. Jusqu'en décembre Angéliaue : racines. Jusqu'en décembre Aristoloche : racines. Jusqu'en décembre Fraisier: racines Jusqu'en décembre Tout l'hiver Garance: vacines. Raifort: racines.

Enfin, sigualous que les plantes suivantes peuvent être récoltées toute l'année : Bouleau: écorce. — Bryone, Navet du Diable: racines. — uis: feuilles, racines. — Chiendent: rhizome. — Gul: ra-Buis: feuilles, racines. meaux. — Orme: écorce. — Iris: parties souterraines, -Séneron: plante entière. — Thuya: rameaux. BEAU.

### roméine Montagu MONTAGU

(Bi-Jodure de Codélne)

47. Boulevard de Port-Royal, PARIS.

Automno

Automic

Toux SIROP (0.04) EMPHYSÈME PILULES (0,01) ASTHME

(Bi-Bromure de Codélne)

SIROP TOUX nerveuses PILULES (0.01) AMPOULES (0.02) SCIATIOUE

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS

FABRIQUE DE TOUS APPAREILS DE L'ART MÉDICAL, FONDÉE EN 1814

### G.-H.

Ancien externe des Hôpitaux de Paris

15, Rue de la Banque - PARIS - Téléphone : Central 70.55

CEINTURES ABDOMINALES & BAS A VARICES ET BANDES MOLLETIÈRES & BANDAGES HERNIAIRES Corsets orthopédiques, Appareils de prothèse, Membres artificiels, Béquilles,

STASSEN et VONCKEN

## Le péritoine en chirurgie de guerre

1917, 1 vol. in-8.....

### (LOT)

SOURCE SULFATEE SODIOUE FROIDE

Eau laxative diurétique. — Eau de régime des CONSTIPES et des OBESES. — Traitement des Entéro-Colites et Appendicites chroniques. D'EXPORTATION. CONSERVATION ASSURÉE ale de Mai à Octob

### NOUVEAU FORMULAIRE MAGISTRAL

de Thérapeutique clinique et de Pharmacologie Par le Dr O. MARTIN Préface du Professeur GRASSET

7º édition. 1916, 1 vol. in-18 de 950 pages, sur papier mince. Relié en maroquin souple....... 10 fr.

### NÉCROLOGIE

### BERTHE DEMOGEOT

La mort a fauelié durement cette année à la Salpētrière. Voilà que disparaît une personnalité blem modeste, la bonné Berthe Demogeot, bibliothécaire des internes en médecine. Personnalité blem modeste en effet, mais je sais de nombreux médecins, et non des moindres, qui vont éprouver un vi recret de sa mort.

Berthe Deunogeot entra à la Salpétrière en 1890, dans le service de Chareot. Elle était atteinte d'une de ees affections inexorables dont la lente évolution condamne à une mort progressive. Més maîtres et mes ainés ont vu Berthe ingambe, active et rieuse, le Pais comue, et il y a dix ans cependant, complétement infirme, incapable de se déplacer sans a petite voiture. Tous les jours celle se faisait conduire à la bibliothèque, dont depuis vingt ans clle assarrait la direction. Si cette bibliothèque est devemue la plus rièbe et la mieux organisée des hópitaux de Paris, e'est au dévouement de Berthe Demogeot qu'on le doit; les intenses ne l'oublièrent pas.

Berthe Demogeot a count de nombreuses promotions d'internes ; tous sont demeurés ses amis,

La claustration à laquelle, depuis longtemps, elle était

sondamnée lui avait formé une âme simple, un peu pucrile même; elle aimait les gâteries, les parfums et les rubaus; aux derniers jours de sa vie elle arboràit le ruban violet, décerné pour sa eollaboration à l'organisation de la bibliothèdue Chareot.

Elle était depuis longtemps accoutumée à l'idée de la mort qu'elle appelait de tous ses vœux, la destinée l'ayant séparée de ses plus chères amittés. Elle avait réglé l'ordre de ses funciriilles dans ses détails les plus minitieux, et l'a p eu de jours encore me montrait la liste de ses faire-part. L'excellent Berthe n'est plus, elle dort dans la toilette blanche coquettement choisie; son pauvre visage tourmenté a enfin comu le repos.

Des promotions nouvelles d'internes fréquenteront la bibliothèque, qui ignoreront celle qui l'a eréée; mais nous, les auciens de cette Salpétrière à laquelle on demeure attaché quand même, lorsqu'on y a vécu, nous ne feuilletterons pas un livre sans y retrouver le souveiir de la pauvre infirme, sans la revoir dans son fautenil, à la patite table auprès de la fenêtre, gardienne vigliante des livres, amie fidèle des internes. C'est an nom des anciens de la Salpétrière dispersés par la guerre que j'adresse à Berthe Demogot un adieu sincérement ému.

5 mai 1917. J.-L. V.

### NOUVELLES

Morts au champ d'honneur. — Le Dr Robert Glys, aide-major au ... d'artillerie, médecin suppléant de la Préfecture de la Seine, tué par un obns, cu même temps

que deux autres officiers, au poste de commandement.

— Le Dr Klingebiel. — M. Marcel Morigny, étudiant en pharmacie, brancardier.



Dose : 1 ou 2 avant ou au début

CONSTIPATION

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales
Intoxications bacillaires

Troubles hépatiques et biliaires

TUBERCULOSES

Bronchitos, Catarrhes, Grippes
EMULSION MARCHAIS Phospho
Caline in TOUX, volume 12 PPÉTIT

de 3 à 6 cuillerées à caf dans lait, bouillen.

Calme la TOUX, relève l'APPÉTIT et CICATRISE les lésions.

Blen tolerée — Par l'absorbée.

Ch. LOREAU

INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3his, RUE ABEL - PARIS

Tél. Rog. 41-85

CHLOROFORME DUMOUTHIERS

### Tablettes de Catillon 1000-THYROÏDINE.

08-25 corps thyroide, titré, stérilisé, bien tolèré, actif et agréable.

## Granules de Catillon STROPHANTUS

C'os é avec on granujan qu'ont été falles les observations discutée à faccidente et 1890, quies prouvent que le à parjourcionnent lune dutables espade, eléveivi tivi le cours maffable, dissipient ASTSULS, PTEPHÉE, SPPREESEN, CEPHEE, Affections MITALLES, CARDIDPATHEE de EMPARTE d'MILLANDS, da. Minta mandala. nipaconde. et lincateur en vycoponatricité, ou possès en fer en usage control.

GRANULES CATILLON CARRETTE STROPHATTINE GRIST. TONIQUE DU OCCUR

Nombre de Strophantus sont Inertes, d'autres toxiques ; les teinturés sont Infidèles, exiget la Signitus (LYILLA) Éta de répuédat de Histoite pour "Étrophantus d'Étrophantus", Hédalite d'Ét Égret, ustr. 1900,

Viennent de Reparaître :

### ARCHIVES MÉDICALES BELGES

JANVIER, FÉVRIER, MARS, AVRIL 1917.

Compt de Marcho: MM. Martfiall, Officie, Nolf, Brachtt, Willens, Deraciik, Labarse, Ilainaut, Derhaene, de Marneffe, Bennand, Debarbein, Galdy, Regelaires de la Rédaction. Mos appleios otre estantios une opposite founds indicated beige reparaissent maigré l'esil, pendant la guerre; nous serois

heureux de recesoir cotre abonnement aux Archices Médicales Belges.

Belgique non occupée et France : 16 fr. – Étranger : 18 fr.

Adresser les abonnements à la librairie J.-B. BAILLIÈRE et Fils, 19, rue Hautefeuille, à Paris. On peut également s'abonner dans toutes les librairies.

# TRICALCINE TRICALCINE TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

### RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL



ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE et PRATIQUE

QUE PAR LA TRICALCINE

EN POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS

LA TRICALCINE EST VENDUE

TRICALCINE PURE METHYLARSINEE CAMERA CONTROL OF THE PURE CAMERA CONTROL OF THE PURE CAMERA CA

TRICALCINE ADRENALINÉE SACRET SECRETALISE DE CONTROLLE DE

TRICALCINE FLUOREE TO SET TO S

CARIE DENTAIRE . TROUBLES DE DENTITION . DIABETE

Nécrologie. - Le D' G. Cuisinier (de Pontivy), père de M. Ed. Cnisinier, médecin auxiliaire. - Le Dr Pierre Brauct (de Saint-Paul-lès-Dax), aucien interne des hôpitaux de Bordeaux. - M. Longavesne, pharmacien à Tiaret, aide-major de 2º classe, a succombé en se livraut à des essais sur les gaz asphyxiants. - Le Dr Ferréol-Labadie, décédé à Paris. - Mmo D. Springer, mère de M. le Dr Springer, à qui nous adressons l'expression de notre doulourense sympathie. - Le Dr Saintinet, médecinmajor, âgé de quarante-cinq ans, qui s'est asphyxié avec sa femme. --- Le professeur Laudonzy, doyen de la Faculté de médecine de Paris, professeur de cliuique médicale à l'hôpital Laënnec, membre de l'Institut et de l'Académie de médecine, commandent de la Légion d'honneur. --M<sup>100</sup> Magdinier, belle-mère de M. le Dr Gardette, à qui uons exprimons notre deulourense sympathie.

Un don de l'Uruguay à la médecine française. -- La caisse d'Assistance médicale de guerre vient de recevoir des médecins de l'Uruguay nu chèque de 34500 francs. Ce don magnifique à l'œuvre confraternelle qui s'efforce de sonlager les misères médicales dues à la guerre est un témoienage éclatant des sympathies de nos confrères américains pour le corps médical français.

Légion d'honneur. - Sont inscrits an tableau spécial pour officier:

BROUARDEL (Georges-Auguste), médecin-major de 170 classe (territorial) au sous-secrétariat d'Etat du service de santé militaire.

LEJARS (Marie-Louis-Félix), médecin principal de 2º classe (territorial) au gonvernement militaire de Paris. FORGUE (Emile-Auguste), médeciu principal de 2º cl. (territorial) à la 16e région,

LEGENDRE (Louis-Paul), médecin principal de 2º classe (territorial) an gouvernement militaire de Paris.

DEUMIE (Pierre-Tean-Elie), médecin-major de 17c classe (territorial) au 39° rég. territorial d'infanterie : médecini mititaire dévoué, actif et d'une haute conscience professionnelle. Au front depuis le début de la campagne, y a été maintenu sur sa demande et y rend les meilleurs services,

Pour[ehevalier : FABRE (Aimé-Dominique-Etienne-Gabriel), médecin-

France, 12 fr. # Étranger, 14 fr.

major de 2º classe (réserve) à la commission consultative médicale.

CHIFOLIAU (Médéric-Emmanuel), médecin-major de 2º classe (réserve), chef de secteur chirurgical.

VILLAR (François de Paule-Eulogio-Amado), méde-

cin-major de 1re classe (territorial) à la 18e région. Aboulker (Samuel-Charles), médecin-major de 1º cl.

(territorial), chef de secteur chirurgical à la 17º région. COUTRIAS (Henri-Charles-Georges), médecin-major de

2º classe (territorial), chef du ceutre ophtalmologique de la 100 région. VIVIER (Georges-Prançois-Edmond), médecin aide-

major de 1re classe (territorial), à l'hôpital complémentaire nº 20, le Mans (4º région). Castaing (Paul-Marie-Auguste), médecin-major de

2º classe (territorial) à l'hôpital militaire Villemiu, gouvernement militaire de Paris.

Cossa (Joseph-Séraphin), médecin-major de 2º classe (territorial), an service de santé de la 15º région.

RATHERY (Edme-François-Marie), médecin-major de 2º classe (territorial) au service de sauté de la région du Nord

Gallois (Elie-Auguste), médeciu-major de 2º classe (territorial), en missiou.

LANCIEN (Ferdinand), médecin-major de 2º classe (territorial), on mission.

Lemaitre (Jules-Fernand-Maurice), médecin-major de 2º classe (réserve), chef du service d'oto-rhino-laryngologic de la 13º région.

Claude (Albert-Jean-Joseph), médecin aide-major de 1re classe (réserve) au service de sauté de la division d'Alger : dégagé de toute obligation militaire, s'est engagé comme soldat au début de la guerre. Blessé.

MOURIER (Heuri-Emile-Jacques), médeciu-major de 1re classe (territorial), médecin-chef de la place d'Alais.

ROKEACK (Albert-Joseph), médecin aide-major de 2º classe (territorial), à titre temporaire, au 68º rég. d'infanterie : médecin très dévoué, calme et brave sous le Jeu. A toujours fait preuve du plus beau courage dans tous les combats où sou unité a été engagée, se dépensant sans compter pour assurer ses soins aux blessés malgré les plus



### PRÉCIS D'OBSTÉTRIOUE

par le Dr FABRE neur à la Faculté de médecine de Lyon. 2º édition, 1 vol. in-8 de 832 pages avec 510 figures.

### La Vaccination ANTITYPHOIDIOUE

par le Dr H. MÉRY 1 vol. in-8 de 96 pages, Cartonné, 1f.50

CINQUIÈME ANNÉE -

Revue d'Hygiène et de Pathologie de la première enfance.

Directeur : A.-B. MARFAN, Professeur à la Faculté de Médecine de Paris, Médecin de l'Hôpital des Enfants Maiades.

Rédacteurs : E. APERT, AVIRAGNET, BOULLOCHE, Jean HALLÉ, LESAGE, Jules RENAULT, RIBADEAU DUMAS, TRIBOULET, WEILL-HALLÉ ABONNEMENTS: Le Numéro paraissant tous les 2 mois : 2 fr.

(Envoi d'un Numéro Spécimen sur dem

violents bombardements. Unc blessure, trois citations.

COURMONYALONE (Joseph-Engène-Fernand), médiceinmajor de 2° classe (territorial) au 12° rég. territorial d'infanterie: chef du service médicul d'un régiment, s'acquitte de ses fonctions à l'entière satisfaction de tous. Ne cesse de faire peuve depuis le début des hostilles, d'un dévouement, d'une conscience et d'un sentiment du devoir absolus, payant largement de sa personne quelle que soit la violence du leu. Une blessurfe u daijé de étier (u dijé l'até etier (u dijé l'até etie

COUVELAIRE (Alexandre), médecin-major de 1ºº classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance: praticien distingué. Dépois counse médein-chef d'une ambulance de rares qualités d'organisation et a assuré dans 'les circonstances les plus diffielles les soins chirurgicaux aux blessés dans les mélleures conditions possibles

MAGNE (André-Joseph-Bernard), médecin-major de 2º classe (réserve), médecin-cheí d'un G. B. D.: médecin distingué et très consciencieux qui dirige son service avec beaucoup d'activité et de compétence. A fait preuve de sang-proid dans des circonstances difficiles. Evacué après intokciation por lesgar, est revenu au front sur sa denande.

POULAINE (Victor-Louis), médecin-major de 2º classe (territorial) à une ambulance de corps d'armée: médecin vigoureux et actif, organisateur de premier ordre. Rend des services signalés comme chel d'une ambulance.

ROGIER (Antoine-Auguste-Julien), médeein-major de 2º classe (territorial) au service de santé des étapes d'une armée: nombreuses annuilés. D'une conscience et d'un dévoument absolus, rend les meilleurs services dans l'emploi qui lui est confié.

Médecins du Palais de justice. — M. le D' Guiraud, député, est nommé médecin en chef du Palais de justice. M. le D' Guibert est nommé médecin adjoint.

Calsse d'assistance médicale de guerre. — M<sup>me</sup> et M<sup>le</sup> Gille, mère et sœur du Dr Gille (de Garches), qui avait légué la totalité de sa fortune à l'Association générale des médecins de Prance, out versé à la Caisse d'assistance médicale de guerre la somme de 4 200 francs, qui représente la plus forte souscription individuelle reque. Service de santé. — Sout nommés:

Au grade de médecin principal de 2º classe de l'armée valine (à titre temporaire), les médecins-majors de 1º classe de l'armée active : M. HUOT (Henri-Auguste-Jean-Baptiste), médecin divisionnaire de la 151º D. I.; M. Lourr (Pierre-Adolphe), médecin de 10º D. I.

Au grade de médecin-major de 1º classe de l'armée active (à ittre-temporaire): M. le médecin-major de 2º classe de l'armée active SER (Antoine-Marie-Louis), cluf de service, 22º rég. d'infanterie.

Au grade de médecin-major de 2º classe de l'armée active (à titre temporaire): M. le médecin aide-major de 1º classe de l'armée active Voyako (Francis-Frédéric-Édouard), chef de service, 41º bataillon de classeurs à pied.

Au grade de nidelezia aide-major de 2º classe de l'armée acțier (& titre temporaire), à la disposition des troupes coloniales; M. le médecin auxiliaire OLIVB (Georges-Auguste-Prançois), clève de l'école principale du service de santé de là marine, 1,4º batalilos sénégalais.

Au grade de médecin aide-major de 2º classe de réserve (à titre temporaire), les médecins auxiliaires : M. Béna-Gue (Pierre-Victor-Léandre), 22º section d'infirmiers militaires ; M. Bergis (Adrien-Marcel), 24º section d'infirmiers militaires; M. Bourrat (Louis-Auguste), 136 section d'infirmiers militaires; M. BRETTMON (Jacques), 22º section d'infirmiers militaires ; M. Dérés (Albert-Étienne-Arthur), 15° section d'infirmiers militaires; M. PRANCK (Charles-Henri), 14° section d'infirmiers militaires ; M. GELIBERT (Joseph-Élie-François-Pierre-Honoré), 80e rég. d'infanterie (dépôt) ; M. Gorv (Marcel-Henri), 93º rég. d'infanterie (dépôt) ; M. IMBERT DE LA TOUCHE (Paul-Marie-Ennemond-Marcel), 15e section d'infirmiers militaires; M. LECOCQ (Eugène-Charles), 121º rég. d'artillerie lourde (dépôt); M. MARRIO (Camille la Ferrières), 14e section d'infirmiers militaires ; à la disposition des troupes coloniales, M. MOINEAU (Jules-Antoine), rég. indigène du Tchad ; M. Pépin (Louis-Jean-Bernard), hôpital mixte de Tours ; M. PERRAULT (Marcel-Marie-Antoine-Étienne), école d'aviation d'Avor ; M. PE-TIT CLERC (Marcel-Jean-Marie), 90 section d'infirmiers militaires : M. Pinel (Augustin-Joseph-Edmond), 10c bataillon de tirailleurs sénégalais; M. REMILLY (André-Émile), centre d'instruction de Gisors; M. Sabadini (Jean-Baptiste), service de santé, place de Soulh Arbas; M. SOUCHAY (Louis-Auguste), hôpital mixte à Caen; M. THERRY (Henri), section de marche d'infirmiers militaires; M. Vaisse (Marcel-Romain), 21c section d'infirmiers militaires : M. VIEILLE (Victor-Marie), 1016 rég. d'artillerie lourde, dépôt ; M. WOIKIN (Charles-Paul), hôpital complémentaire 71, de Jouarre.

Au grade de médecin aide-major de 2º classe de l'armée territoriale (à titre temporaire): M. le médecin auxiliaire Parot (Maurice), 12º section d'infirmiers militaires.

Au grade de médecin aide-major de 2º clusse de réserve (à titre temporaire) : les médecins auxillaires : M. DUBLASSE (Gan-Floi-Flossper), 18º rég. de chasseurs à cheval ; M. VALLANY (Paul-René), 36º C. A.; M. RRBOUL-LA-CIAUX (Jean-Dominique), 240º rég. territorial d'infanttrie: M. LACILARYINNERIA (Constant-Auguste-Désirie), R. P. 8. d'une armée; M. Rodby (Vietor), R. P. S. d'une armée : Au grade de médecin aide-major de 2º classe de l'armée territoriale (à titre temporaire) : M. le médecin auxillaire TOUSSAINY (finile-Eddmond), compaguie 20/36 d'un génie.

Au grade de médecin aide-major de 2º classe de l'armée territoriale (au titre étranger) (à titre temporaire): M.le médecin auxiliaire, au titre étranger, ROSENDLATY (Léon), sujet russe, G. B. 31º division d'infanterie.

Au grade de médecin aide-major de 2º classe de réserve (au titre étrauger) (à titre temporaire); M. le médecin auxiliaire, au titre étrauger, Brainos (Aaron-Israël), sujet russe, actuellement au 5º rég. du génie (dépôt).

Au grade de pharmacien aide-major de 2º classe de réserve (à titte temporaire) les pharmaciens auxiliaires : M. MARNE (Louis-Auguste), G. B., 167º division; M. CADOLENNEC (Rend-François), R. P. S. d'une armée; M. BINTRAND (Pierre-Léon), R. P. S. d'une armée; M. BINTRAND (Pierre-Léon), R. P. S. d'une armée; M. BONNAV (RAOIL-Savinien-Hildievert-Louis), ambulance de colomne mobile air A. O.; M. DUCLOS (Paul-Joseph), ambulance 2/59 A. O.; M. BRUNEAU (Baille-Martin-Hector), R. P. S. d'une armée, K. CHANNIN (Mirch') clam-Baptiste), R. P. S. d'une armée, M. PAULIN (Pierre-Marie), R. P. S. d'une armée.

Clinique médicale de l'hôtel-Dieu de Paris. — M. le professeur GILBERT. Les samedis 19 et 26 mai à 10 heures trois quarts, leçon clinique.

### NOUVELLES

Nécrologie. - Le D' Gabriel Guériu, professeur à ¿ absolu. A rendu les meilleurs services dans les divers l'École de Pharmacie de Naney, pharmacien en chej des hospices civils, décédé à l'âge de soixante-cinq au Le Dr Louis Boullet, ancien maire de Sully-sur-Lispère de M. le D' Albert Boullet, frère de M. le D' Lon Vorant un 167º rég. d'infanterie : médecin-chef du service Boullet. - Le Dr Joseph Hugues, décédé à Marseille-at l'âge de quarante et un ans. - M. Louis Enjoiras, din tenr de l'hospice de la Salpêtrière, qui, depuis de longue années, administrait avec zèle, intelligence et dévoucment eet important hôpital. --- Le Dr Gnéridaud, médeein à Saint-Gervais et à Amélie-les-Bains, décédé à Amélie-les-Bains à l'âge de soixante-dix ans, - M. Etienne Récamier, engagé volontaire à l'âge de dix-sept ans, tombé au champ d'honneur, fils de M. le Dr Récamier.

Médecin de l'État civil. - M. le Dr Monjoin est nommé médeein de l'état civil du 20° arrondissement.

Légion d'honneur. --- Sont inscrits an tableau spécial pour chevalier :

JANOT (Paul-Marie), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance : d'un dévouement absolu, d'une activité inlassable. A donné, en juillet 1916, dans des circonstances difficiles et périlleuses, l'exemple du calme et du courage, toujours sur la brêche, ne songeant à lui que lorsque le dernier blessé a été évacué. Rend des services très appréciés (a déià été cité).

RONZIER JOLY (Alphonse-Francklin-Léon), médecinmajor de 2º classe (réserve) à un centre hospitalier : médecin d'une haute valeur technique et d'un dévouement emplois qu'il a successivement occupés au cours de la

compagne.
SPIND ER (Paul), médecin-major de 2º classe (terri-

Min Friment, rend les services les plus appréciés et se d par sa compétence, son dévouement et une activité

dus les instants (a déjà été cité).

BOULLER (Jean-Gaston-Pélix), médecin-major de 1re classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance : organisateur de premier ordre d'une activité et d'un zèle de tous les instants. A rendu les meilleurs services dans les divers emplois qu'il a occupés depuis le début de la campagne (a déjà été cité).

Varay (François-Joseph), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance: au /ront depuis le début des hostilités, dans une formation sanitaire de première ligne, ne cesse de s'v distinguer par sa haute valeur technique, ses qualités remarquables d'opérateur et son calme dans les circonstances difficiles (a déjà été cité).

HUGUES (Charles-Henri-Manriee-René), médecin-major de 1re classe (territorial) attaché à la direction du service de santé d'un eorps d'armée : médecin d'élite d'une grande activité et d'un absolu dévouement. A rendu les meilleurs services dans les emplois successifs qu'il a occupés depuis la mobilisation, se dépensant sans compter et se signalant toujours par ses belles qualités d'organisateur (a délà été cité).



## Le Diurétique rénal par excellence

### LE? PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIOUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES PHOSPHATÉE PURE CAFÉINÉE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose la

L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le remêde le Le médicament de choix des fait disparaître cardiopathies, fait dis les cedemes et la dyspn que comme est la digitale pour le cardiaque force la systole, régularise le cours du sang. DOSES : 2 à 4 cachets par jour. - Ces cachets sont en forme de cœur et ee p

LITHINĖE Le traitement rationnel de l'ar-thritisme et de ses manifestations; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise les acides urinaires

PRODUIT FRANÇAIS

4, rue du Roi-de-Sicile

CHARPENTER (Emmanuel), médecin-major de 2º classe (territorial) au 109º rég, territorial d'infanterie: médecinmajor très actif et d'un dévoucment remarquable. Dirige le service médical d'un régiment avec une grande compétence trotessionnelle.

LA MOUUR (Louis-Jean-Marie-Elie), médecin-major de 2º classe (réserve) au 29º rég. d'infanterie: médecintrès dévoné. A accompagué le régiment dans tous ses déplacements, conservant même dans les circonstances les plus difficiles son allant et sa belle humeur, donnant à tous l'exemble du devoir.

Dupuv (Paul-Anselme-Cyprien), médeciu-major de des classe (territoria) au 209° rég. d'infanterie: médécinmajor très dévoué, montrant sons le su de belies qualités de bravoure et de mépris du danger. Deux jois blessé au cours de la campagne, n'a consenti à se laisser évacuer qu'à la dernière extrémité (a déjà été cité).

Sorras (Jules-Claude), médeciu-major de 1<sup>so</sup> classe (territorial), médeciu-chef d'une ambulane: médeciu tr's consciencieux et très dévoué. A rendu des services appréciés depuis le début des hostilités, d'abord comme médeciuchef d'un hôpital, puis d'une ambulance divisionnairé qu'il d'irige avec une grande autorité.

PHADDECESE (Jules-Auguste), médecim-major de « et créserve), médecin-chef d'une ambulance: médecin expérimenté et très dévoué. A su se faire apprécir par son calme, son esprit d'organisation et son courage. N'a cessé, pendant les opérations du cos éspethorre au 9 colobre 1916, de protiquer ses soins les plus éclairés à de nombreux blessés sons le feu de l'ennemt et défis de tiels.

YSAMBERT (Jacques-Stéphane), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin d'une ambulauce: médecin consciencieux et dévoué. S'est toujours acquitté de ses fonctions à la satisfaction de tous. HUMBEI (Louis-Pierre-Xavier), médecin-major de 1º classe (réserve), médecin-chef d'un G. B. D. : ancien médacin militaire d'un dévouement et d'une bravoure dignes de tous éloges. Commande un groupe de brancardiers avec autorité et complètence (a déjé été cité).

PABRE (François-Isaae-Charles), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance : médecin de haule valeur, chirurgien distingué. Médecinchef d'une ambulance, dirige sa formation avec beaucoup de complétence et de, dévouement.

BOURLANGE (Jean), médecin-unigor de 1º classe (territoriai), médecin-chef d'un G. B. D.: médecin consciencieux et découé. Commandant un groupe de brancardiers, l'a fait fouctionner dans des conditions difficiles et dangereuses, notamment au course des combats du printemps et de l'été 1916, et en a obteus le meilleur rendement (a délà été cité.)

SENLIGO (Paul-Félix-Marie), médecin-major de 2º cl. (réserve), médecin-chef d'une ambulance: médecin remarquablement zélé et dévoué qui a jait preuve de courage et d'initiative en maintes circonstances. Dirige son ambulance d'une jaçon parfaite (a dé) áté cité.

Branthomme (Marie-Gaston-Frédéric), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial), médecin-chief d'une ambulance : médecin-chef d'une ambulance depuis le début de la guerre. A fonctionné en septembre 1914 dans des conditions pénibles et périlleuses. l'ait preuve en toutes circonstances de grandes auctilés protessionnelles (a déi det étils).

COCARD (Maurice-Jeau-Baptiste-Paul-Victor), médecin-chef d'une ambulance: excellent praticien. Venu aux armées sur sa demande, n'a cessé depuis plus de vingt mois, comme médecin-chef d'ambulance, de donner à tous l'exemple du dévouement et de l'ênergie, notamment dans

# DIGITALINE crist

Académie de Médecine de Paris. Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

SOLUTION au millième
CRANULES BLANCS
au 1/4 de milligr
GRANULES ROSES
au 1/10\* de milligr
AMPOULES au 1/4 de milligr
AMPOULES au 1/4 de milligr
APOULES POT-ROYAL, Perla

# NATIVELLE

Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# VICHY CÉLESTINS

BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES

une circonstance où sa formation s'est trouvée prise sous le teu de l'ennemi (a déjà été cité)

MOURETTE (Charles-Heuri-René), médecin-unajor de 2º classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance : excellent chirurgien. Aux armérs tlepuis le début des hostilités, dirige avec compétence et autorité sa formation. Par des interpentions judicieuses à avanté la vie à de nombreux blessés.

DEBUCUS (Alphouse-Charles-Augustin), médecin-unjor de se elasse (territoria) un 54 e règ, d'infanterie : médecin régimentaire de haute valeur. Assure son service pénible avec un courage et un zèle remarquables, malgré son âge et son état de saulé qui lui aurairein pemis de quitter le front. Resté à son régiment sur sa demande (a délà dét étil.)

COILADON [Léon-Frédéric], médech-major de 1º elasse (territorial) à la direction du service de santé d'une armée : médecin distingué l'us édéouté. A rempli les fonctions d'adjoint au médecin-che d'un commandement d'élapes de grav régulatire aure beaucouple de tatet d'intéligence. A rendu les plus grands services, notamment dans les périodes où, assimul par intérin fout le service, il s'est brillamment acquitté de ses fonctions.

TOIMIR (Charles), médecin-major de 1ºº classe (territorial) à la direction du service de santé d'un corps d'armée: médecin instruit. Chef actif et énergique qui a témoigné en toutes eirconstances de belles et solides qualités. Dans des circonstances particulièrement disficiles, a fait preuve d'une grande bravoure (a dejà été cité).

PETTITAS (Désiré), médechi-unijor de 2º classe (territorial) au toé rég, d'infuntrie: e'set distingué par son cèle et sa gcience médicale partout où il a été appelé et en particulier comme médechi-ehel d'un régiment. Blessé au début de la campague, a rejusé le poste de médecin-ehel d'une ambulance pour suitre le régiment au moment où il returtatie lingue (Crois de guerre).

BOUTET (Jules-Emile), médecin-major de 2º classe

(réserve), médeein-chef d'une ambulance: au front depuis le début des hostiliés. A montré dans les divers postes qu'il a occupés un esprit d'organisation, une conscience et une activité remarquables.

GUPRIN-VALMAIR (Marie-Joseph-Martin-Charles), médecia-major de 1<sup>re</sup> classes (territorial), médecin-chef d'une umbulance: chirryfein de premier ordre, a d'irigé du 2 aoûl 1914 au 6 junior 1917, avec la plus haute compéture professionale, une ambulance alpine qui n'a cessé de joucionner en première ligne. Par sa brillante technique opératoire, a sauxel avir è de nombreux blessée un pratiquant à proximité des lignes avancées les interventions les plus délicates (a dis lét été).

LORENZI (Toussaint), médecin-major de 2º classe (terriforial) au 123º rég. territorial d'infanterie : médecinmajor plein de zèle et de dévouement, s'occupant avec beaucoup de soin des étails du service. A montré beaucoup d'énergie dans des circonstances difficiles (a déjà été cité).

LAFAYE (Marie-Pidmond), médecin-major de 2º classe (territorial) au 14º rég. territorial d'infanterie: médecin-major courageux et plein d'entrain, d'un dévouement à toute épreuve. S'est particulièrement distingué à la tête d'une ambutance au début de la campagne (a déjà été cité).

MAUGRR (Pélis-Adrien-André), médecin-major de 2º classe (territoria), médecin-elsel d'une autbulance : officier dévoué et plein d'entrain. Au front depuis le début de la guerre, a rendu des services très appréciés dans tores les postes qui lui ont été confès (a déjà été cin d'un été entre des journes de la comment de la confèsie de la confèsie

Homs (Joseph-Liucoln), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance: médecinmajor de haute valeur professionnelle, énergique et très consciencieux. Se fait remarquer par son activité et son dévouement et rend les melleurs services.

MORTBER (Pélix-Pierre), médecin-major de 2º classe (territorial) à la direction du service de santé de la D. B. d'une armée: médecin des plus distingués, d'une



# TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS FARINES MALTÉES JAMMET

ARISTOSE - CÉRÉMALTIME - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMHOSE - AVENOSE, ETC. CÉRÉALES JAMMET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, m. JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS

# PipérazineMIDY

## l'anti-urique type .

PRODUITS DE RÉGIME

### CH. HEUDEBERT

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiques

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine). ASTHME-TOUX GRIPPE (LOBULES OUT) DE KORAB A L'HELENINE DE KORAB DEPENDANT SE SONO DE SONO DE

CHAPES 12, RUE DE LISLY

haute valeur professionnelle et d'un dévouement absolu. S'est fait abbrécier dans tous les bostes au'il a occupés depuis le début de la campagne.

HENNECART (Alexandre-Louis), médeciu-major de 2º classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance: excellent médecin. Remplit ses jonctions avec un zèle, un dévouement, une conscience dignes des plus grands éloges.

MALAPERT (Henri-Paulin-Prosper), médecin-major de 2º classe (territorial) à un hôpital d'évacuation : chirurgien des plus distingués et des plus consciencieux. Rend. depuis le début de la campagne, des services éminents.

JOURDIN (Charles-Etienne-Marie), médecin-major de 1re classe (territorial) à un commandement d'étapes de garc régulatrice : ancien médecin de l'armée active, vigoureux, aclif et très dévoué. Rend des services signalés comme médeoin-chef de commandement d'étapes de G. R.

Cousyn (Paul-Antoine), médecin aide-major de 1º0 elasse (territorial) au 117º rég, d'infanterie : médecinmajor d'une rare distinction et d'une haute valeur morale. Resté volontairement dans un régiment d'infanterie, a toujours fait breuve d'un zèle, d'une abnégation et d'un mébris du danger qui ont fait l'admiration de tous. Trois citations.

BERTHOLLET (Louis-Hippolyte), médecin-major de 2º classe (réserve) au 108º rég. territorial d'infanteric : médecin distingué d'une haute valeur scientifique, d'un entrain et d'un courage rares. A montré au cours de la campagne, notamment aux Dardanelles et dans la Somme, un dévouement absolu pour les blessés. Blessé deux fois en leur portant secours (a déjà été cité).

PREVEI, (Louis-Joseph-Jean), médeein-major de 2º el. (réserve) au 204º régiment d'infanterie : médecin d'une grande valeur professionnelle, d'un zèle et d'une activité remarquables. Au front depuis le début de la campagne, donne en toutes circonstances le plus bel exemple de bravoure et de dévoucment. Trois citations.

KIENER (Paul-Pierre-Théophile), médecin-major de 2º classe (réserve), médecin-ehef d'une ambulance ; médecin-major remarquable d'énergie, de courage el de dévouement. Donne sous le feu le plus bel exemple d'abnégation et de saug-troid. Trois citations.

FOURMENTIN (Jacques-Albert), médcein aide-major de 1re classe (territorial) au 106º rég. d'artillerie lourde : médecin-major très dévoué et de grande valeur technique, se portant toujours au secours des blessés avec le plus grand mépris du danger. A rendu les meilleurs services, Une blessure (a déjà été cité).

LACOUTURE (Antoine-Marie-Joseph), médecin-major de 2º classe (territorial), hôpital chirurgical Marischkine : a, dans divers hôpitaux, assuré un service chirurgical très important; mettant autant de science que de dévouement au traitement de ses blessés; très gravement malade, n'a pas voulu être évacué.

DE GAULEJAC (Guillaume-Raymond-Eugènc-Louis), médecin-major de 2º classe (territorial), ambulance 10/10 : médecin des plus dévoués et des plus énergiques, organisateur de premier ordre, rendant les plus grands services

ABRAMI (Pierre), médeciu-major de 170 elasse (territorial), hôpital temporaire nº 3 : a, dans les différents emplois



## ORBOI

### (Teinture d'iode solidifiée)

### L'IOSORBOL F. L. dans la pratique chirurgicale

.... Armée ... Groupement des Bataillons d'instruction Service de Santé. ..... le 13/11 1017.

Monsieur SANTONI, J'ai l'honneur de voux accuser réception de votre envoi rée, d'IOSORBOL F. L. Les essais que j'en ai faits m'ont donné pleine satisfaction.

Des deux malades que j'ai soignés l'un est guéri et l'autre est en bonne voie de guérison. Veuillez agréer, Monsieur, mes confraternelles salulations. Signé : D<sup>e</sup> F., Médecin-chef de service.

.,..... le 20/11 1917. Mousieur SANTONI,

J'ai très bien reçn les échantillons d'IOSORBOL F. L. que vous avez en l'amabilité de m'envoyer et je vous gemercie beaucoup. Je fais en ce mouteut les essais de ce médicament et les résultats déjà obtenus sont TRES BONS.

Je vous prie d'agréer mes plus sincères salulations et mes meilleurs sentiments,

Signé : Dº C., Médecin-major au ... Chasseurs d'Afrique. S. P ..... ..... d'Artillerie ..... Bat S. P. .... le 23 mars 1917.

Monsieur SANTONI, Pai bien reçu votre colis arrivé en bon étal ; el j'ai déjà employé votre produit qui parait devoir donner de jons résultats. L'idée de la boile-souffiet est très INGÉNIEUSE et très PIATIQUE, Quand ma provision sera épuisée, je vons en demanderai d'autre.

Recevez, Monsieur, avec mes remereiements, l'assurance de mes meilleurs sentiments respectneux. Signé : D' G

L'IOSORBOL F. L. s'emploie dans tous les cas où la teinture d'iode est indiquée, dont il possède tous les avantages sans présenter aucun de ses inconvénients.

### FABBRICA LOMBARDA DI PRODOTTI CHIMICI – MILANO Capital social entièrement versé Fr. 3.000,000 à porter à Fr. 4.500,000

Section des Produits spécialisés présentant général pour la France et les Colonies : Mr M .- A. SANTONI, 4, rue Boucicaut, PARIS (XVº) 

## Bromothérapie Physiologique

Remplace la Médication bromurée

(Combat avec succès la Morphinomanie)

# SPECIFIQUE DES AFFECTIONS NERVEUSES

Traitement de l'Insomnie nerveuse, Epilepsie, etc.

BROME ORGANIQUE, PHYSIOLOGIQUE, ASSIMILABLE

### Première Combinaison directe et absolument stable de Brome et de Postone

découverte en 1902 par M. Maurice ROBIN, l'auteur des Combinaisons Métalle-Peptoniques de Pepton et de fer er 1888 (Voir Communication 'à l'Académie des Sciences, par Berthelot en 1885.)

Le Bromone a été expérimenté pour la première fois à la Salpêtrière dans le Service du Professeur Raymond, de 1905 à 1906.

Une thèse intitulée "Les Préparations organiques de Brome" a été faite par un de ses élèves, M. le Docteur Mathieu F. M. P. en 1906.

Cette thèse et le Bromone ont eu un rapport favorable à l'Académie de Médecine par le Professeur Blache, séance du 26 mars 1907

### n'existe aucune autre véritable solution titrée de Brome et de Peptone trypsique que le BROMONE.

Ne pas confondre cette préparation avec les nombreuses imitations créées depuis notre découverfe, se donnant des noms plus ou moins similaires et dont la plupart ne sont que des solutions de Bromure de sodium ou de Bromhydrate d'ammoniaque, dans un liquide organique.

Le BROMONE est la préparation BROMÉE ORGANIQUE par excellence et la PLUS ASSIMILABLE. C'est LA SEULE qui s'emploie sous forme INJECTABLE et qui soit complètement INDOLORE.

### Remplace les Bromures alcalins sans aucun accident de Bromisme.

Deux formes de préparation . GOUTTES concentrées et AMPOULES injectables.

DOSE: ADULTES

Gouttes..... XX gouttes avant chacun des principaux repas.

Injectables 2 ou 3 cs. toutes les 24 heures. — Peut se continuer sans
inconvenigh thuiseurs seminel thuiseurs seminel

Dépôt Général et Vente en Gros : 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES

### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE

CHAPPET (Georges-Alexandre-Joseph), médicein-major de 2º classe, chief de service: médieni tres édouné et très brave, ayant la plús haute conception de ses devoirs 'prolesséometé. Le 19 novembre 1916, a fait preuve du plus aboutu mépris du danger en parasant lati-même sons le Jus, sons abri, en plein bombardement, des blessés intransportables, forçant ainsi l'admiration de tous.

Le FILLATUR (Gustave), indelectimatior de re classe: a installé et a dirigé un groupement chirurgical mobile dans une ville bombardie ; y a maintenu cette formation en pleine activité depuis deux mois sons un bombardement continuel de gros obus et d'obus de campagne de jour et de unit; a pris avec la plus grande décision et la plus grande activité toutes se meurres propres à unetre le plus possible sess blessés et son personnel à l'abri de ce bombardement et a réussi ainsi à les préserver jusqu'à présent, a rendu les plus présents services par la répidité avec laquelle il peut faire hi-même et faire, laire les opérations urgentes, grâce à la proximité de la première ligne où il s'est mis et demenre malgré la dancer.

Le MONN (Francisque), médecin aide-major de 2º classe: attaché à un groupe chirurgical mobile, a opéré de nombreux blessés, sans se soucier du danger, dans une ville continuellement bombardée; ne cesse depuis deux mois dans les mêmes conditions périlleuses, d'assurer, avec le dévouement le plus absolu, les osins à ses blessés.

ISAAC (Rtienne-Sixte-Henri), médecin-major de 2º cl. au 372º rég. d'infantorie : médecin irès allant et courageux. A, malgré son âge, accompagné le régiment. Dons les périodes pénibles et dangereuses des 14 octobre et 27 novembre 1916, est resté seul en première ligne pour donner sons le teu despoins aux blessés.

sons i e per acazionis aix o aesses.

VESINCO, (Permand), inédecin principal de 2º classe:
chargé du service du quartier général de l'A. F. O. et, à ce
itire, des mesures générales à prender pour organiser,
surveiller et diriger les fornations sanitaires d'ermée, a
déployé dans cette lache une activit et une capacit d'organisacion remarquables. N'a januais regardé à la faitque
et au danger pour alter visiter les ambulaness lointaires ou
bombardées, et est resté hii-même de sa personne près
d'un mois dans Monastir hombardée.

Walter (Raymond), médecin aide-major de 176 classe détaché à l'armée serbe : calme et sang-proid imperturbables, dévouement absolu. A fait preuve des plus belles qualités militaires, notamment lorsque l'ambulance à laquelle il est attaché fut par deux fois, en octobre et novembre 1916, violemment bombardée par l'artillerie ennemie.

RINEWIER [Edmond], médecin auxiliaire au 2º bataillon du 2º bis rég. de zonaves de marche: sur le front depuis le début de la campagne. Avait fait presure en tostes circonstances du plus absolu mépris du danger et du plus grand dévouement. Déjà cité à l'ordre. Blessé mortellement à son poste le 27 momembre 1016.

Immanti (Pranyola), medecin-major au 56º rég. d'inlanterie coloniale: officier supérieur de grande voleur. Caractère irès élevé ayant un grand sentiment du devoir, a une grande autorité au point de vine médical. A fait campagne en France depuis le 2 août 1914, puis à X. Enfin en Y... A pris part aux combats autour de Z... (ochobrenovembre 1916): a montré dans esc combats un courage et mi dévouement su-dessus de tout tloge, forçant l'admiration de ses chefs et de ses subordours.

ROUSSEAU (Charles), médecin auxiliaire au 25º bataillon de chasseurs: en campagne depuis deux aus, a loujours fail preuve de calue, de dévouement et d'activité. Le 25 septembre 1916, sous sus bombardement violent qui auxil blessé le médecin-chef et mis hors de combat 30 p. 100 de son personnel, a pris la direction du service et a assuré la relève, le passement et l'évacueiton des nombreux blessés dens les blus difficiles conditions.

Montre (André-Ritenne-Cantave), médecin auxillaire au 35° reg. d'infanterie: exceptionnellement braue. Le 10 octobre 1916, un homme ayant en l'artère [innorale couple por une balle en avant de la promitère lique, via pas hésitéi à montre sur le parapet, lui a donné les premiers soins dans cette zone très cangereusement battue par une mitroïlleuse et l'a ramené dans nos lignes, soulevant ainsi l'admiration de cous.

GN00 (Jean-Charles), médecin auxiliaire (active), au 2e<sup>a</sup> bataillon de chasseurs alpins: médecin auxiliaire d'un dévouement et d'un courage exceptionnels. S'est dépensé uvec une énergie remarquable pendant les combats de la Soume; par son udace et son activié a sauvé la vie à de nombraux chasseurs. A été blessé le 3 novembre 1916. Déjà blessé et trois jois etit à l'ordre.

GIR (Pierre), médecin auxiliaire (active), au 12º bataillou de chasseurs alpins: médecin auxiliaire d'une activité et d'un dévouement inlassables. Pendant les récentes opérations, a fait preuve du plus beau courage et de la plus grande

## LE PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VALÉRIANIQUE

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

# Yaléromenthol

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses:

Neanusthènie, Hystèrie, Insonnie, Excitabilité nerveuse, Migraines,
Palpitations, Toux nerveuse, Asthme nerveux, Vomissements spasmodiques, Gastraigtes, etc.

Dose: 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Parls.

### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE (Suite)

abnégation en venant toutes les nuits panser les blessés en première ligne, dans un secteur violemment bombardé; a pu sauver ainsi un grand nombre de chassenrs. Déjà cité à l'ordre.

Faire (Georges), médecin-major de 2º classe, 2º bataillon du 2º rég, de marche d'Afrique : médecin de la plus grande valeur et d'un dévouement absolu. De puis la reprise de l'offensive et bien que seul à son bataillon, s'est constamment prodigué pour soigner non seulement ses blessés mais souvent encore ceux d'autres corps, sous le feu de l'ennemi. A eu, à cette occasion, plusieurs de ses brancardiers et infirmiers tués ou blessés autour de lui, en particulier tes 6 et 8 novembre 1916 où son P. S. a été violemment bombardé, Blessé à X..., a délà été cité à l'ordre de la division. A fait ensuite la campagne de Y... où il a continué à se faire remarquer par son inlassable et intelligente activité.

DUCURON-TUCOT, médecin aide-major de 1re classe : médecin aussi distingué que brave. Tombé glorieusement lors de l'attaque d'une hunteur fortifiée en secourant les blessés de son régiment.

LOUMAIGNE, médecin aide-major de 2º elasse : médecin d'un dévouement absolu, apprécié de tous. Tombé glorieusement en secourant les blessés de son régiment lors de l'attaque d'une hauteur fortifiée.

Terris (Edmond), médecin auxiliaire 2º groupe : abbelé aubrès d'un malade d'une batterie de tir, le 12 novembre 1916, n'a pas voulu retarder sa visite malgré le bombardement des abords de la position ; a été blessé au bras par un éclat d'obus qui n'a pu être extrait ; a rejusé de se jaire évaeuer et a continué à assurer son service. A déjà obtenu trois citations dont deux à l'ordre de la division et une à l'ordre du corbs d'armée, Trois blessures de euerre.

MENÉTREI, (Albert-Louis-Joseph), médecin-major de 2º classe, chef de service : médeein très dévoué et très brave. d'un entrain extraordinaire, ayant la plus haute conception de ses devoirs professionnels. A fait preuve du mépris le

plus complet du danger le 16 décembre dernier, alors que des obus de 150 tombaient sur le village dans un ravon de 50 mètres, en chargeant tui-même sur un braneard un offieier d'artillerie grièvement blessé et qui ne voulait pas se laisser enlever par les brancardiers; au cours de ce bombardement s'est constamment prodigué pour encaurager son personnel, forcant l'admiration de tous,

ABADIE (Jean-Marie-Jules), médecin aide-major de 2º classe E. o. XV : chivurgien, depuis février 1915, d'une ambulance qui a fonctionné sous le bombardement, notamment le 24 avril et le 13 juillet 1015, a montré les plus belles qualités de science, de décision, d'habileté obératoire et de résistance physique dans des circonstances très dures. A manifestement sauvé un grand nombre de vies humaines.

PROVENDIER (Georges-Marie-Henri), médecin principal de 2º classe à la nº division d'infanterie : médecin principul d'une conscience, d'une activité et d'un courage tout à fait remarquables. Pendant deux mois, où la division a livré des combats presque continus, du 15 août au 15 octobre 1916, a toujours assuré le bon fonctionnement des services sanitaires, en s'ocenbant de tous les détails, en les contrôlant sur le terrain même sous les plus violents bombardements et en donnant à tous l'exemple de son dénouement sans horne

Courtellemont (Victor-Eugène), médecin aide-major de 2º classe au 121º rég. d'artillerie lourde : médecin d'une valeur et d'un dévoucment hors de pair. Ancien interne des hôpitaux de Paris, professeur à l'école de médecine d'Amiens. médeein des hôpitaux d'Amiens, M. Courtettemont a dirigé au début de la guerre le service de médecine d'un hôpital auxiliaire avec une grande compétence. Agé de quarante et un ans, il a réclamé ensuite de basser au service armé et a insisté pour faire campagne. Classé au 5º groupe du 121º A. I., a voulu assurer lui-même le service médical sur les positions, malgré la présence au groupe d'un mêdeein auxiliaire. A été tué à son poste de secours, le 16 oetobre 1916.

### RECOUVREMENTS PARIS 10 º/a MAUGER

Ancien chef du service des recouvrements du Syndicat des Médecins de la Seine (15e Année) Bureau, 39, rue Galande, PARIS (Ve)

Viennent de Reparaître

### MÉDICALES BELGES

JANVIER, FÉVRIER, MARS, AVRIL 1917.

CONTT DE RÉDACTION: MM. MAISTRIAU, DEPAGE, NOLF, BRACHET, WILLEMS, DERACHE, LABASSE, HAINAUT, DENHAENE, DE MARNEFFE, HENRARD, DEBAISHUX, GAUDY, RENAUN.

M. STASSEN et J. VONCKEN, Secrétaires de la Rédaction. Nous appeions votre attention sur ce premier journal médical beige regaralssant maigré l'exil, pendant la guerre : nous serons

heureux de recevoir votre abonnement nux Arcidoes Médicales Beiges, Belgique non occupée et France : 16 fr. - Étranger : 18 fr.

Adresser les abonnements à la librairie J.-B. BAILLIÈRE et Fils, 10, rue Hautefeuille, à Paris. On peut également s'abonner dans tontes les librairies

Ch. LOREAU

### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3Ms, RUE ABEL - PARIS

Tél. Rog. 41-85

O. JOSUÉ

### La Sémiologie Cardiaque ACTUELLE Les localisations cardiaques

1014. 1 vol. in-16 de 06 p. avec figures, cartonné. 1 fr. 50 (Actualités Médicales)

# Physiothérapie

- Kinésithérapie, Massage, Mobilisation, Gymnastique, par fes Drs Carnor, Dagron, Degroquey, Nagrotte-Wilboughewitch, Capter, Bourgart, 1909, 1 vol. in-8 de
- Le Massage, par fe Dr Georges Berne, ancien internelaureat des hopitaux de Paris. 4º édition, 1908, 1 vol. in-18 de 414 pages, avec 451 figures...... 5 fr.
- Mémento de Massage, avec applications aux suites des blessures de guerre, par le Dr Somen. 2º édition, 1916, 4 vol. in-18 de 72 pages, avec 37 planches.... 4 fr. 50
- Mécanothérapie, Réeducation, Sports, Méthode de Bier, Hydrotherapie, par FRAIKIN, GRENIER DE CARDE-NAL, CONSTENSORY, TISSIÉ, DELAGENIÈRE, PARISET. 1909, 4 vol. in-8 de 404 pages, avec 114 figures, Cart.... 8 fr.
- La Mécanothérapie, par le pr Réssies, 1900, 4 vol. in-16 de 92 pages, avec figures. Cartonné...... 4 fr. 50
- Mémento de Mécanothérapie avec applications aux suites des blessures de guerre, par le Dr Sonen, chef du service de mécanothérapie au Mans. 1916, 1 vol. in-18 de 72 pages, avec 40 figures........................... 4 fr. 50
- Vade-Mecum de Rééducation physique et de Gymnastique rééducative, par le Dr Guilbeat. 1916,

- La Chaleur et le Froid en thérapeutique, par le Dr Dausser, 1913, 4 vol. in-16 de 96 pages, Cart. 4 fr. 50
- Les Écoles professionnelles de Blessés, à Lyon, par le Dr M. Canle, aide-major. 4 vol. in-8 do 432 pages, avec photographies hors texte...... 3 fr.
- Électrothérapie, par le Dr Nossen, professeur agrégé à la Facuité de médecine de Lyon, 2º édition, 1947, 1 vol. in-8 de 528 pages, avec 251 figures, Cartonné..... 12 fr.
- Vade-mecum d'Électrodiagnostic et de Radiodiagnostic, par le Dr André Lucas, M. Boll, et le Dr Maller. chefs de service d'électrothérapie et de radioscopie au Val-de-Grace, 1916, 1 vol. in-8 avec figures.... 2 fr. 50
- La Pratique héliothérapique, par le Dr JAUBERT, 1 vol. in-16 de 96 pages, (Actualités médicales.) Cart. 4 fr. 50
- La Cure de soleil, par le Dr A. Rolling (de Leysin). 1915. 1 vol. gr. in-8 de 200 pages, avec 40 figures, 107 planches en noir et 16 eu couleurs, Cart.... 20 fr.
- La Cure de Travail dans le traitement de la Tuberculose pulmonaire, par le Dr Albert Viene. 1916, 4 vol. gr. in-8 de 396 pages avec photographies...... 8 fr.
- Les Névroses post-traumatiques, par le Dr Joanny Roux. Préface du professeur J. Trissien. 1913, 1 vol. in-16.

Hémorroides (fistules-prurit anal, prostatites)

# SUPPOSITOIRES & POMMADE

"ADRÉNO - STYPTIQUES



principes | Adrenaline actifs d'ou efficacité. certaine

Stovaine Anesthėsine Ext. Marrons d'Inde frais Stabilise

1/4 mill.

Hamamelis , Opium Ech ! Phe Midy 140 fe S! Honore, PARIS.

POMMADE ADRENO - STYPTIQUE

HIII NALIMENTAN AND PRIMARITAN PARAMETERS

occupés, donné la mesure de ses qualités militaires, de sa haute valeur professionnelle et de son absolu dévoucment. GOUJON (Lazare), médeciu-major de 1<sup>re</sup> classe (terri-

GOUJON (Lazare), médecin-major de 1º classe (territorial) au 284º rég. d'infautterie : médesin très actif, organisaleur remarquable. A fait preuve d'initiative intelligente en créant de toutes pièces, sous le bombardement, une infirmerie modèle. Prodigue aux malades des soins matériels et moraux aussi assidus qu'éclairés.

BRULAYGUE (Louis-Lucien), plantuacien-unajor de 2º classe (réserve) à un groupe de braucardiers divisionuaires: homme de science et de devoir. A rendu des services signalés comme technicien pour l'organisation de la lutte contre les gaz et les analyses chimiques des caux dans un secteur projondément bouleures?.

Service de santé. — Sont nommés au grade de médecimajor des desas terribirde, les médecims aides-majors de 1º classe: M. PINIKAU (Henri-Rugène-Arthur), 1º 8º région; M. TSHLUET (Paul-Jacques, 1º 8º région; M. MOROS (Jean-Baptisto), 1º 8º région; M. MARLANI (Stienne), Afrique du Nord; M. PINDODON (Jean-Baptisto-Eugène-Joseph), Afrique du Nord; M. DANILLON (Auguste-Joseph-Marie), Afrique du Nord; M. DANILLON (Auguste-Joseph-Marie), Afrique du Nord; M. DANILLON (Auguste-Joseph-Marie), Santon (Herri-Himle), 2º région; M. SARNON (Hérré-Himle), 2º région; M. GRIGOU Marie-Albert-Heuri), 2º région; M. PRAN-ÇOIS (Joseph-André-Marcel), 2º région; M. CARAGUEII, Paul-Jules-Jean-Joseph), Maroc; M. GUYOT (Léon-Jacques-Marcel), sons-socrétariat d'État des inventions; M. RANA (Henri-Jacques-Marcel), sons-socrétariat d'État des inventions;

ministère de l'Intéricur; M. BERGEIDER (Boniface-Charles Pélix), commission consultative médicale; M. PAYAR [Jean-Antoine], commission consultative médicale; M. WOAPE (Paul-Rifemex-Amédée), commission consultative médicale; M. RASCOR (Raymond-Paul), 18º région; M. CLERC (Maurice-Eugène-Plorent), direction de l'aéronautique; M. LAFON (Pierre-Ausselme-Marie-Louis), 10º région;

Au grade de médecin aide-major de 1ºº classe de l'armée territoriale: M. le médecin aide-major de 2º classe de l'armée territoriale Exignorary (Jean-Marie-Lucien), ambulance 10/2.

Au grade de pharmacien-major de 2º classe de l'armée territoriale, les pharmaciens aides-majors de 1re classe de l'armée territoriale : M. CLÉMENT (Jean-Michel-Joseph), réserve de médicaments de l'armée d'Orient ; M. Hodenco (Joseph-Alexis), dépôt d'éclopés nº 2, A. O. ; M. Blanc (Francois-Louis-Perdinand), authulance 3/155; M. MARTIN (Adolphe-Gilbert), ambulance autochirurgicale nº 8; M. THELLIER (Adolphe-Victor-Dominique), ambulance 4/5; M. RICHARD (Ferdinaud), gouvernement militaire de Paris : M. BEYAERT (Jérémie-Isaïc-Corneille), région du Nord; M. LEGRAND (Maurice-Eugène), 3º région ; M. GORISSE (Jean-Marie-Gabriel), 5º région ; M. BERNARD (Louis-Prauçois-Nicolas), 6º région; M. Chauvel, (Francis-Pierre-Marie), 10° région; M. HUET (Eugène-Marius), 11º région; M. BANES (Jérôme), 126 région : M. FARGE (Louis-Eugène), 136 région; M. Brancaz (Étienne), 140 région; M. Testory

#### MIERS-SALMIÈRE

SOURCE SULFATÉE SODIQUE FROIDE

Ban laxative diurétique. — Ean de régime des

CONSTIPÉS et des OBESES. — Traitement des

Entér-Colites et Appendieites chroniques.

EAU D'EXPORTATION. — CONSERVATION ASSURÉE.

Satson thermale de Mar à Octobre.





#### SEULES EAUX ALCALINES RECONSTITUANTES

## **POUGUES**

\*\* SAINT-LÉGER \*\* ALICE \*\*
Etablissement thermal ouvert du 15 Juin au 30 Septembre

PAUX DE RÉGIME
PAR EXCELLENCE des DYSPEPTIQUES
RECONSTITUANTES des FAIBLES
et des CONVALESCENTS

Échantillons GRATUITS aux Docteurs G° de POUGUES, 15 & 17, Rue Auber, PARIS

## CARABAÑA

PURGATIVE, DÉPURATIVE, ANTISEPTIQUE

(Paulin-Joseph-Philippe), 16e région ; M. Ducung (Mare-Paul-Marie-Joseph), 18º région ; M. Thurbaut (Charles-Émile), 20° région ; M. Gabalda (Marie-Gabriel-Louis-Joseph), 307° rég. d'infanterie; M. Dauvert (Léonce-Jean-Victor), 61º rég. d'infanterie ; M. BOUTIN (Louis-Placide), oc région ; M. Romefort (Jean-Roger), 53º rég. d'artiflerie : M. Feltier (Paul-Victor), 11º région ; M. JACQUET (Jean-Baptiste-Émile), 203º règ. d'infanterie; M. Bretagne (Paul-Joseph), 8º règ. d'artillerie, 1er groupe; M. Picard (Jacques-Albert-René), 37e règ. d'artillerie; M. Godenel, (Jean-Joseph), ambulance 4/13; M. Lévy (Marco-Bension), ambulance 1/62; M. LA-PERCHE (Joseph-Pierre-Marie), 57e rég. d'infanterie; M. Gaufroy (Marcel-Marie-Vital), 1er échelon P. A. 18; M. SEVESTRE (Jacques-Eugène-Raymond-Victor), 329e règiment d'infanterie; M. LABRAU (Marie-Louis-Roger). ambulance chirurgicale automobile nº 18; M. Logrit (Joseph-Benjamin-Eugène), ambulance 14/2; M. BER-THOU (Pierre), 2º chasseurs, escadron 151 D, 1; M, Lèon-Kindberg (Abraham-Émile-Virgile-Arthur-Michel), ambulance 1/3; M. Mignot (Paul-Auguste), 7c région; M. Charlet (Jean-Louis), ambulance 1/155; M. Casters (Roger-Gaston-Marie-Camille), A. B. 69 1er groupe; M. Corre (Gabriel-Goulven-Marie), 110 région ; M. Eyche VERS (Bernard-Édouard), 14e rég. d'artillerie ; M. FATAC-CIOLI (Joseph), G. B. D. 70; M. BALLAND (Marcel-Eugène-Octave), ambulance 14/11; M. MAILHÉ (Joseph-Lonis-Eugène), 356° règ. d'infanterie ; M. Breuco (Édouard-Jean-Baptiste), ambulance 8/14; M. Arbatucci (JeanCharles), ambulance 4/54; M. LAFARGUE (Antoine-Émile-Robert), 58º règ. d'artillerie, 4º groupe ; M. Tho-MAS (Jacques-Abel-Jean), 29º règ. d'artillerie; M. CULOT (Pierre-Pugène-Charles), G. M. P.; M. GASPAIS (Dèsiré-Alphouse-Marie), ambulance 11/17; M. Sigaux (Franeisque-Joseph), ambulance 7/7; M. DUCHATEAU (Joseph-Marie-Prançois-Maxime), 7º rég. du génie ; M. GAUTIER (Louis-Marie-Charles-Ernest), centre aviation, région Nord; M. Cabê (Yven-Fernand), ambulance 5/52; M. Turc (Maurice-Eugène-Victor), 14º région ; M. Bar-RAS (Louis-Pierre), ambulance 7/16; M. Dubois (Auguste-Jean-Joseph), 97e règ. d'infanterie; M. MICHARD (Ernest-Paul), 298c reg. d'infanterie territoriale ; M. Bon-NAUD (Louis-Pierre), ambulance 10/14; M. DE FRAMOND DE LA FRAMONDIE (Marie-Armand-Ernest), 9º rég. d'artillerie; M. Magne (Autoine-Charles), 196 rég. d'artillerie; M. Lorillou (Eugène), G. B. D., 74; M Ruzié (Marcel-Jean-Léon), 31º d'artillerie, A. D., 129; M. Fiè-VEZ (Joseph-Étienne-Jean-Baptiste), ambulance 8/2; M. POUCAUD (Gabriel-Pierre-Marie-Clément), ambulance 210; M. PIOUEMAL (Jean-Justin-Omer), 57° rég. d'artiflerie, 3º groupe ; M. Bernard (Charles-Lucien), Maroe; M. GÉLAIN (Alexandre-Louis-Placide), ambulance 8/6; M. Majour (Philippe-Auguste-Paul), 3º règion; M. Buges (Gaston-Paul-Édonard), ambulance 4/55; M. LEVÊQUE (Albert), 135° rég. d'infanterie ; M. BENOIST (Marcel), 86° rég. d'infanterie ; M. Beaurepaire (Camille-Paul-Julien), 43° rég. d'infanteric ; M. Thomassin (Paul-Léon-Marie-Laurent), 120e A. L., 20 groupe; M. Tarin

## Antisepsie des voies biliaires et urinaires

# UROFORMINE GOBEY

Comprimés d'hexaméthylènetétramine chimiquement pure

Dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour)

ÉCHANTILLONS, 4, rue du Faubourg-Poissonnière, PARIS (Xe)

(Maurice-Alphonse), ambulance 1/21; M. MELOU (Raoni-Gustave-Marie), 1140 R. A. L.; M. BERCHE (Aimé-Louis-Marie), ambulance 1/58; M. ROBILLOT (Edgard), 409° régiment d'infanterie; M. CUGNIER (Paul-Eugène), ambulance 1/7; M. GONTAU (Marie-Louis-Jean-Baptiste-Philippe), 53º rég. d'artillerie; M. JACOB (Marcel-Léon). 61e rég. d'infanterie ; M. VINSON (Léon-Jean-Emmanuel-Marc), 36º R. I. T. Étapes; M. DARIAUX (André-Adolphe), ambulance automobile chir. 110 5; M. PELLISSIER (Jean-Paul), ambulance 16/14; M. HATTON (Léonce-Antoine-Émile), 292º R. T. I.; M. JAMME (Henri-Marie-Joseph-Étienne-Placide), 3000 rég. territorial d'infanterie : M. PETIT (Georges-Pierre-Marie), 43° rég. territorial d'infanteric ; M. Gandelin (Edmond-Louis), 2º rég. de euirassiers ; M. BÉNARD (Henri-Auguste), E. M. 1er groupe, art. 73 D. I.; M. Dubois (François-Léopold), ambulance 16/12; M. FAV (Henri-Jean-Marie-Joseph), 154° rég. d'infanterie; M. MAVOLY (Marie-Louis-Alphonse), ambulance 224; M. CABANNE (Jean-Ferdinand), 840 A. L.: M. Maleyx (Gabriel-Pierre-Ferdinand-Henri), 4º chasseurs; M. Detouillon (Pierre-Eugène), 3110 rég. territorial d'infanterie; M. DESCUBES (Martial-Marie-Franeis), D. E. S., nº armée; M. ROEHRICH (Alfred-Christian), ambulance 3/21; M. Nogués (Jean-Joseph-Georges). G. M. P.; M. GRUNBERG (Wladimir), 120 rég. d'artillerie: M. Chasseray (Eugène), 4º région ; M. Py (Louis-Ferdinand-Joseph), 2610 rég. d'infanterie ; M. Chamall.Lard (Louis-Jean-François), ambulance B. 2/3; M. GUILLE-MIN (Marius-Henri-Joseph), 120 région ; M. Tuerce (André-Louis), 11e rég. territorial d'infanterie; M. Ro-LAND (René), ambulance 1/59; M. JOUVE (Paul-Alexandre), ambulance 1/66; M. Andraud (Joseph-Honoré-Germain), 131º rég. d'infanterie ; M. CHARBONNIER (Georges-Jules), 120° rég. A. L., 1er groupe; M. David (Heuri-Antoine), ambulance 9/3; M. BOLE (André-Léonce). 13º région; M. RICOLFI (Félix-François), 108º rég

A. L.: M. GARCOT (Marcel-Georges), 16c escadron du train; M. Pesner, (René-Théodore-Joseph), 11. O E. 20/2: M. PERDREAU (François-Léon), 10º rég. d'infanterie : M. Lamaison (Jean-Antoine-Constant), 100 liussards : M. Bars (Jean-Baptiste), H. O. T. Meaux ; M. La-MARCHE (Étienne-Audré-Émile), ambulauce 223; M. GIL-LET (Jean-Baptiste-Louis-Amédée), ambulance 8/1; М. Риндром (Emmanuel-François-Marie-Joseph), 13° régiou; M. Mariaer (Jean-Marcel), quartier général 1er et 2e groupes, nº armée ; M. Philippon (Étienne-Prancois). 12º régiou : M. MARMIER (Paul-Émile), 370º régiment d'infanterie; M. GÉRARD (Charles-Antoine), A. D. 27 D. I., 1er groupe; M. LE CHEVALLIER (Esprit-François-Ernest), G. M. P.; M. MERCIER (Justin), ambulance 10/7; M. Jalifier (Claude-Alexandre), ambulance 2/14; M. Fort (Paul-Louis), 4<sup>e</sup> génie, compagnie 14/16; M. Desvignes (Jean-Baptiste-Charles-Eugène), 47° rég. territorial d'infanterie : M. CIER (Henri-Aristide-Lacques), 28e art., 3e groupe.

Sont promus au grade de médecin aide-major de 11e classe les médecius aides-majors de 2º classe de réserve : Souville (Louis-Dominique-Pierre), 286° rég. territorial d'infanterie; M. LIMON (Maurice-Adolphe), ambulance 7/22; M. LE Sourd (Autoine-Louis-Eugène), laboratoire de bactériologie d'une armée ; M. Pruvost (Émile-Marie-Joseph), étapes 36° C. A.; M. Bréchot (Adolphe-Henri), ambulance 13/18; M. RAMOND (Octave-Edouard-Zaccharie-Gabriel), ambulance 202; M. RIGOT (Joseph-Marie), ambualnee 3/53; M. QUERNEAU (Achille-Marie), ambulance 4/60; M. Buisson (Evariste-François-Henri), 15° rég. territorial d'infanterie ; M. Schirck, (Hippolyte-Joseph-Auguste), 414° rég. d'infanterie.

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu de Paris. - M, le professeur Cilbert. Les samedis 26 mai et 2 juin 1917, à 10 h. 3/4. Leçou el nique.

Gouttes de glycérophosphates alcalins (éléments principaux des tissus nerveux) Convalescences, Surmenage, Dépressions nerveuses xvàxx gout. àch. repas.-6, Rue ABEL, PARIS - I.e Fl. 3 fr.-Ni sucre, ni chaux, ni alcoo



## Indéine MONTAGU

(Bi-Jodure de Codéine)

Toux 3IROP (0,01) EMPHYSEME PILULES (0,01) ASTHME

42. Boulevard de Port-Royal, PARIS

#### **FOMEINE** MONTAGU

(BI-Bromure de Codéine)

SIROP (0 03) TOUX nerveuses INSOMNIES PILULES (0.01)

SCIATIQUE AMPOULES (0.02)

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS

Médication totale des maladies du foie et des voies biliaires **OPOTHÉRAPIES** HÉPATIOUE ET BILIAIRE

LITHIASFRILIAIRF INSUFFISANCE HÉPATIOUE Prix du Flacon 6 frs. toutes phermacies ECHANTILLON GRATUIT et LITTERATURE LABORATOIRE de la PANBILINE Annonay (Ardéche).

#### CHRONIQUE DES LIVRES

Endocrinology, the bulletin of the Association for the study of the internal secretions, no 1, janyin 1012, just (secretaire: DELLNOWNS, à Les Augustes)

vier 1917, in-8 (secrétaire ; Dr Hanower, à Los Angeles). Le premier numéro du Bulletin d'Endocrinologie, organe de l'Association pour l'étude des sécrétions internes, formée en Amérique, mais avec la collaboration de nombreux auteurs européens, vient de paraître en janvier 1017. Il comprend, d'une part, des articles originaux et d'autre part des analyses sur les très nombreux travaux relatifs aux sécrétions internes. A cet égard, il prend place parmi les recueils spécialisés, à côté des Archives des maladies du cœur, des Archives des maladies digestives, etc. Ce n'est certes pas l'abondance des matières qui lui fera défaut : car les sécrétions internes existent au niveau de chaque tissu, de chaque élément cellulaire, en sorte que leur étude comprend, en définitive, une très grande partie de la physiologie, de la pathologie et de la thérapeutique

Parmi les articles originans de ce preuier nunéro, nous signalerons l'introluction de Levellys Barker (Baltimore), de C. E. de M. Sajous (Philadelphie), un article sur les problèmes d'endocrimologie de Williams (Washington), un article sur la thérapie de la pitulaire autréeure de Hanower (Los Angeles), un article de notre compatriote. Sergent sur la ligue blanche adrémalieme, un article de Robertson (Berkeley) sur le rôde de la pitultaire dans la régulation de la croissance, un dernier sur les relations des glandes endocrines avec l'osticomiacle.

Puis vienneut 193 analyses de travaux expérimentaux, cliniques et thérapeutiques.

Ce nouveau recueil se présente donc fort bien : il est appelé à rendre de grands services et montre la part.

de plus en plus considérable, que l'Amérique prend dans les recherches physiologieo-cliniques.

On doit remercier M. Hanower de la peine qu'il prend pour diriger ce recueil et aussi de la large part qu'il y fait aux travaux français.

P. Carnot,

#### La Syrie et la France, par le Dr C. et Paul Roederer, 1 vol. in-8 (Berger-Levrault, éditeurs à Paris).

Ce livre est un pieux hommage rendu par notre confrère C. Rodderer à son frère Paul Rodderer glorieusement tombé sur le sol d'Alsace, dont la trop courte existence avait été consacrée à « nouer de nouveaux liens entre notre pays et la terre syrienne, faire davantage encore

notre pays et la terre syrienne, faire davantage encore aimer la France en Syrie, faire mieux apprécier en France la valeur de cette amitié ». Avec les articles, les conférences, les notes inédites de son frère, le D° C. Roxlerer a rédigé un volume plein

de son frère, le D' C. Reederer a rédigé un volume plein d'intérêt, dans lequel îl nous montre l'influence prépondérante acquise au cours des séeles par la Brance ac Syrie, et tout le bénéfice qu'aurait notre patrie, au jour où s'efiondrera l'hégémonie turque sur l'Asie Müseure, à resserrer les liens d'alfection qui nous lient à ce pays d'aveuir, à le prendre sous sas protection, pour guider son évolution et ses progrès. L'Ouvrage et d'une lecture attrayante, bien doeu-

L'ouvrage est d'une lecture attrayante, bien documenté, et aimi d'un souffle patriotique. Il est passionnant comme teat ce qui nous ouvre un horizon sur lespossibilités de l'appès-guerre, sur les années où l'humanité, délivrée de l'angoisse des ambitions germaniques, se reposera des horreurs d'une guerre sans précédents, en préparant pour nos enfants un avenir mellleur.

G. L

## VITTEL

### GRANDE SOURCE

Régime des ARTHRITIQUES Régime

### SOURCE SALÉE

Régime des HÉPATIOUES

TÉLÉPHONE : Gobelins 24-81

#### CABINET GALLET

FONDÉ En 1886

47, Boulevard Saint-Michel - PARIS

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc.

Service spécial de Remplacements

Renseignements gratuits sur demande. — Rédaction d'actes Nombreux postes à céder dans toutes régions.

## CHLOROFORME DUMOUTHIERS

on fiaconnags, en tubes jaunes scelles, le met à l'abri de toute altération.

Pharmacie DUMOUTHERS, 11, Rue de Bourgogne, PARIS.

#### FONCTIONNEMENT

D'UNE INFIRMERIE INDIGÈNE AU MARO

(GUERCIF, 1915-1916)

Par le Dr Gabriel BOUDET Ancien interne des hopitaux de Par Médecin aide-major de 170 classe.

Dès les débuts de la mobilisation, je me su transporté au Maroc avec un bataillon de territoriare là, pendant près de deux aus, i'ai dû me familiariser avec toute une pathologie rare en France et dans un milieu

tout nonveau pour moi. Parmi les fonctions que j'avais à remplir, la plus nouvelle, et des plus intéressautes, était sans couteste celle de médecin de l'infirmerie indigène. Guercif, le poste auguel j'étais attaché, est situé au confluent du Melelou et de la Monlouya, deux belles rivières qui parcourent une large vallée fermée de montagnes, où se trouvent de-ci de-là quelques cultures d'orge dans les endroits irrigables et qui surtout sert de terrain de parcours à une tribu assez riche, celle des Aouaras; cette tribu depuis plusieurs années nous est fidèle, et prospère sous notre protection. Guercif constitue un petit centre; il y a un marché le mardi auquel les indigènes viennent vendre et acheter de l'orge et des moutons, et se réapprovisionner en thé, en suere et en épices; il v vient des gens des tribus dissidentes, et j'ai

vu souvent des indigènes avant fait une einquantaine de

L'infirmerie indigène fonctionne comme un dispensaire; elle est située dans un bâtiment spécial, en dehors du camp ; elle dispose de trois pièces : une sert de salle d'attente, une de magasin pour les produits pharmacentiques. la troisième est une grande salle servant à la lfois de salle de visite et de salle de pansement.

C'est uue bâtisse très simple, en toube, blanchie à la chaux. La toube est une grosse brique crue de terre séchée au soleil. Le mobilier est aussi simple que possible, fait de tables en bois blanc, quelques étagères, deux armoires

Le matériel chirurgical est assez complet, s'étant organisé peu à peu depuis quatre ans que le poste est fondé ; mais l'installation étant mauvaise, dès qu'il s'agissait d'une interveution vraie, nous faisious entrer le malade à l'hôpital militaire du poste ; uous ne ponvious du reste hospitaliser personne à l'infirmerie.

Les médicaments sont donnés par l'infirmerie indigène, et jamais je u'ai laissé partir un consultant sans qu'il ait quelque chose à faire on à boire. Pour couvrir toutes les dépenses, nous disposions d'un crédit de 1 600 francs. l'achetais directement et les factures étaieut réglées par les soius des Affaires indigènes. Ce crédit suffisait jusqu'à maintenant, mais, du fait de la guerre, tout a tellement renchéri que l'on est obligé de l'augmenter.

J'allais donc là chaque jour à 10 heures; j'étais assisté d'un infirmier militaire parlant l'arabe, qui me servait d'interprète et faisait les pausements.

l'ai relevé la statistique de la consultation du mois de mai 1915 au mois de mai 1916. Pendant cette année,



kilomètres pour venir à la cousultation.

## Le Diurétique rénal

par excellence

#### LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES CAFÉINÉE

PHOSPHATÉE Le médicament régulateur par 'adjuvant le plus sûr des cures

Le médicament de choix des Le traitement rationnel de l'ar-

DOSES : 2 à 4 cachets par jour. - Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boîtes de 24. - Prix 5 fr.

PRODUIT FRANÇAIS

4. rae du Rei-de-Sicile - PARIS

il est venu à la consultation  $_{3}$   $_{633}$  indigènes, chiffre qui se décompose ainsi :

| Hommes  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 851 |   |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-----|---|
| Femmes  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 032 |   |
| Enfants |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 750 |   |
|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 633 | - |

A ce chiffre il faut ajouter 212 vaccinations jenneriennes pratiquées au début du printemps 1916.

La fréquentation de la consultation par les indigênes cst très variable, étant liée à la transhumanee des troupeaux; pen fréquentée pendant l'été, elle l'est beaucoup plus pendant l'hiver, lorsque les douars viennent s'établir dans la réglon pour faire leurs labours.

J'ai résumé dans le tableau ei-dessous les raisons les plus fréquentes pour lesquelles le Marocain vient consulter, suivant la statistique relevée au jour le jour.

|                                | Hommes | Femme | Enfant | s Total |
|--------------------------------|--------|-------|--------|---------|
| Affections médicales diverses  | . 427  | 278   | 87     | 792     |
| Paludisme                      | . 67   | 19    | 24     | 110     |
| Tuberculose                    | . 9    | 4     |        | 13      |
| Blennorragie                   | . 165  | 3     | 1      | 169     |
| Syphilis (chancres)            | . 17   | 41    |        | 58      |
| Syphilis secondaire            | . 19   | 83    | 10     | 112     |
| Syphilis tertiaire             | . 36   | 29    | 14     | 79      |
| Affections diverses de la peau | . 74   | 17    | 35     | 126     |
| Gale                           | 194    | 117   | 142    | 453     |
| Maladies des yeux              | 384    | 330   | 321    | 735     |
| Plaies diverses, pausements    | 553    | 178   | 179    | 910     |
| Dents (avulsion)               | 54     | 21    | 1      | 76      |
|                                |        |       |        | 3 633   |

Reprenons ce tableau en détail : nous voyons que le paludisme n'y figure que pour un chiffre minime ; cependant îl est fréquent, à l'occasion d'un examen quelconque, de trouver le sujet porteur d'une grosse rate. Mais l'indigène ne se préoceupe pas autrement de cette fièvre qui le gène peu. Il sait cependant que la quimine agit très efficacement et il vient en demander soit pour lui, soit pour sa famille.

Les affactions valus riennes sont d'une extrême fréquence, la plupart des homunes ont des blennorragies chroniques dont ils ne se préocupent guére, très souvent compliquées d'orchite. Ils admettent une pathogénie très particulière : suivant eux, la blennorragie se contraete en urinant soit contre le vent, soit en regardant la lune.

Il ne faut pas songer à faire un traitement local : l'Arabe est très pudique et ne laisse pas volontiers examiner ses organes génitaux, aussi le traitement employé consistet-il en balsamiques qui donnent chez lui de bons résultats.

Ils connaissent également la syphilis à la période primire, et sa contagiosité, mais n'y rattachent pas les éléments secondaires et tertiaires. La syphilis est prosideusement fréquente, J'al vu relativement peu de syphilis béréditaire. Cela est dû, je peisse, à ec qu'elle se manifeste surtout par l'avortement ou la mort des enfants en bas âge. Mais j'al vu fréquemient des syphilis acquises chez des enfants de huit et dix ans : cela s'explique d'extrême promiseuit é sous la tente; il m'est arrivé plusieurs fois de voir arriver un homme, ses deux ou trois femmes et un ou d'eux enfants, présentant tous des accidents de vérole secondaire et dont parfois j'al pu suivre la filiation dans la famille.

Ce que l'on voit surtout, ce sont des plaques muqueuses, très souvent hypertrophiques; sauf chez des prostituées surveillées régulièrement, je n'ai pas vu de roscole. Le rupia syphilitique, souvent très étendu, est très fréquent,

DIGITALINE crist

Académie de Médecine de Parie. Prix Orfila (6,000 îr.) Prix Desportes.

SOLUTION au millième
GRANULES BLANCS
au 1/4 de milligr
GRANULES ROSES
au 1/10 de milligr
AMPOULES au 1/6 de milligr
AMPOULES au 1/6 de milligr

## NATIVELLE

## Extraits OPOTHERAPIQUES INJECTABLES

OVARIQUE, THYROÏDIEN, HÉPATIQUE, PANCRÉATIQUE, TESTICULAIRE, NÉPHRÉTIQUE, SURRÉNAL, THYMIQUE, HYPOPHYSAIRE

CHAIX & C\*, 10. Rue de l'Orne, PARIS. - (Téléph.: Saxe 12-55).



TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS

## FARINES MALTÉES JAMMET ARISTOSE - DÉRÉMAITINE - DREÉDSE - RIZURE - DRAMERIOSE - AVENOSE, ETC.

CÉRÉALES JAMMET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, m. JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS

### Ouvrages sur la Physiothérapie

Radiographie de Guerre. Deux Monographies de Paris Médical de chacune 80 pages in-4 à 2 colonnes avec

Electrothéraple, par le Dr Nogiri, professeur agrégé à la Faenité de médecine de Lyon. 2º édition, 1917, 1 vol. in-8 de 575 pages, avec 290 figures, cart.... 12 fr.

La practical de la livre de M. Nogler est connacrée à l'Eletro-techuler i control sub-maigne a comant censista, cournit faratique, cournut galvano-faradique, courants occiliatoires, dectricité statique, current galvano-faradique, courants de haute frequener. La deuxième partie est consacrée à l'Elettrophysiologie et à l'action des divers cou-nants, La troistème partie tuttle de l'Elettrophysiol. Enfin la qua-rants, La troistème partie tuttle de l'Elettrophysiol. Enfin la quarants. La tronsfeme partie Unite de l'Eletronalgionis. Estam la quis-tifeme partie, qui compreni, de les estie, la motife de robation correction en la companie de les esties la motife de la companie de la nux diverses misladies: mahalles du système musculaire, chi système nerveix et sensitif, du système retirculaire et osseux, de l'apparell dr-culatoire, de l'apparell disputif, de l'apparell respiratoire, de l'apparell gatio-timistre, de la peau, des yeax, de la bouche, du nez, du l'arynx

Mécanothérapie, Rééducation, Jeux et Sports, Méthode de Bier, Hydrothérapie, par les D''s Frairin, Greiniez De Cardenant, Constressoux, Tissife, Dellagenther, Parrier, 1909, i vol. in-8 de 404 pages, avec 114 figures, eart. Services Services de 1909, and 1

Kinésithérapie, Massago, Mobilisation, Gymnastique, par les D<sup>10</sup> Carnot, Dagron, Ducroquet, Nachotti-Wilbouchewitch, Cautru, Bourcart. 1909, 1 vol. in-8 de 559 pages, avec 336 figures, cart. 12 fr. M. Carnot étudie, d'abord, les bases scientifiques de la Kinésithérapie

si les lois de la Mécanomorphose.

Après cette introduction générale, le Massage et la Mobilisation sont étudiés par le Dr Dagron dans leur technique générale, puis dans leurs applications aux différentes maladies : tout médecin transporte partout avec lui un instrument merveilleux, sa main, dont il ne tient qu'à lu

avec nu un instrument increuseurs, sis main, quoi i ne ucen qua im de there de remarquables catulates discipacitiquas in le ucen qua im de there de remarquables catulates discipacitiquas sante et simple dout le médecin ue tire pas foujours le pard qu'il pourrait, parce qu'il in connait mai. Le D' Ducroquet en fait un exposit rès intéressant. La R inéxilibrapie sertiforale, traitée par Mes Negeotte, chargée de ce service à l'Holtal de Se Balasta-Malades, est le base même du traitement

service à l'hôpital des Bafants-Malades, est le base même du traitement des dévaltons vertébrales. Le Kinsilikhapie respiratoire est le complément de la méthode précédente. La Kinsilikhapie abdominale, appliquée à l'estomae, à l'intestin, au foie, etc., provoque un stimulus mécanique dont bénéficient souveut ces organes. Elle est exposée par le D' Cuntru.

La Kinesithérapie gynécologique, traitée par le D' Bourcart, modifie la statique et les couditions circulatoires du petit bassin : elle provoque

parfois d'heureux changements en des cas que l'on aurait erus justicia-bles/de la seule intervention sangiante.

Radiothérapie, Roentgenthérapie, Radiumthérapie, Pho-tothérapie, par OUDIN, président de la Société d'électrolhérapie, et ZIMMERN, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris. 1913, 1 vol. in-8 de 492 pages, avec 105 fg. et 4 pl. coloriées, cart. 14 fr.

L'ouvrage se divise en trois parties : radiothérapie ou trérapeutique par les rayous X, radiumthérapie et photothérapie. Chacune coulient d'abord une étude très compléte des appareils et des procédés techniques. A chaque elapitre de physique appliquée fait suite une partie play-slologique où sont cavisacées les propiétés biologiques des radiatious. Pour la clinique, les auteurs n'ont pas ern devoir adopter une elassification basée sur les propriétés physiologiques des rayonnements.

Pour faciliter les recherches, ils ent envisagé la technique thérape tique appareil par appareil, se placant surtout au point de vue du médecin praticien.

cart.....

Formulaire électrothérapique, par le Dr L.-R. RÉGNIER, 1 vol. in-18 de 255 pages, avec 34 fig., cart.. 3 fr.

L'ionothérapie électrique, par les Dra Delherm et A. Laquerrière. 1908, 1 vol. in-16 de 96 pages, 2 fr. avec 14 figures, cart.....

Vade-meeum d'Électrodiagnostic et de Radiodiagnostic, par le Dr André Lucas, M. Boll, et le Dr Maller, chefs de service d'électrothérapie et de radioscopie au Val-de-Grâce. 1916, 1 vol. in-8 de 140 pages avec 

La Pratique héliothérapique, par le Dr JAUBERT. 1 vol. iu-16 de 96 pages, avec figures. (Actualités médicales.) 

La Cure de solell, par le D' A. ROLLIER (de Leysin). 1915. 1 vol. gr. in-8 de 200 pages, avec 40 figures, 107 plan-ches en noir et 16 en couleurs. Cart...... 20 fr.

l.a Fulguration. sa valeur thérapeutique, par le Dr A. ZIMMERN. 1909, 1 vol. in-18 de 96 pages, avec figures. eart .....

La Santé par le grand air, par Ad. Bonnard. 1906, 1 vol. in-18 de 272 pages, avec 19 pl. et fig. 3 fr. 50 Les Rayons N et les Rayons N', par le D' BORDIER, I vol. in-16 de 95 pages et 16 fig., cart...... 2 fr.

Le Massage, par le Dr Georges Berne. 5° Sdition. 1914. I vol. in-18 de 414 pages, avec 151 figures.... 5 fr.

Le Massage dans les Sports, par le Dr Somen. 1913, 1 vol. in-18 de 212 pages avec 125 figures..... 4 fr.

Radiumthérapie, par les Dts Louis Wickham et Degrais. 

La Cure solaire de la Tuberculose, par le De MALGAT (de Nice). 1911. 1 vol. in-8 de 490 pages, avec fig... 6 fr.

La Chaleur et le Froid en thérapeutique, par le D' DAUSSET. 1913, 1 vol. in-16 de 96 pages, cartonné (Actualités Médicales) . . . . . . . 2 fr.

tias de Radiographie de l'homme normal, par le D' GRASHEV. Edition française par les D' BÉCLÈRE et JAUGEAS. 1908, 1 vol. gr. iu-8 de 108 pages, avec 97 planches, cart.....

La Radioscopie clinique de l'Estomac normal et patholo-gique, par les D<sup>m</sup> Cerni, professent à l'École de méde-cine de Rouen, et Dellarores, éhef de clinique à l'École de médecine de Rouen. 1908, 1 vol. in-16 de 96 pages, avec 21 figures, eart. . . . . . 2 fr.

Les Rayons de Röntgen et le Diagnostic de la Tubercu-lose, par le Dr BRCLERE, médeein de l'hôpital Saint-Antoine. 1 vol. iu-16 de 96 p., avec 9 fig., cart.... 2 fr.

Les Rayons de Röntgen et le Diagnostic des Affections thoraciques non tuberculeuses, par le Dr BÉCLERE. 1901. 1 vol. in-16 de 93 p., avec 10 fig., eart.... Les Rayons de Röntgen et le Diagnostic des Majadles internes, par le Dr BECLÈRE. 1904. 1 vol. in-16 de

96 pages, avec 20 figures, cart..... Radiothérapie et Photothérapie, par le Dr L.-R. REGNIER. 1902. I vol. in-16 de 92 pages, avec 10 figures,

Précis de Radiologie médicale, par le D<sup>r</sup> L. Kocher, 1905. rvol. in-18 de 208 pages, avec 53 fig. **3** fr. **50** 

Memento de Mécanothérapie avec applications aux suites des blessures de guerre, par le Dr Somen, chef du service de mécanothérapie au Mans. 1916, 1 vol. in-18 

Guide de Rééducation physique en groupe, par le Dr GUII. BERT et MAUCURIER. 1916, 1 vol. in-16 de 128 pages, avec 50 figures. 2 fr. 50 avec 50 figures....

Memento de Massage, avec applications aux suites des blessures de guerre, par le D' Somen. 2º édition, 1916, 1 vol. in-18 de 96 pages, avec 43 planches. 1 fr. 50

## SOCIÉTÉ ANONYME

DES

## ÉTABLISSEMENTS H. PILON

CAPITAL ENTIÈREMENT VERSÉ : 550.000 FRANCS

53, Rue de Paris, ASNIÈRES (Seine)

## TUBES A RAYONS X

ET SOUPAPES

Modèles de l'Armée Française

MODÈLE TYPE "COOLIDGE"

Licence Thomson-Houston



de même que la gomme; j'ai vu très souvent des perforations du voile on de la voitte palatine; on rencentre continuellement dans le bled des aujets avec les os du nez effondrés. Tons ces accidents guérissent très rapidement par le mercure, soit, sent, soit associé à l'rodure. Je n'ai en l'occasion d'employer le néosalvarsan que elex des filles publiques que nous avoius en main. L'indigèue nomade ne peut s'astreindre à stationuer suffisamment longtemps pour qu'on prisse le hii appidiquer.

Le résident général se préoccupe beaucoup de cette question de la syphilis, et il vent instituer au Maroe un service de prophylaxie vénérienne avec tous les moyens scientifiques et de laboratoire modernes.

Les maladies des yeux sont de toutes les plus fréquentes: rychiasi, conjonctiviles simples, conjonctivies granuleuses, ophadmies purulentes, héralites anciennes ou en activité sont vus journellement. La fréquence des maladies des yeux est dine au vent violent qui règne au moins 200 jours par au, et aux nuages de poussière qu'il souléve, à l'habitunde aussi que les femmes ont de se passer des fards grossiers sur le bord des paupières; à la fréquence des maladies vénérieunes et aussi sans doute aux monches que l'on voit continuellement au pourtour des yeux des enfants.

Les avengles et les borgues sont extrêmement nombreux, comme du reste dans tout l'Orient, et, partont où le médecin s'occupe activement des yeux, il jonit très vite d'une énorme renommée et l'on vient le trouver de centainse de kliomètres à la ronde.

Les maladies de la peau sont très fréquentes, mais l'indigène ne s'en préoccupe guère; ce pourquoi il vient nous trouver, c'est, la gale, et l'on emploie des quantités de pommade d'illmerich. La teigue est aussit très souvent observée; cependant il faudrait, je crois, distinguer le Marocain du juif marocain. Les ces de teigne que rja' une étaient toujours chez les juifs, qui portent l'eurs chèveux et sont sédentaires dans les villages, toujours coiffés d'une calotte noire suivant une règle qui leur a c'ét très ancienuement imposée, tandis que le Marocain nomade se rase le crâne et garde la tête nue.

J'ai vu très peu de tuberculose, et je ne puis me faire ume idée de sa fréquence. Je la crois relativement rare : sans doute la contagion se trouve-t-elle très limitée par le changement continuel de résidence et la vie à l'air et au soleil

I.e Marocain aime beaucoup ses eufants, s'en occupe, los gâte et les élive aussi mal que possible. La mêre transporte ses enfants derrière le dos, dans une pièce d'étofic qui se noue sur l'épande, et se livre sinsi à toute sorte de travaux. Elle allaîte ses enfants, mais les nourit très 10s, et à six mois un enfant mange du couscous. Le rachitiane, l'entérite sout extrêmement fréquents. Ansai, bien que la matalité soit considérable, voit-on relativement peu d'enfants dans un doura, tandis que si ol honge un clinctière indigêne on est frappé de l'énorme proportiou de petites tombes que fon rencontre.

Il y a là une question d'hygiène très importante et dont on se préoccupe à la résidence. On éprouvera certainemeut des difficultés, car il faut pour cela pénétrer dans les douars, être en contact avec les femmes; mais le Marocain est beaucoup moins jalonx de ses femmes que l'Algérien et le Tunisien. Elles ne sont pas voltées, et si



l'on ue peut entrer dans les tentes, c'est surtout à cause de l'opinion du voisin

Ou peut se rendre compte que les plaies forment à peu près le quart des raisons qui audement à la consultation; ; le plus souvent ce sont des plaies par coupur cou par coup de pied de cheval; beaucoup de brûlarcs étendues chez les enfauts; toutes ces plaies guerissent en général bien par de simples panssements aseptiques.

Il m'est arrivé à plusicurs reprises de voir des gangrènes séches par piqures d'animaux venimeux: serpent, scorpion. La rage des chiens est fréquente, et j'ai vu un cas de rage chez un indigène.

Le plus souvent, du reste, les plaies arrivent pausées, car, en dehors des versets du Coran que le marabout copie et vend comme remède, il y a jusqu'à un certain point une libéra feutique indigène.

Dans les plaies simples par coupure on brillure, aussitot la blessure faite, elle est badigeomée de goudron. Celui-ci est obtenn par distillation du genièvre on d'un térébinthe assez commun appelé dans le pays le bétoum. Ce goudrou sent trés fort l'hnile de cade. Il sert à tous usages, préparation des outres en pean de boue, pansement des plaies des hommes et des chameaux.

Lorsqu'il y a un abcès, une inflammation quelconque, au lieu de goudron, l'indigène applique une sorte de large cataplasme de henné: les débris du henné se mélangent au pus et cela fait une saleté innommable; cependant il semble que cela diminue l'inflammátion.

Le praticien marocain sait appareiller les fractures, et j'ai rapporté un petit appareil pour fracture de l'avantbras très ingénieux. Il se compose de planchettes de bois étroites allant du conde à la main et réunies par une pean de moutou. Deux planchettes sont posées dans l'interstice entre les bords et correspondent à l'espace interosseux. Trois cordelettes en poil de channean ferment l'ensemble, elles sont tordues pour former garrot; une de leurs extrêmités se none sur un cylindre de bois percé d'un tron; une fois l'appareil posé, une baguette traverse les trois evilidres et inumobilise le tout. Le bras sur



Appareil marocain pour fracture de l'avant-bras (fig. 1).

lequel nous avous retiré cet appareil était parfaitement réduit. De même j'ai vu uu appareil de jambe fait sur le même principe en roseaux et remplissant très bien le but proposé.

Four les fièvres, maux de tête, etc., la saignée est de règle; du reste, l'indigène se fait saigner presque aussi souvent qu'il se fait raser le crâne: on voit chez tous les barbiers des séries de ventouses pour cet usage. Dans les marchés il v a toutous un spécialiste très occupé à

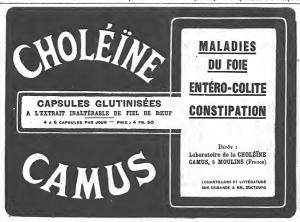

saigner, installé sous une petite teute. L'instrumentation est simple:

Une flamme en fer forgé, simple feuille de fer aplatie sur une de ses extrémités, torduc à l'autre pour servir de manche. L'extrémité plate est large d'un ceutimètre et possède un tranchant perpendiculaire à l'axe.

Une ventouse à succion de forme conique avec bec



Ventouse à succion et la flamme à scarifier (fig. 2), -

muui à son extrémité d'une petite peau de chevreau enroulée et formaut clapet. La matière eu est fournie par de vieilles boîtes à conserves venant des approvisionnements de l'intendance et qu'on trouve à profusion autour des postes.

La saignée se pratique sur les bosses occipitales par six à dix petites scarifications sur lesquelles le barbier applique la ventouse ; il aspire l'air à la bouche, vide le sang, puis recommence jusqu'à ce que, ayant saigné en deux points symétriques, il ait retiré une trentaine de grammes de sang.

Telles sont les pratiques que j'ai pu voir pendaut mon court séjour au Maroc. Il m'a paru intéressant de les relator. Le Maroc offre à toutes les énergies un champ merveilleux où sc développer et sera sans aucun doute une des plus belles parties du Nord africain. Le médecin v est un des meilleurs agents de l'influence française, et il v a là une noble et fructucuse carrière ouverte à ceux de nos jeunes confrères qui, au terme de leurs études, peuvent se sentir entraînés vers des pays nouveaux.

Les indigènes sont très respectueux du « Toubib » qu'ils considérent un peu comme un sorcier. Il m'est arrivé bien souvent, en examinant ou pansant quelqu'un d'entre eux, de voir s'approcher une vieille femme qui baisait ma manche à l'épaule.

Au marché, dans mes promenades à cheval autour du camp, j'ai rencontré souvent de beaux hommes que je reconnaissais pour des clients : ils me touchaient rapidement la main, puis portaient leur index à la bouche à la manière arabe. Étaient-ils reconnaissauts? je ne saurais le dire, les Marocains ne manifestent jamais leurs sentiments intimes. Ils nous trouvent utiles, nous apprécient et uous supportent pour cette utilité; à tout prendre, la vraie reconnaissance est chez enx aussi fréquente qu'en France.

Je u'ai point voulu, dans cette note, m'écarter du point de vue strictement médical; qu'il me soit cependant permis de dire, en terminant, mon admiration pour l'œuvre grandiose que le Résident général, général Lyautey, aura réussi à mener à bien pendant la crise que traverse

AFFECTIONS L'ESTOMAC DYSPEPSIE GASTRAL GIF

## VALS-SAINT-JEAN

ENTÉRITE ez l'Enfant ++ Chez l'Adulte

VALS PRÉCIEUSE l'Eau des Hépatiques

## MORRHUETINE JUNGKEN



#### PRODUIT SYNTHÉTIQUE agréable au goût - bien-toléré



### Efficacité remarquable

Lymphatisme - Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses Etats dits Prétuberculeux La Bouteille de 600 cm\* : 4 francs.

LABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS

#### L'ERMITAGE d'EVIAN = les = BAINS

Lac de Genève (Haute - Savoie)

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE

Ouvert à tous les Médecins consultants - Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes

Rellé à l'Établissement Thermal par un Funiculaire Salson 15 Mai - 15 Novembre Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN - LES - BAINS

la France. Je tiens aussi à remercier tous mes chefs au Maroe pour la bienveillance qu'ils m'ont témoignée. et à dire le souvenir heureux que i'emporte de cette grande famille qui du chef au dernier soldat se groupe autour du Drapeau, serrée et unie dans son pénible isolement.

#### UNE RÉFORME DU SERVICE DE SANTÉ

Le Journal officiel vient de publier un décret précisant la situation du personnel du corps de santé vis-à-vis du commandement et du personnel des différentes armes, En voici le texte;

ARTICLE PREMIER. - Le personnel du corps de santé militaire, tel qu'il est défini par l'article 37 de la loi du 16 mars 1882, possède vis-à-vis du commandement et du personnel des différentes armes et des services généraux ou particuliers, quant aux moyens qui lui sont indispensables pour assumer la pleine responsabilité de la diroction et de l'exécution de son service, une situation identique à celle du personnel de ces armes et services.

ART, 2. - Le personnel du corps de santé militaire fait partie des états-majors (états-majors particuliers exceptès), énumérés par l'article 35 du décret du 3 janvier 1891. Dans les mêmes conditions que les officiers des différentes armes et services visés par les articles 3 et 4 du dit décret en ce qui concerne le service de santé, le personnel de ce corps centralise dans les états-majors et donne au commandement tous renseignements utiles au point de vue des ressources existantes et des prévisions nécessaires en personnel et en matériel; il contribue à l'élaboration des ordres et en assure directement la transmission.

ART 3. - Dans l'exécution du service, les prérogatives ou attributions générales, qui résultent, pour le corps de santé militaire, des articles 1 et 2 du présent décret, ne peuvent s'exercer qu'à l'égard des personnels militaires mis à sa disposition pour l'accomplissement de sa mission générale ou d'une mission particulière et seulement pour les besoins de son service,

Ce décret donnera satisfaction au corps sanitaire, Il apporte précisément les transformations indispensables souvent réclamées.



## (Teinture d'iode solidifiée)

L'IOSORBOL F. L. dans la pratique chirurgicale

.... Armée ... Groupement des Bataillons d'instruction Service de Santé.

..... le 13/11 1917.

Monsieur SANTONI.

l'ai l'honneur de vous accuser réception de votre envoi réc. d'IOSORBOL F. L. Les essais que j'en ai faits m'ont donné pleine satisfaction. Des deux malades que j'ai soignés l'un est guéri et l'autre est en bonne voie de guérison-

Veuillez agréer, Monsieur, mes confraternelles salutations. Signé: Dr F., Médecin-chef de service.

..... le 20/11 1917.

Monsieur SANTONI.

Pai très bieu reçu les échantillons d'IOSORBOL F. L. que vous avez eu l'amabilité de m'envoyer et je vous en remercie beauconp. Je fais en ce moment les essais de ce médicament et les résultats déjà obtenus sont TRES BONS.

Je nous prie d'agréer mes plus sincères salatations et mes meilleurs sentiments. Signé : D\* C., Médeein-major au .... Chasseurs d'Afrique. S. P......

..... d'Artillerie .... Bat. S. P. ...., le 23 mars 1917. Monsieur SANTONI.

J'ai bien reçu notre colts arrivé en bonetes and self employé outre produit qui paraît devoir donner de bona teistallast. Litée de la bolie-souffel est frès INCENIEUSE et frès PRATIQUE, Quand ma provision servi ejustéee, je sous en demanderai d'autre. (escene, Monstern quoe mes representement, l'assurance de mes melliques sontinents respectueux, Signé et P.G.

L'IOSORBOL F. L. s'emploie dans tous les cas où la teinture d'iode est indiquée, dont il possède tous les avantages sans, présenter aucun de ses inconvénients.

FABBRICA LOMBARDA DI PRODOTTI CHIMICI - MILANO

Capital social entferement versé Fr. 3.000.000 à porter à Fr. 4.500.000 Section des Produits spécialisés stant général pour la France et les Colonies : Mr M.-A. SANTONI 

### MÉDICATION NOUVELLE

Troubles trophiques sulfurés

## SULFOÏDOL

#### GRANULÉ

#### Soufre colloïdal chimiquement pur

Très agréable, sans goût, ni odeur. Contient 0,10 centigr. de Soufre colloidal par cuiller-mesure.

Le SOUFRE COLLOÏDAL est une des formes du soufre la plus soluble, la plus assimilable, c'est un soufre non oxydé, c'est sa forme VIVANTE.

Ce qui fait la supériorité du **SULFOÏDOL** sur tous ses congénères, c'est son mode de préparation.

En effet, il ne contient pas, comme dans les solutions, des acides thioniques, ni autres dérivés oxygénés du soufre, c'est ce qui explique son goût agréable et sa parfaite conservation.

Il se dissout dans l'eau pour former un liquide blanc comme du lait, sans dégager aucune odeur et sans qu'il soit besoin comme dans les solutions de l'additionner d'essences fortes (eucalyptus).

Par le procédé spécial Me ROBIN, le Soufre colloidal (Sulfidio) peste un colloide, qu'il soit desséché ou non, parce qu'il peut toujours être remis en suspension dans l'eau, qu'il ne varie pas de composition et qu'il présente tous les caractères des mouvements

browniens comme on peut le constater à l'ultramicroscope.

INDICATIONS: S'emploie

dans l'ARTHRITISME CHRONIQUE, dans l'ANÉMIE REBELLE, la DÉBILITE,

en DERMATOLOGIE, dans la FURONCULOSE, l'ACNE du TRONC et du VISAGE, les PHARYNGITES, BRONCHITES, VAGINITES, URÉTRO-VAGINITES, dans les INTOXICATIONS

METALLIQUES SATURNISME, HYDRARGYRISME

Le SULFOÏDOL se prépare également sous forme :

1º *Injectable* (ampoules de 2 c. cubes); 2º *Capsules* glutinisées (dosées à 0,10 de soufre colloïdal par capsule);

3º **Pommade** (1º dosée à 1/45º pour frictions; 3º **Pommade**) 2º dosée à 2/45° pour soins du visage (acné, rhinites);

4º Ovules à base de Soufre colloïdal (vaginites, urétro-vaginites).

L'ABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

000

40

#### CITATIONS A L'ORDRE DE L'ARMÉE

Léchelle (Paul), médecin aide-major au 33º rév. d'artillerie A. D.: médecin d'un courage et d'un dévouement au-dessus de tout éloge. S'est signalé maintes fois à X... Blessé à la bataille du-8 octobre 1916; en venant prodiguer ses soins aux blessés, sur les positions de batteries. maleré un intense bombardement. Avait déià été renversé

par le souffle d'un projectile, la veille.

LECERF (Jean), médecin-major de 2º elasse au 1ºr bataillon du 102º rég. d'infanterie : jeune médecin très courageux et d'un dévouement absolu, praticien de haute valeur, homme bénétré au blus haut boint du sentiment du devoir. N'a cessé, depuis le 2 août 1914, de témoigner le plus grand dévouement en se prodiguant pour donner ses soins aux blessés, dans des circonstances souvent difficiles. Glorieusement: tombé, le 29 octobre 1916, en se portant en avant sur des positions nouvellement conquises.

FAIRE (Georges), médeein-major de 2º classe, 2º bataillon du 2º rég. de marche d'Afrique : médeoin de la plus grande valeur et d'un dévouement absolu. Depuis la reprise de l'offensive et bien que seul à son bataillon, s'estconstamment: prodigué pour soigner non seulement: ses blessés mais souvent encore ceux d'autres corbs, sous le feu de l'ennemi. A eu, à cette occasion, plusieurs de ses brancardiers et infirmiers tués ou blessés autour de lui, en particulier les 6 et 8 novembre 1916 où son P. S. a été violemment bombarde. Blessé à X ..., a déjà été cité à l'ordre de la division. A fait ensuite la campagne de Y... où il a continué à se faire remarquer par son, infassable activité:

DUCURON-TUCOT, médecin aide-major de 11e classe : médecin aussi distingué que brave. Tombé gloricusement lors de l'attaque d'une hauteur fortifiée en secourant les blessés de son régiment.

LOUMAIGNE, inédecin aide-major de 2º classe : médecin

ARIE DENTAIRE .

ment en secourant les blessés de son régiment lors de l'attaque d'une hauteur fortifiée.

TERRIS (Edmond), médecin auxiliaire 2º groupe : appelé auprès d'un malade d'une batterie de tir, le 32 novembre 1916, n'a pas voulu retarder sa visite malgré le bombardement des abords de la position : a été blessé au bras par un éclat d'obus qui n'a pu être extrait; a refusé de se faire évacuer et a continué à assurer son service. A déià obtenu trois citations dont deux à l'ordre de la division et une àclordre du corps d'armée, 3 blessures de guerre,

Сиаснатр (Jean-Gabriel), médecin-major de 2º classe au 91º rég. d'infanterie : médecin de bataillon depuis le débutide la campagne, a pris part à tous les combats du régiment; toujours aux endroits les plus périlleux, payant de sa personne pour veiller au bon fonctionnement de son service; sous les bombardements les plus violents. S'est encore distingué aux derniers combats par son profond sentiment du devoir et son amour de sa profession, accomplissant comme médecin-major le service de médecin de bataillon.

VIRMONT (Georges), médécin auxiliaire au of rég. du génie : médecin auxiliaire très brave et courageun. Madèle du devoir professionnel. Faisant en toutes circonstances. ct avec modestie, acte du plus grand dévouement. A, notamment. dans la. nuit. du. 29, au. 30. septembre 1916; recherché et soiené des blessés sous un fort bombardement, le 2 octobre. avec le plus projond sentiment du devoir, donné son propre secours, puis, bien au'indisposé par la fumée et les gaz, a continué la recherche des blessés.

COUTURIER (Louis-Georges), médecin auxiliaire au 68º rég. d'infanterje : médecin auxiliaire, d'une bravoure et d'un sang-froid remarquables. Est venu dans les toutes premières lignes donner ses soins et assurer la relève des



TROUBLES DE DENTITION

#### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES

Médaille d'or. — M<sup>mo</sup> Assézar (en religion sœur Saint-Prix), infirmière, hôpital de Toury, annexe de l'hôpital auxiliaire 18.

Médailles de vermeil. -- Mpe Magnier, née Engénic-Louise Scharff, directrice de l'hôpital auxiliaire 120, à Champigny; Mme BLANCHONNET, infirmière, hôpital complémentaire 47; à Vichy ; M. LEANNEY (Henri-Tean-Claude), médecin aide-major de 2º classe, infirmerie hôpital du camp de Valdahon ; M: Courcoux (Alfred-François), médecin-major de 2º classe, ex-chef du laboratoire de bactériologie de Poitiers, adjoint technique au directeur du service de santé de la 9º région ; M. Mau-GOURD (Auguste-Vincent), médecin aide-major de 1re classe, hospice mixte de Poitiers ; M. Martial, (Reué-Félix), médecin-major de 2º classe, adjoint technique à la direction du service de santé de la 16e région : M11e GRIF-FON (Marguerite), infirmière de l'Union des fennues de France, hôpital auxiliaire 111, à Bar-le-Duc : M. Cader-(Adrien-Jean), médecin aide-major de 2º classe de l'armée territoriale: hôpital temporaire de Vadelaincourt ; M. PAVENNEVILLE (Engènc-Marie-Juseph); médecin aideurajor de 170 classe, ambulance cliirurgicale automobile nº 1: M. Gallois (Marie-Albert-Marcel), chirurgienclief du service d'urologie; hôpital complémentaire V. G. 5. à Paris ; M. INGLESSI (André-Henri), médecin traitant, hôpital complémentaire V. G. 5; Male Weebers (Marie-Claire-Louise), infirmière bénévole, hôpital complémentaires V. G. r. lycée Buffon ; M. DUPLANT (Prançois), médecin aide-major de 1ºº classe, hópital Rébeval 1.

å Nenchátean; M. Cornixi (Schlöune), médecin aide-major de 2º classe, hópital temporaire 106, à Amiens; M. Bornar (Louis-Bugene-Antoine), médecin aide-major de 1ºº classe (armée terriforalle); M. Gamma (Albert-Auguste-Maurice), médecin-major de 2º classe, destroupes coloniales.

Médailles d'argent, --- M: Logifs (Georges-Jean-Baptiste), pharmacien aide-major de 110 classe, hôpital temporaire 73., à Moulle (Pas-de-Calais); Mi COTONI (Joseph-Antoine), médecin-chef, hôpital-sanatorium 36 bis, à Olssel : Mac Bournisten née Arnoldi, infirmière, hôpital auxiliaire 13, à Béllème (Orne) : Mese Marc, néc Chapuis, surveillante générale, hôpital mixte d'Auxerre; Mme Boury, née Clercant, infirmière, hospice mixte de Vendôme; Mue Borr (Marie-Eugénie-Louise), infirmière bénévole, hôpital auxiliaire 209, à Tannay; soldat . GOURGEON? (Charles); 260 rég; d'infanteric ; Mile BEAU-FILS (Leanne-Léontine-Marie); infirmière de la S. S. B. M., hôpital complémentaire 40, à Rennes ; soldat Cau-DEFROY (Christophe-Léon), 2º section d'infirmiers militaires; soldat SIMONNE (Hyacinthe-Auguste), 10° section d'infirmiers militaires, liôpital complémentaire 301 à Agricanx (Manche) : Mule Burnor (Marie-Melanie), infirmière de l'Union des femmes de Prance, hôpital, auxiliaire 103; à Rhannes; M116: PAURE (Cécilé), infirmière bénévole, hôpitul temporaire 126 bis, à la Tour-du-Pin.

### CRATÆGINE LEBOUX

MÉDICATION CARDIO-TONIQUE SÉDATIVE (NON TOXIQUE)
Palpitalisas des Nevent et des Neurathéniques. Eréthines cardiaque de toste ordre, des affections fencionacides
::::: commes des affections organiques de court, Toxicycardie essentile paroxystique, dofter excephatinque, etc. :::

DOSES : 15 & 20 gonttes 2 on 3 fols par jour.

E. LEROUX, 182, rue de la Convention, Paris, et toutes pharmacies.

## DIURESE SOURCE CHARLES CALLAGRES

ARTERIO-SCLEROSE

GRAVELLE

GOUTTE

## Coaltar saponiné Le Beuf

Antiseptique, Détersif, Antidiphtérique Officiellement admis dans les Höpitaux de Paris



## Granules de Catillon

C'est avec ces granules qu'ont été faites les observations discutées que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, relèvent vite

ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES, Affecti

DE CATILLON

Vombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques ; les teintures sont infidèles, exiger la Signature CA Brix do l'Academte do Medecine pour "Etrophanius ot Etrophantine", Medaille d'Er Expos. univ. 1900,

reste toujours et malyré tout l'unique préparation efficace et inossensive, résumant tous les principes sédatifs et névrosthéniques de

LA VALERIANE OFFICINALE

de Pandigitale correspondent environ à 50 goutles contiennent 1 milligran environ à 0 gr. 10 Poudre de fcuille LANCELOT & Cie, 26 et 28, Rue Saint-Claude,

Sédatif de l'Hyperexcitabilité nerveuse

romidia

Buisson

DOSES:

ANTISPASMODIQUE: 2 cuillerées à café HYPNOTIQUE : /a2 cuillerées à potage

Laboratoires ALBERT BUISSON 15 Avenue de Tourville , PARIS

#### MÉDECINE PRATIQUE

#### L'INSOMNIE NERVEUSE, DITE ESSENTIELLE, ET SON TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX. LE DIAL (DIALLYLMALONYLURÉE)

#### Per MM. LESIEUR et PEURET.

Les auteurs (1) se rallient à la classification qui a déjà été faite des hypnotiques en deux groupes : hypnotiques directs agissant sur l'élément sensitif, hypnotiques indirects qui, sans actlou bien déterminée sur l'élément sensitif, semblent agir immédiatement sur le cerveau. Au premier groupe, constitué en grande partie par l'opium et ses dérivés, sont dévolues les insomnies proyoquées et entretenues par la douleur. Au second, qui comprend toute une catégorie de substances qui, sans action sur la douleur, provoquent un sommeil plus ou moins profond, de plus ou moins longue durée, sont dévolues les insomnies ne pouvant être rattachées à une affection bien déterminée, telles celles des sujets à système nerveux irritable. ou surmenés par le travail intellectuel, les soucis, etc. Le nombre de ces médicaments s'est beaucoup augmenté depuis ces dernières années : le chloral est le plus ancien ; le véronal, le sulfonal, le trional, le dial représentent les plus récents. La plupart ne sont pas saus luconvénients : le chloral, par son aetlon sur le cœur et la pression sanguine, doit être rejeté dans bien des cas ; de plus, le réveil n'est pas toujours agréable, le sujet est plus ou moins abêti, on observe de l'accoutumance obligeant à augmenter la dose, et si l'usage du médicament est continué longtemps, les facultés intellectuelles peuvent en éprouver un retentissement fâcheux. Les auteurs estiment néanmoins que le chloral doit garder son Indication dans l'éclampsie, le tétanos, l'agitation consécutive aux

(1) Bulletin médical, 13 janvier 1917.

traumatismes eraniens. Ayant remarqué que presque tous les hypnotiques avaient un point de commun dans la présence du radical éthyle C2H1, et que l'action hypnotique de ce radical est augmentée lorsqu'il est uni à la malonylurée, les auteurs, éliminant de leurs recherches les produits toxiques ou peu stables, étudièrent longuement la diallylmalonylurée, corps plus communément désigné sous le nom de dial. Leurs recherches leur permirent de se rendre compte que ce corps, introduit dans l'organisme, y subit une désintégration totale, aboutissant à l'urée d'une part, à HaO et COa d'autre part, ce qui explique que, sa période d'action écoulée, il n'influence en rien les fonctions organiques, il est sans action irritante sur le tube digestif ou le rein et abaisse très légèrement la pression artérielle. Les auteurs l'ont administré chez de très nombreux insomniques à la dose de ogr,10 à o r,20. A ces doses, ils ont toujours vu le sommeil se produire vingt ou trente minutes après l'absorption du médieament, sommeil calme, réparateur, non suivi au révell de lassitude, d'inappétence ou de nausées, mais au contraire s'accompagnant de sensations cuplioriques et d'une meilleure aptitude au travail. Ils n'ont jamais noté, même par un usage prolongé, cet ábattement si fréquent chez les sujets adonnés aux narcotiques, non plus qu'une accoutumance sensible. Aussi croient-ils que cet hypnotique peut rendre de grands services dans tous les cas d'insomnie essentielle, chez les nerveux, les agités, les surmenés, les neurasthénlques et au cours des cures de démorphinisation. Ils se sont tenus aux doses modérés de ogr,10 à otr,20, doses qu'il leur a paru inutile de dépasser dans tous les cas d'insomnie nerveuse simple, Le Dial est fabriqué par les laboratoires Ciba, 1, place

Le Dial est fabriqué par les laboratoires Ciba, r, place Morand, à Lyon, qui en tiennent gracieusement des échantillons à la disposition du corps médical.

#### SOMMAIRES DES REVUES

Archives des maladies du cœur, des vaisseaux et du sang. — Numéro d'auvil 1917. — R. Lettemba. Ceres : Anéviseme de Toreillette gauche (centilution à l'étude du rythme bigéminé). — J. Hurtz: Des troubles réculatoires qui accompagnent les parajssés ou les contractures post-traunatiques d'ordre réflexe (type Babinshi-Froment). — Revue critique: L'Ouabhaire cristallisée d'Arnaud dans le traitement de l'insaffisance cardiaque (Vaques et Latembacher). — Revue amplytique. — Vagutz: Nécrologie du 1<sup>37</sup> Chauveşn. — Le numéro ; a fr.

Le Nourrisson. — Numéro de mai 1917. — A.-B. Max-Fan: Étude historique et critique sur les affections des voies digestives dans la première enfance. L'infection' dans les affections des voies digestives de la première enfance. — E. APRET : Le travail féminin dans les usines de guerre et la dépopulation. Travaux et discussions de l'Académie de médécine du 19 décembre 1916 au 13 mars 1917. — A.-B. MARFAN: A propos des propositions de M. Pinard, — Reune analytique. — A.-B. MAR-FAN: Nécrologie du Pr Combo. — Le numéro: 2 fr.

Annales d'hygiène publique et de médecine légale. — Numéro d'ævril 1917. — GOUGROY : Organisation des dispensaires antivénériens. Services annexes dans la population civile. Centre vénéréologique et dematologique de la 9 région. — La Backratox : L'hygiène dans la reconstruction des usines après la guerre. — Louis Bony : Un mal moral on la deuxième apparence du mal vénérien. Étude comportant un cessa i d'éducation sur les premiers sœucis de la vie masculine. — Revue des journaux. — Le numéro : 2 fr.

#### NOUVELLES

Morts au champ d'honneur. — Le Dr Adain, aidemajor, décédé en Roumanie du typhus contracté au chevet des malades. — M. Jean Klingebiel, interne des hôpitaux de Bordeaux, tué à son poste au cours des dernières batailles de Champagne.

Nécrologie. — Le D' Hirtz (de Colmar), décédé dans cette ville à l'âge de 74 ans ; il était l'un des demiers représentants du corps médical alsacien. — Le D' J.-P. Tessier, directeur de l'hôpital Saint-Jacques, père du D' J.-P. Tessier, ancien interne des hôpitanx de Paris, aide-major aux armées, à qui nous exprimons notre blen douloureuse sympathie. — Le D' Blandeau (de Paris), médecin-major, mobilisé à l'usinc d'Antoigné (Sarthe). Il se trouvait dans une automobile qui fut broyée par un train à un passage à niveau. — Le D' M. Pournié, décédé à l'âge de 95 ans, un des dyeues du corps médical bordelais. — Le D' Bezian (de Lacanau), frère de M. le D' J. Bézian (de Gujan).

Légion d'honneur. — Est inscrit au tableau spécial pour chevalier:

BROUSSE (Robert-Aime-Marie-Angustin), médecin aidemajor de 2º classe à titre temporaire : blessé deux fous depuis le dibut de la guerre, la describme fois tris grètemennt. A assuré, sous le bombardement, un service chirurgical ry s'i simportant. Affacté ensuite au centre de triage d'une gare, a donné, dans l'exercice de ses fonctions, un bel exemple de dévouement. A contracté auprès des médades une maladie extrémement grane (Croix de guerre).

Médallie militaire. — PLANCKE (Albert-Charles), planmacien auxiliaire du G. B. D.-7; le 21 août 1914, étant cuirassier au 4 rég., s'est offert volontairement pour exécuter une reconnaissance des plus périlleuses. Grièvement atteint de trois blessures, a tenu à rendre compte de sa mission avant de se laisser panser; a, par ses indications précises et détaillées, permis à one pôtont de rejiniaire le gros du régiment. Bien qu'incomplétement guéri, et dans l'impossibilité d'être versé dans un corps combattant, a denand à revenir sur le prout ou il sert dans une formation santiaire de l'auant. A continuté à donner à tous le plus bel exemple d'abbagiation, de courage et d'entrain.

DOBRITZ (Paul), pharmacien auxiliaire de la 1ºº section d'infirmiers militaires: pharmacien auxiliaire des plus distingués, qui a rendu des services signatés. S'est dévoué sans compter au point de comprometire gravement sa santé.

Proposition de loi ayant pour but d'assurer, après la guerre, la gratuité des frais médicaux ou chirurgicaux aux militalres réformés pour maindies ou blessures survenues ou agravées pendant leur présence sous les drapeaux, présentée par M. Maurice Violiette, député. — La question de l'assistance aux blessés et aux maiades de la guerre est une de celles qui ont le plas vivement préoccupé la Chambre depuis le commencement des hostifités. Les efforts que nous ferons port amiliorer le sort de ces malleureux ne seront jamais trop grands et ne déposseront pas les sacrifices qu'ils out consentire.

Les lois votées en leur faveur sont sans doute nombreuses; l'initiative privée a aussi créé quelques œuvres importantes, auxquelles les pouvoirs publics ont donné plus d'ampleur et assuré un lendemain.

Mais nous ne devons pas limiter l'intérêt que nous portons à ces glorieux blessés et à ces malades à la période de leur mobilisation.

Nombreux sont ceux qui ont réintégré et réintégreront leur foyer avec des infirmités et des maux incurables. Des traitements médicaux et chirurgicaux intermittents seront encore nécessaires pendant de nombreuses

années.

Il importe, par conséquent, d'assurer à ces hommes une assistance médicale viagère donnée par l'Etat.

Il n'est pas possible, en effet, que leur traitement dépende de la bonne volonté des communes qui, peutetre parce qu'elles sont très surchargées déjà, hésiteraient à leur donner le bénéfice de l'assistance médicale,

D'autre part, il ne serait pas équitable d'aggraver ainsi, dans une proportion considérable, la situation des budgets municipaux déià si obérés.

Proposition de loi. — Article presente. — Tout homme ayant été l'objet d'une réforme n° 1 ou n° 2 pour blessure de guerre ou maladic contractée ou aggravée sons les drapeaux aura droit, même après la guerre, à son admission dans les hiôpitaux militaires ou dans les salles militaires des hônitaux mixtes.

ART. 2. — Dans chaque arrondissement, un hôpital médical et chirurgical sera désigné par le ministre de la Guerre pour recevoir ces hommes.

ART. 3. — L'admission sera prononcée après avis du médecin-chef de la place qui devra se rendre compte que l'état de santé du malade résulte de la blessure ou de la maladie avant motivé la réforme.

Une mission de prophylaxie antipaluidque. — D'accord avec le général Sarrail et le Service de santé de l'armée d'Orient, le sous-secrétaire d'État du Service de santé a décidé d'envoyer en Macédoine, pour la campagne 1917, une formation sanitaire spécialisée dans la prophylaxie antipaluidique. Cette mission emportera un outillage.

TÉLÉPHONE :

#### CABINET GALLET

FONDÉ En 1886

47, Boulevard Saint-Michel - PARIS

47, Boulevard Saint-Michel - PARIS

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc.
Service spécial de Remplacements

Renseignements gratuits sur demande. — Rédaction d'actes Nombreux postes à céder dans toutes régions.

considérable consistant en automobiles, laboratoires, etc., et une provision de quinine montant à 30 tonnes. Elle comprend comme personnel so médecins, i étudiant en médecine, i officier d'administration gestionnaire commandant le détaclement d'infirmiers, 3 officiers d'administration devant remplir les fonctions de chef d'ellement de l'appendie de chantiers, 1 sergent-major, 30 sergents, 40 caporaux, 300 soldats, 18 conducteurs d'automobiles, Le chef de la mission est le docteur Vibbeco, médecin principal de 2º classe. Paruri les membres de la mission on relève le nom de Mile Tardie.

Conseil de surveillance de l'Assistance publique. Sont nonmés membres du Conseil de surveillance de l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris: ADM. Risler, maire du 7º arrondissement; Herbet, lameire du 6º arrondissement; Herbet, lonning; Ernest Caron, conseiller municipal; Daboin, conseiller à la Cour de cassation ; Amours, médecin de l'Assistance médicale gratuite; Léon Bourgeois, sénateur; Paul Strauss, sénateur.

Loi modifiant le paragraphe 3 de l'article 4 de la loi du 9 avril 1898, modifiée par la loi du 31 mars 1905, concernant les responsabilités des accidents du travail.

ARTICLE UNIQUE. — Le paragraphe 3 de l'article 4 de la loi du 9 avril 1898, modifiée par la loi du 31 mars 1905, est modifié comme suit:

«Le chef d'entreprise est seul tenu, dans tous les cas, en outre des obligations contenues à l'article 2, des frais d'hospitalisation qui, tout compris, ne pourront dépasser le tarif établi pour l'application de l'article 2, de la ioi du 15 juillet 1893, majoré de 20 p. 10.0, ni excéder juansis 5 fr. 75 par jour pour Paris ou 5 francs partout ailleurs. « Service de santé militaire. — Sont nounigé.

Au grade de médecin inspecteur: M. le médecin principal de 1<sup>re</sup> classe Toubert.

Au grade de médecin aide-major de 2º classe de l'armée

activs (à titre temporaire); M. le médecin auxiliaire JOBELIN (Georges-Clovis), élève de l'école du scrvice de santé militaire, 10° rég. d'artillerie à pied.

M. l'élève de l'école du service de santé militaire VAN-DINBOOSCHB (Henri-Albert-Ulysse), médecin aide-major de 2º classe, à titre temporaire, à l'armée d'Orient, reçu docteur en médecine, est nommé, à titre définitif, au grade de médecin aide-major de 2º classe.

Au grade de médecin principal de 1ºº classe, les médecins principaux de 2º classe : M. Delporte, 12º division d'infanterie : M. FRIANT, 128º division d'infanterie

Au grade de nédetein principal de 2º classe de l'armée edire (à titre temporaire), les médecins-majors de 1º classe de l'armée active: M. DEIMAS (Paul-Henri-Joseph), en mission; M. Sirri (Clovis-Antonien), Marce, M. GRALI, Ujles-Baptiste-Marie), Marce; les médecins principaux de 2º classe (à titre temporaire); M. DESTRUZ, 13º division d'infanterie; M. COULLAUD, mission militaire française, en Roumanie; M. RIEUX, 0¹º division d'infanterie; les médecins-majors de 1ºº classe; M. GORSE, Marce; M. DAJUINS, 5º régloir.

Au grade de médecin-major de 1ºº classe de l'armée active (à titre temporaire), les médecins-majors de classe de l'armée active: M. REVERCHON (Honoré-Léon), en mission; M. CHATINIÈRES (Alpinien-Ernest-Paul), en mission

Au grade de médecin-major de 1º classe de l'armée active, les médecins-majors de 2º classe: M. LEGNDER, gouvernément militaire de Paris; M. BARION, 8º rég. de cuirassiers; M. LAJOANO, hôpital central de Barlbuc; M. NOTA, ambulance 1/74; M. M. 10. médecin-major de 1º classe (à titre temporaire) MÉNARD, 5º rég. d'infanterie; les médecins-majors de 2º classe: M. TALBIER, G. B. D. 40; M. RIT, hors cadres, au titre du Maroc, armée d'Orient; M. VALLAY, commission consultative

#### Lodéine MONTAGU

(Bi-Jodure de Codéine)

SIROP (0,04) \ TOUX

PILULES (0,01) \ EMPH

) EMPHYSEME

6" Doulevard de Port-Royal, PARIS.

#### **Broméine** montagi

(Bi-Bromure de Codéine) SIROP (0 03) PILULES (0.01)

TOUX nervouses

RMPOULES (0.02) SCIATIQUE
NÉVRITES
49. Boulevard de Port-Royal, PARIS.

ANTISEPTIQUE, INODORE ET NON IRRITANT

## VIOFORME CIBA

EXCELLENT ÉPIDERMISANT PLAIES ATONES, ESCARRES ULCÈRES VARIQUEUX Échantillons et Littérature :

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, Place Morand, à LYON (Rhône)

\*\* \*\* \*\* \*\*

\*\* \*\*

## LA GRANDE MARQUE

## des Antiseptiques URINAIRES



## Dissout et Chasse l'acide urique

19, Avenue de Villiers (Ci-devant 3, boul. de Courcelles)

médicale; M. Chratten, direction du service de santé du 8º corps d'armée; les médicens-majors de 1º classe (à titre temporaire): M. GAY-BONNET, armée d'Orient; M. AUBER, armée d'Orient,

Au grade de médecin-major de 1º0 classe de réserve (à tière temporaire): M. le médecin-major de 2º classe de réserve CAUJOLE (Paul-Ladislas), en mission.

Au grade de médecin-major de ve classe de l'armée territoriale (à titre temporaire), les inédecius aides-majors de l'i<sup>®</sup> classe de l'armée territoriale : M. Di LACOMBE (Léon-Frédéric), en mission ; M. DARTIGUES (Julien-Joseph-Gaston-Lonis), en mission;

Au grade de nuddecis-major de 2º classe de l'armée active, les médecis-majors de 2º classe (à titre temporaire): M. Lègurs, 40º d'infanterie; M. Bonnerov, 2º bistallion de classenra à piet; 18. Timuvinny, 1º batallion d'infanterie lègère d'Afrique; M. Butjons, 60º batallion de classeurs à pied; les médecins afdes-majors de 1º classe Cauvrinns, 30º rég. d'artillierie coloniale; Voizand, 41º batallion de classeurs à pied; Raun, ambulance 2/8 ; CUNINT, 20º région; 1 es médecins afdesmajors de 1º classe; M. Niviřen, 5º rég. de l'unsards; M. Rincovi, Tilo batallion de classeurs albin.

Les médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe: M. Amsler, G. B. D. 97° D. I. T.; M. Thibhullt, armée d'Orient; M. Skulan, 42° rég. d'artillerie.

Est rappele à l'activité, M. CANGE (Marie-Albert-Edmond), médecin-major de 2º classe en non-activité pour infirmités temporaires, à Alger. Au grade de médeciu aide-major de 2º classe de riserve, les docteurs en médecius : M. HADENGUK (Jean-François-Flerre), médeciu asulliaire, chef de l'équipage radiologique nº 48; M. Pous (Camille-Joseph-Théobald), médeciu auxillaire, hôpital complémentaire, nº 60, à Ceilhes (Hérault).

Au grade de médecin aide-major de 2º classe de l'armée létitoriale, les docteurs-en médecine: M. Armar (Jean-Clestin-Maire, Philippe), médecin auxiliaire, à la 10° section d'infirmiers militaires; M. Crozz (Pierre-Marie), médecin auxiliaire, médecin-chef de l'infirmierie de gare de Saineaixe.

Au grade de médecin aide-major de 2º classe de l'armée territoriale, les docteurs en médecine; M. Orsayell. I (Jules-César), médecin auxiliaire à la 15º section d'infirmiers militaires; M. RRMIZE (Jean-Pierre-Cashuir-Callixte), médecin auxiliaire à la 16º section d'infirmiers militaires.

Au grade de médeciu side-matior de 2º classe de l'armie territotiale, les docteurs en incédecine: M. AMAUDRUT (Jules-Augustin-Xavier-Biteime); M. AUSARD (René-Juseph-Prançois), médechi auxiliaire à la 14º section d'infirmises militaires; M. Bluxbank (George-Amér-Jean-Augustin), G. B. D. 29; M. Guffaraux (Georges), médechi auxiliaire à la 22º section d'infirmiers militaires; M. LE JUATRI, (LAIRCE-Jules).

Au grade de médecin aide-major de 2º classe de réserve au litre étranger: M. Alsoros (Stélios), sujet gree, actuellement à l'hôpital municipal 197 bis, 206, route de Vienne, à Lyon; M. Papastraytakus (Constantin), sujet gree,

#### CURE RESPIRATOIRE

Histogénique, Hyperphagocytaire et Reminéralisatrice

## PULMOSÉRUM

Combinaison Organo-Minérale

Phospho - Garacolée

Médication des Affections

## **BRONCHO-PULMONAIRES**

(Toux, Grippes, Catarrhes, Laryngites et Bronchites. Suite de Coqueluche et Rougeole)

\* Mode d'Emploi: Une cuillerée matin et soir.

\* Echantillons sur demande

Laboratoire A. BAILLY, 15, Rue de Rome, PARIS

Reconstituant general sans contre-indications

Contre toutes les formes de la la Faiblesse l'Epuisement

## Phosphate: vital

Glycérophosphate identique à celui de l'organisme

Jacquemaire ECHANTILLONS : Établissements JACQUEMAIRE . Villefranche (Rhône)



RATIONNEL TRAITEMENT

## CONSTIPA'

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

du repas du soir.

acaereroer res LITHIASE BILIAIRE COLIQUE HÉPATIQUE - ICTÈRES etc.

INSUFFISANCES HÉPATIQUE & BILIAIRE : UCDATIONE .. ASTUSITIONS CHOLEMIE FAMILIALE DIABÈTE PAR DYSHÉPATIE TUBERCULOSE et SCROFULE

iusticiables de l'Huile de Foie de Morue DYSPERSIES HYPERCHLORHYDRIE :: PITUITE MIGRAINE :: ENTÉRITES COLITE MUCO - FEMBRANEUSE CONSTIPATION :: HÉMORROIDES ENTEROPTOSE, GYNALGIES

Névrosce et Psychoses Dyahépatiques EPILEPSIE — NEURASTHÉNIE MALADIES INFECTIEUSES ANGIOCHOLÉCYSTITES EIÈVRE TYPHOIDE INTOXICATIONS TOXHÉMIE GRAVIDIQUE

DERMATOSES par DYSHÉPATIE : (Chloasma, Éphélides, Xanthomes, etc.) DERMATOSES AUTO ou HÉTÉROTOXIQUES (Acné, Furonculose, Pyodermites, etc.)

Maladies des pays chauds CONGESTIONS DU FOIE HÉPATITES ET CIRRHOSES (Alcoolique, Palnstre, Syphilitique, etc.)

Cate médication escentieltement cilialque, instituée par le D. Pinnier et sanctionnée par les milliers d'évoirerations ou shome d'ute-observations de confréres, est la seule qui, qu'esant à la fois sur la sécrétion et sur l'exceré ton de la glande hépaique, combine l'opothérape les choisagoques, utilisant par surroit les proprétés hydragoques de la glycérine. Elle constitue une tierrepetique compléte, en quedue sorte spécifique des malantés ut POIE Checonomic France, Spanninger, etc.) Intersperature complete, et queriese en especiation des manages du 1918 (

Checonomic France, Spanninger, etc.) Intersperature complete, et que voir speciation des manages du 1918 (

Checonomic France, Spanninger, etc.) Intersperature control of the cont

MÉDAILLE D'OR aux Expositions de GAND 1913 et PALMA DE MAJOROUE 1914 DIPLOME D'HONNEUR à CASABLANCA 1915

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE et BILIAIRE

associées à la médication CHOLAGOGUE



EN VENTE dans toutes LES PHARMACIES

Dépôt Général, Échantillons, Littérature LABORATOIRE de la PANBILINE ANNONAY (Ardèche) France

proceedeserses La PANBILINE, traitement total

des maladies du FOIE et des VOIES BILIAIRES, combine synergiquemeut en une a leurs propriétés :

EXTRAIT HÉPATIQUE EXTRAIT BILIAIRE EXTRAIT de BOLDO

PODOPHYLLIN GLYCERINE PURE NEUTRE NI SUCRE NI ALCOOL

Solution d'absorption facile, inaltérable, non toxique, bien tolérée, légèrement amère mais sans arrière-goût.

#### POSOLOGIE

Une à quatre cuillerées à des de dix grammes le matin à jeun, ou au début du repas, soit pure, soit dans une boisson froide ou tiède. - Demi-dose pour les Enfants.

DÉPOT chez les DROGUISTES et COMMISSIONNAIRES en FRANCE. ALGÉRIE et COLONIES, BELGI-QUE, SUISSE, ESPAGNE, ITALIE, (PORTUGAL, RÉP. ARGENTINE, PORTUGAL, REP. A.

OUTVUIL UI Unionale variation de la constitución de Agissant sur le tractus digestif, avant tout par le rétablissement de la biligenése normale, la médication exerce, en outre, bien que ne renfermant aucune drogue à dot Agissant sur le internatigenti, avant tout par le richtiblesiement de lis biligancies normale, in acticulos cuerce, en outre, bien que ne renfermant succus denqué à dont Disporter d'effect toutique on norde, ne remissant que les profits bles commes en répresent à sour mécompt, elle complète et dont elle accordi tréfescate just mancatten yeur les complètes de dont elle accordi tréfescate just mancatten yeur les complètes de dont elle accordi tréfescate just mancatten yeur les complètes elle perme ainsi su médecin de trouver d'emblés, sans illonnement et sam Al a does movement d'une cullière à descrit de disportant par lour, elle ne controite une depens quois le consociation que de de 36 serviton.

A la does movement d'une cullière à descrit de disportant par lour, elle ne constitue une dépense quoisites que de 36 serviton.

actuellement à Lyon, place Raspail, nº 12; M. Petze-TAKIS (Michel), sujet gree, actuellement à Lyon, 5, rue Victor-Hugo; M. Pratsicas (André), sujet grec, médecin bénévole à l'hôpital complémentaire nº 18, à Lyon,

Au grade de médecin aide-major de 11c classe de l'active, les médecins aides-majors de 2º classe: M. BIRBIS (Georges-Jean-Joseph), 400 rég. d'artillerie; M. GAIGNOUX (Henri-Paul-Ernest), 30° rég, de dragons : M. MERLAND (Paul-Louis), G. B. D., 740 division.

Service de santé de la marine. - M. le médecin général de Ire classe Bertrand (E.-I.-I.) a été admis dans la 2º section des officiers généraux du corps de santé de la marine par anticipation et pour raisons de santé.

Sont nommés: Au grade de médecin général de 120 classe ; M. Chevalier (H.-G.), médeein général de 2º classe.

Au grade de médecin général de 2º classe : M. GEAY DE COUVALETTE (F.-M.-A.-F.), médeein en elief de 1º classe. affecté à l'emploi de chef du service central de santé au ministère de la Marine.

A l'emploi de médecin de 3º classe auxiliaire : M. OGLIAS-TRONI (Étienne-Mathieu), médecin auxiliaire, embarqué sur le Courbet : M. PANDELLE (François-Pierre-Marie). médecin auxiliaire, en service aux canonniers marins.

A l'emploi de pharmacien de 3º classe, auxiliaire : M. LE GAL (André-Noël-Auguste), pharmacien auxiliaire. en service à l'hôpital maritime de Cherbourg.

A l'emploi de médecin auxiliaire : M. Long (Gabriel-Antoine), matelot infirmier en service à Alger.

A l'emploi de pharmacien auxiliaire, les matelots infirmiers, élèves en pharmacie ; M. Baudassé (Marcel-félie) en service à l'hôpital maritime de Saint-Mandrier; M. Bernard (Francisque-Raphaël-Victor), embarqué sur le navire-hôpital France-IV; M. MARCELLI (Jean-Baptiste), en service à Toulon; M. MONMOINE (Jean-Paul), en service à Sidi-Abdallalı.; M. WINLING (Mare-Marius-Eugène), embarqué sur le navire-hôpital Sphinx.

Corps de santé des troupes coloniales. -- Sont nommés : Au grade de médecin-major de 1re classe: M. GALLIER (Léon-Georges-Gaston), médeein-major de 2º classe au 52º rég. d'infanterie coloniale.

Ont été affectés :

A la Guyane: M. le médeein aide-major de 1re classe Marliangeas, du dépôt du 23° rég. d'infanterie eoloniale:

En France : Au dépôt du 1er rég. d'infanterie eoloniale (pour ordre) : M. le médecin principal de 1º classe DUMAS, rentré d'Indo-Chine ; au dépôt du 2º rég. d'infauterie coloniale : M. le médecin aide-major de 1re classe PELTIER, rentré d'Indo-Chine; au dépôt du 3e rég. d'infanterie coloniale : MM. le médeein principal de 2º classe Pelletier (pour ordre) et les médeeius-majors de I™ classe Gauducheau et Noualle-Degorce, rentrés d'Indo-Chine : au dépôt du 4c rég. d'infanterie coloniale : M. le médecin aide-major de 1º classe Armand, rentré d'Indo-Chine ; au dépôt du 7° rég. d'infanterie coloniale : MM. les médeeins-majors de 170 classe Cartron et Cou-DERC, rentrés d'Indo-Chine, et le médecin-major de 2º classe Benjamin, rentré de Djibouti; au dépôt du 8º rég. d'infanterie coloniale : M. le médecin-major de 1re classe FARGIER, rentré d'Indo-Chine; au camp de Courneau : M. le médeein aide-major de re classe HÉBERT, du dépôt du 2º rég. d'infanterie coloniale; au camo de Fréins : M. le médeein aide-major de 170 elasse BIJON, du dépôt du 6º rég, d'infanterie coloniale.

APPROBATION DE MUTATIONS PRONONCÉES PAR 1, AUTO-RITÉ MILITAIRE en Indo-Chine : Médeein-chef de l'hôpital de Lanessan, à Hanoï : M. le médeein principal de 1<sup>re</sup> classe RIGOLLET : directeur local de la santé, eu Annam (hors cadres) : M. le médecin principal de 2º elasse THIROUX.

Médeeins-majors de 1re classe : à l'Institut d'hygiène et de bactériologie de Hanoï (hors cadres), M. BERNARD ; en Coehinchine T(hors eadres), M. Mul.; à l'hôpital de Saigon, M. Quesseveur.



TÉLÉPHONE 114

## 1913. GAND : MED. D'OR - Produît excit français - DIPLOME D'HONNEUR : LYON 1914

Gouttes de glycérophosphates alcalins (éléments principaux des tissus nerveux) Convalescences, Surmenage, Dépressions nerveuses xvaxx gout. ach. repas .- 6, Rue ABEL, PARIS - Le Fl. 3 fr. - Ni sucre, ni chaux, ni ale

TÉLÉPHONE 114

#### PRODUITS PHYSIOLOGIQUES DE MONTCOURT

49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS Corps thyroïde

Extrait de bile MONCOUR Collques hépatiques Lithiase Ictère par rétention

En sphérulines dosées à 10 elgr

De 2 à 6 sphérulines par jour

En suhérulines dosées à 15 clar. De 4 à 16 sphérulines par jour.

Extrait rénal

MONCOUR Insuffisance rénaie Albuminurie Néphrites, Urémie

MONCOUR Myxœdème, Obésité **Fibromes** En sphérulines

Arrêt de Croissance dosés á 5 e/gr dosées à 35 clar De 1 à 4 bonbons par jour De 1 à 6 sphërulines —

MONCOUR Aménorrhée Dysménorrhée Ménopause Neurasthénie féminine En sphérulines dosdes à 20 c/gr. h 3 sphérulines par jour.

oudre ovarienne

Autres préparations MONCOUR Extrait de Muscle lisse Extrait de Muscle strié Moelle osseuse

Myocardine Poudre surrenale Thymus, etc., etc Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hópitaux de Paris. Elles ne se déliorent que sur prescription médicale.

#### CHRONIQUE DES LIVRES

Domaine, traitementet prophylaxie de la syphilis, par le Dr LEREDDE, 1 vol. in-8, 1.4 fr. (A. Malaine et fils, à Paris).

Un gros livre de 4,76 pages, où l'auteur expose le fruit de stravaux syphiligraphiques en les faisant précéder de données genérales sur la syphilis que les traités actuels n'ont pas encore exposées dans un travail d'eneanble : le spirochète de Schaudinn, l'inoculation de la syphilis à l'aminal, la séro-deaction de la syphilis, les altérations du liquide céphalo-rachidien et les découvertes chimothéranious.

Dans un intéressant chapitre, l'auteur montre ensuite l'extension constante du domaine de la syphilis, que les non-syphiligraphes refusent d'admettre quand clie émane d'un sphiligraphe, qu'ils accessent de déformation professionnelle. Il expose cassifie les moyens de traitement de la syphilis et développe particulièmennet et abondamment le truitement par les arsenicaux, ainsi qu'on pouvais s'y attendre. Il n'y néglige en rien les accidents de la médication, qu'il expose surtout à travers ase vues personnelles. Il est sculement regretable qu'il n'ait pas parté, faute d'avoir « une opinion définitive», du traitement des accidents du God par l'adrenaine. Il aurait mis entre les mains du lecteur une méthode sitre pour éviter les accidents les plus graves et il lui aurait donné une sécurité qui lui manque faitalement sans cle

G. MILIAN.

#### OUVRAGES RECUS AU BUREAU DU JOURNAL

Une page de biologie humaine. Le blessé de guerre, par le Dr Sigaud. 1 vol. in-16 de 102 pages: 3 fr. (A. Maloine et fils, à Paris).

Um caso de « Sokodu » ou febre do rato, par Luiz MACHADO E MARTINS BARBOSA. Gr. in-8, 35 pages avec figures: 1 fr. 50 (Porto).

Importancia clinica do exame histologico do Sangue, par le Dr José Martins Barbosa. Gr. in-8, 30 pages: 1 fr. (Porto).

O Sangue, nos recem-nacsidos, par le Dr José Martins Barbosa. Gr. in-8, 30 pages avec 6 graphiques: 2 fr. (Porto).

Domaine, traitement et prophylaxie de la syphilis, par le Dr E. Lerredde. 1 vol. gr. in-8 de 482 pages avec figures: 14 fr. (A. Maloine et fils. à Paris). Étude comparée de quelques propriétés biologiques du sérum et des hématies dans les étals anémiques, par le D' R. J. WEISSENBACH. Cr. in-8, 192 pages avec planches : 6 fr. (Vigot frères, à Paris).

Cliniques de Necker, par le professeur Legueu. 1 vol. gr. in-8 de 376 pages avec 68 figures dont 3 planches en couleur: 15 fr. (A. Maloine et fils. à Paris).

Études cliniques sur l'insuffisance rénale (1898-1914), par Émile SERGENT, médecia des hôpitaux de Paris. 1 vol. in-8 de 498 pages (A. Maloine et fils, à Paris).

Pratique de l'irrigation des plaies dans la méthode du D' Garrel, par J. DUMAS et Anne CARREL, I vol. in-18 de 30 pages avec 5 planches: I fr. 25 (A. Maloine et fils. à Paris).

#### CHIOROFORME DUMOUTHIERS

PRÉPARÉ SPECIALEMENT POUR L'ANDESTRIBETE : Son flaconnage, en tubes jaunes scellés, le met à l'abri de toute altération Phermacie DUMOUTHERS, 11, Rue de Bourgogne, PARIS.

#### RECOUVREMENTS PARIS 10 º/o

#### H. MAUGER

Ancien chef du seroice des recouprements du Syndicat des Médecins de la Seine (15° Année) Bureau, 39, rue Galande, PARIS (Ve)

#### COLLOBIASES DAUSSE

MÉDICATION SULFO-HYDRARGYRIQUE

## **SULFHYDRARGYRE DAUSSE**

Contre la Syphilis et toutes les manifestations d'origine syphilitique

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires DAUSSE, 4, 6, 8, rue Aubriot, PARIS

#### VARIÉTÉS

#### QUELQUES NOUVEAUX APPAREILS IMPROVISÉS plus douce sur une surface plus étendue que la servicite

Par le D' BOLOT (de Varzy) Médecin-chef de l'hópital complémentaire nº 32, à Corbigny.

#### I. - Agrafes-ressorts.

Ces agrafes-ressorts sont faites à l'hôpital en fil d'acier au nickel et employées dans les vastes délabrements ou les plaies larges. Elles ont l'aspect d'un ressort à boudin terminé par deux crochets à assez grande courbure. Elles



Agrafes-ressorts (fig. 1).

permettent un rapprochement qui laisse à volonté un sillon suffisant pour le drainage et l'écoulement des sérosités ou du pus. Elles servent également dans les autoplasties, pour rapprocher la peau après l'avoir libérée du tissu cellulaire sous-cutené ou sans opération préalable si sa laxité est suffisante.

#### II. - Appereils à extension continue de la cuisse. Appareil en basane servant à remplacer l'appareil en 'diachylon de Tillaux ; il permet en outre une traction

passée en huit sous le creux poplité, qui détermine souvent



Appareil à extension continue de la cuisse (fig. 2).

par sa constriction des phénomènes phlegmasiques, surtout dans les fractures compliquées,

#### III. — Attelles d'avant-bras et de jambe.

Ces attelles en tôle galvanisée en forme de double T. avec côte de renforcement, sont modelées facilement au



Attelles de jambe (fig. 3).

moyen d'une pince. On les recouvre de drap d'hôpital et on les fixe par dés bandes de taffetas adhésif. Elles



## Le Diurétique rénal par excellence

#### LE PLUS FIDÈLE. LE PLUS CONSTANT

LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la

PHOSPHATÉE L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le reméde le plus héroïque pour le brighti-que comme est la digitale pour le cardiaque

CAFÉINÉE Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaître les cedémes et la dyspnée, renLITHINÉEI

Le traitement rationnel de l'ar-thritisme et de ses manifesta-

force la systole, régularise le cours du sang. DOSES: 2 à 4 cachets par jour. - Ces cachets sont en forme de cœur et se pré

at en boîtes de 24, - Prix 5 fr.

PRODUIT FRANÇAIS

4, rué du Roi-de-Sicile

permettent des bains journaliers ou l'irrigation continue de la plaie.

IV. - Appareil à fiexion continue du pied. Cet appareil est fait de deux planchettes articulées,



Attelle d'avant-bras (fig. 4).

sures du pied ou de la jambe, déterminant une action antagoniste déformante des fléchisseurs. L'articulation

la face externe du cou-de-pied pour forcer le pied en

### de l'appareil, à angle obtus, a son sommet dirigé vers V. - Lit-brancard.

Ce lit-brancard est destiné aux mêmes usages que le lit de Dupont. Il s'applique sur le matelas, les poignées du brancard passant entre les barreaux des montants du lit, Pour faire des pansements ou donner le bassin au

blessé, le braneard est placé comme il est représenté sur



appareil en extension

Appareil à flexion continue du pied (fig. 5)

avec ressorts de traction. Il sert à la flexion continue du pied et au redressement du varus équin dans les bles-



Lit-brancard du D\* Bolot (fig. 6).

la photographie, les poignées retirées d'entre les barreaux des montants en commencant par celles de tête. et placées sur les mains courantes de ces moutants,

Matériel employé; la charpente d'un brancard à compas sur lequel on fixe, au moyen de tourniquets (semblables à eeux des capotes d'auto), des sangles en surfaix.

DIGITALINE criste

Académie de Médecine de Paris. Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

SOLUTION au milliome GRANULES BLANCS au 1/4 de : au 1/10\* de : AMPOULES au 1/4 de milligr-AMPOULES au 1/10° de milligr.

49, Boul. Port-Royal, Paris

## NATIVELLE

Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

CELESTIN

ET DEMI-BOUTEII

#### NOUVELLES

Morts au champ d'honneur. - M. A'bel Joire, fils de M. le Dr Joire (de Lille). - Le Dr Dauguet, médecin aidemajor, décoré de la croix de guerre. - M. Jean Placet, médecin auxiliaire, externe des hôpitaux de Paris, décoré de la croix de guerre.

Le D'Convers, conseiller general des Basses-Alper, impereur Strus (C) in Strus (C) décédé à l'âge de einquante-quatre ans. - Le De Marcul Gaunet, décédé à Marseille à l'âge de quarante-trois ans- Le Dr Lucien André, médecin de la marine en retrait décédé à Nancy à l'âge de soixante-quatre aus, chevalie de la Légion d'honneur.

Mariages. - M. René Bloch, interne des hôpitaux de Paris, aide d'anatomie à la Faculté de médecine de Paris,

décoré de la croix de guerre, et M<sup>11c</sup> Yvonne Beauvais. Léglon d'honneur. -- Sont inscrits au tableau spécial pour chevalier :

GOURCEROL (Henri), médecin aide-major de 2º classe (active) an 129e rég. d'infanterie : médecin d'un dévouement absolu, qui a fait preuve d'une bravoure remarquable dans toutes les actions où son bataillon a été engagé. Cité quatre fois à l'ordre pour son courage, son dévouement et son zèle. A été grièvement blessé, le 17 août 1916. Perte de la vision de l'œil gauche.

Belbezé (Léopold), médecin-major (active) de 2º classe au 99º rég. d'infanterie : très bon chef de service, très actif et très zélé, d'une grande bravoure personnelle; s'est maintes fois signalé par son abnégation et son mépris du danger. Blessé le 24 avril 1916, l'a été de nouveau le 21 mars 1917, en prodiguant ses soins en première ligne. Déià cité à l'ordre

Médaille militaire: - Dior (René-François-Auguste), médecin auxiliaire (réserve) rég. d'artillerie : médecin auxiliaire ayant toujours fait preuve du dévouement le plus absolu. S'est particulièrement distingué en décembre 1916,

sur la Somme, au cours d'un bombardement par obus asphyxants. Le 3 avril 1917, a été blessé très grièvement en se portant, sous un violent bombardement, au secours d'un brigadier blessé.

Service de santé militaire. - Sont nommés :

Augrade de médecin inspecteur : M. le médecin principaledo, In classe Baratte; M. le médecin principal de Chisse PROST-MARKCHAL (C.-F.); M. le médecin principal de 1 classe ODILE (E.-V.); M. le médecin principal

Au grade de pharmacien inspecteur: M. le pharmacien

principal de 1ºc classe RICARD (F.-J.-M.). Au grade de médecin aide-major de 1te classe de réserve : M. RAUBER (Marie-Joseph-Nicolas-Gabriel), ambulance 1/96; M. FONTANEL (Joanni-Georges), ambulance 6/5; M. Guinaudeau (Pascal-André-Jules), 13c région ; M. Eu-VILLIER (Auguste-Jean), hôpital temporaire C., Chaumont : M. Gambier (René), 270° rég. territorial d'infanterie ; M. LEROUGE (François-Joseph-Barthélemy), T. S. S P. 3 bis, P. L. M.; M. BUCHHOLZ (Ernest-Arthur), 59c rég. d'infanterie ; M. DUVELLEROY (Albert-Louis-Frédéric), 268º rég. d'infanterie ; M. PÉRADON (André-Edmond-Cyprien), S. S. R. nº armée; M. DE COSTE (Jean-Léon-Pierre-Marie), 47e rég. d'infanterie ; M. Guiol (Henri-Augustc-Émile), ambulance 10/1; M. Wiot (André-Émile-Augustin) ambulance 2/58; M. LEROUGE (Augustin-Charles-Martin), 414° tég. d'infanterie; M. LE GOUELLEC (Pierre-Léon-Marie), 11º région ; M. RIGAUD (Michel-François), 14º région ; M. Machefer (Roger-Alfred-Augustin), 1110 rég. d'artillerie lourde, 1er groupe ; M. Galesne (Charles-Alfred), 10° région; M. Walser (Daniel-Prosper-Ferdinand), 5º bataillon de chasseurs ; M. Périer (Auguste-Eugène-

#### VICHY

#### Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.)

Hôtel Majestic. (Aletti, directeur.)

o. Josué

#### La Sémiologie Cardiaque ACTUELLE

Les localisations cardiaques

1914, 1 vol. in-16 de 96 p. avec figures, cartonné. 1 fr. 50 (Actualités Médicales)

Traitement des Maladies cutanées et vénériennes Par les Dr. Ch. AUDRY, J. NICOLAS et M. DURAND rofesseurs de Clinique des maladies entanées et syphilitiques aux Universités de Toulouse et de Lyon.

1909, 1 vol. in 8 de 691 pages, avec 143 figures, cartonné (Bibl. de Théra-peutique Gilbert et Garnot). 12 fr. 12

Traitement de la Syphilis par le 606, action, posologie, tochnique, par le Dr G. Milian, médecin des hépitaux de Paris. 2º édition. 1914, 1 vol. in-16 de 96 pages avec 15 figures, cartonné (Actualités médicales)......

Précis élémentaire des Maladies vénériennes Par le Dr AUDRY

Professeur à la Faculté de médecine de Toulous Nouvelle édition entiérement refondue, 1917, 1 vol. in-16.de 400 pages avoc fig.....

Atlas-Manuel des Maladles de la Peau, par Mancer et Hubelo. 2º édition française, par le Dr Hubelo, médecin des hôpitaux de Paris, ancien chef de clinique à l'hôpital 

STASSEN et VONCKEN

### Le péritoine en chirurgie de guerre

1917, 1 vol. in-8.....

Paul-Émile), ambulance 10/4; M. RAULX (Marie-Victor-Georges), 203º rég. d'infauteric; M. Secousse (Jean-Henri-Eugène), ambulance 1/68; M. Galissot (Louis-Francois-Marie-Joseph), 120 région; M. SLIZEWICZ (Prançois-Marie-Jean), 165° rég. d'infanterie; M. JALI-BERT (Jules-François-Isidore), 228e rég. d'infanterie; M. Perronne (Edmond-Roger-Édouard), 24° rég. d'artillerie; M. VALETTE (Engène-Jean-Paul), 2º D. I., 1er C. A.; M. Dersor, (Joseph-Marie-Louis), 41e rég. d'artillerie, 1er groupe; M. MICHOT (Joseph-Pierre-Claude), 20° rég. d'infanterie ; M. Pont (Pierre-Gaston-Jules), ambulance 1/10; M. GARSAUX (Paul-Albert-Victor), ambulance 16/20; M. PERRIN (Paul-Auguste), ambulanec 8/21; M. Bursaux (René-Jules), P. A. D., 72; M. ESNOULT (Henri-Ferdinand), 38º rég. territorial d'infanterie; M. NARCY (Charles-Joseph-Augustin), 71º rég. territorial d'infanterie; M. PRAT (Albert-Paul-Louis), 78c rég, territorial d'infanterie ; M. JAMIN (Henri-Jean), 10% R. A. L.: M. GIFFO (Alexandre-Pélix-Marie), 11º région: M. Thoby (Paul-Pierre-Marie), ambulance 5/11; M. DELLAC (André-Benoit-Philibert-Marie), ambulance 1/84; M. SIMON (Léon-Alphonse), ambulance 2/70; M. Herdly (Maurice), 37e rég. d'infanteric ; M. Petit (Louis-Jean-Joseph), ambulance chirurgicale automobile nº I : M. BUBENDORF (Jean-Louis-Alphonse), 10° révion : M. HIPPER (Marc-Émile-Léon), 20° région : M. MEU-RICE (Arnould-Emile-François-Joseph), ambulance 5/16; M. BERNARD (Henri-François-Léon), ambulance 14/15; M. GRIAS (Adolphe), 196 rég. d'infanterie; M. MARQ

(Louis-René), 11º rég. du géné; M. Ballaty (Richard-Henri-Corneille-Marie-Joseph), ambulance 1/51.

Au grade de médecia side-major de 1º classe de l'armée territoriale; se médecia side-majors de 2º classe de l'armée territoriale; M. ONILAON (finile), 11º région; M. SALSAC (Vincent-Bagéne-Marie), ambulance 10½; 1. CAIN (Ignace-Pierre-Marie), 5º rég. territorial d'infance; M. GENDEAR (Galriel-Benjamin-Pernand-Marie), 11º région; M. RYALIX (Paul-Edouard), 11º région; M. ETTORIC (Bummanuel), 7. S., 184/5; M. PASRULLE, (Joseph-Charles-Henri), H. O. B. 4/1; M. MANVILLE (Joseph-Charles-Henri), H. O. B. 4/1; M. MANVILLE (LINN (Étienne-Henri-Marcel), Bard-e-Duc; M. RAR-GUNZ (Adrien-Pierre-Armand), ambulance 10/20; M. BON-NER (Salte-Charle-Andéede), ritau i 1/2e.

Au grade de Pharmacies aide-major de 1º classe de réserve, les pharmaciens aides-majors de 2º classe de réserve; N. DROULLIUR (Jüdin-Paul), armée d'Orient; N. EPRT (Judies-Jeau-Albert), ze région; N. BAULIN (Joseph-Marcel), ambulance 9/13; M. PERRURA (Castinitean), ambulance 4/45; M. BOUSQUIR (Charles-Paul), ambulance 8/16; M. GURBER (Jüdin-Paul), ambulance 222; M. BARRIRBE (Marie-Joseph-Charles), ambulance 13/15; M. VARRA (Maurie-Judies-Charles), ambulance 13/15; M. MAURIN (Charles), T. S. 27, P. L. M.; M. KOULIN (Didies-Judies-Charles), ambulance 2/8; M. THOMAS (Charles-Lucien), T. S. S. P. 3 bis, Midi; M. MICHIN, Albert-Adolphe, ambulance 17; M. ADADR (Pierre-Marcel), ambulance 18; M. ADADR (Pierre-Marcel), ambulance 18; M. MECHIN, ambulance 18; M. ADADR (Pierre-Marcel), ambulance 18; M. ADADR (M. ADADR MARCEL), ambulance 18; M. ADADR (M. ADADR MARCEL), ambulance 18; M. ADADR (M. ADADR MARCEL), ambulance 18; M



## TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS

ARISTOSE - GÉRÉMALTIME - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC.

OGRÉALES JARMET pour Décoctions - OACAO GRANVILLE - Casca à l'Orgéose, etc.

Broeliure et échantillons sur demande, mr. JARMET, 47, Rue de Miromesnil, PARIS

## L'ERMITAGE d'ÉVIAN = les = BAINS (Lauc de Genève PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE

Ouvert à tous les Médecins consultants — Spécialement aménagé pour les convalescences

Ouvert à tous les Médecins consultants — Spécialement aménagé pour les convalescence Cures d'Air » de Soleil » de Régimes

Rellé à l'Établissement Thermal par un Funiculaire Saison 15 Mai — 15 Novembre

Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN - LES - BAINS

TÉLÉPHONE : Gobelins 24-81

#### CABINET GALLET

FONDÉ En 1886

47, Boulevard Saint-Michel - PARIS

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc.

Service spécial de Remplacements

Renseignements gratuits sur demande. — Rédaction d'actes Nombreux postes à céder dans toutes régions.

#### RECOUVREMENTS PARIS 10 %

#### H. MAUGER

Ancien chef du seroice des recouvrements du Syndicat des Médecins de la Seine (15° Année) Bureau, 39, rue Galande, PARIS (V°)

## Médication phagocytaire

NUCLÉO-PHOSPHATÉE

(Acide nucléinique combiné aux phosphates d'origine végétale).

Le NUCLÉATOL possède les propriétés de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et contrairement aux nucléinates, il est indolore, de plus son action reconstituante est doublée par l'action des phosphates. S'emploie sous forme de :

#### NUCLEATOL INJECTABLE

(Nucléophosphate de Soude chimiquement pur) A la dose de 2 c.c. à 5 c.c. par jour, il abaisse la température en 24 heures et jugule lesfièvres pernicieuses, puerpérales, typhoïde, scarlatine, etc. - Injecté l'avant-veille d'une opération chirurgicale, le NUCLEATOL produit une épuration salutaire du sang et diminue consécutivement la purulence des plaies, tout en favorisant la cicatrisation et en augmentant les forces de l'opéré.

#### NUCLEATOL GRANULE at COMPRIMES (Nucleophosphates de Chaux et de Soude)

Dose: 4 cuillers-mesures ou 4 Comprimés par jour. Reconstituant de premier ordre, dépuratif du sang. - S'emploie dans tous les cas de Lymphatisme, Débilités, Neurasthénie. Croissance, Recalcification, etc.

NUCLEO-ARSENIO-PHOSPHATEE

e nucléinique comhiné aux phosphates et au méthylarsinate disodioue)

Le NUCLÉARSITOL possède les propriétés de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et indolore et joint à l'action reconstituante des phosphates celle de l'arsenic organique (méthylarsinate disodique). S'emploie sous torme de :

#### NUCLEARSITOL INJECTABLE (Nucléophosphate de Soude méthylarsiné

chimiquement pur

S'emploie à la dose de une ampoule de 2 c. c. par jour chez les prétuberculeux, les affaiblis, les convalescents, dans les fièvres paludéennes des pays chauds, etc. En cas de fièvre dans la Phtisie, le remplacer par le Nucléatol Injectable.

#### NUCLEARSITOL GRANULE of COMPRIMES (à base de Nucléophosphates de Chaux et de Soude méthylarsines)

Dose : 4 cuillers-mesures par jour ou 4 Comprimés, soit 4 centigrammes de Méthylarsinate disodique.

Prétuberculose, Débilités, Neuras-thénie, Lymphatisme, Sorofules, Dia-bète, Affections cutanées, Bronchites, Convalescences difficiles, etc. Reconstituant de premier ordre.

### NUCLÉO-ARSÉNIO-STRYCHNO-PHOSPHATÉE

INJECTABLE

Complètement indolore

(Nucléophosphate de Soude, Méthylarsinate disodique et Méthylarsinate de Strychnine)

Donne le coup de fouet à l'organisme. dans les Affaiblissements nerveux, Paralysie, etc. (Ogr. O2ctg. de Méthylarsinate de Soude et Ogr. 001 mgr. Méthylarsinate de Strychnine parampoule de 20.0.)

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

#### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES

Médailles d'argent. - Mile DEMAUX (Suzanne-Marie-Louise), infirmière, hôpital complémentaire 47, à Beaugeney; M. Bory (Charles-Henri-Marie), médecin aidemajor de 1º0 classe, chef de service du dépôt du 114º rég. d'infanterie ; soldat CAILLAUD (Eugène-Marcel), 9º section d'infirmiers militaires, hôpital complémentaire 37, à Tours : Mme MERCADIER, née Bertrand, infirmière, hôpital auxiliaire 2, à Tours ; Mme Mooser, née Playfair. infirmière, hôpital nº 22, à Cholet ; soldat PECOUT (Elie), hôpital auxiliaire 9, an Dorat; M. EMERIC (Victor), médecin auxiliaire, 129º rég. d'infanterie ; M. Philippon (Henri-Georges), médecin aide-major de 2º classe, 82º rég, d'artillerie lourde ; M110 CHOULLOU (Nelly), infirmièreelief, hôpital auxiliaire 111, à Bar-le-Due : MHO GRANDVEAU (Marguerite), infirmière-major, hôpital auxiliaire 111, à Bar-le-Due; Mile Auber, (Jeanne), infirmière, hôpital militaire de Verdun; M. Jousskaume (Raymond-Robert-Alexandre), médecin auxiliaire, ambulance chirurgicale automobile no 14; Mile Berrier-Fontaine (Louise-Denise-Juliette), infirmière-major de la S. S. B. M., ambulance o/15 : Mile MALAGUTI (Anne-Marie), infirmière de la S. S. B. M., hôpital temporaire 18, Corbineau, Châlonssur-Marue; M. DUVIGNAU (Antoine-Marie), médecin auxiliaire, 226° rég. d'infanterie ; M® REITERHART (Marguerite-Mathilde), infirmière-major, hôpital de la Poste à Gérarduer ; Mile DE MINETTE DE BEAUJEU (Anne-Marie). infirmière de la S. S. B. M., hospiec mixte de Saint-Dié : Mile Krantz (Jeanne), infirmière-major, centre hospitalier de Gérardmer ; Mª MATHIEU (Agnès), infirmière, centre hospitalier de Gérardmer; Mile des Garets (Marie-Louise), infirmière de la S. S. B. M., hôpital temporaire de Luxeuil; soldat Escoubas (Placide-Bertrand), 17º section d'infirmiers militaires, ambulauce 246; soldat Nort (Marie-Toseph), 130 section d'infirmiers militaires, ambulance 1/62; Mile Papillion (Thérèse), infirmière de l'A. D. F., hôpital Govino à Corfou ; Mile WEHRLÉ (Madeleine-Anna), infirmière, hôpital complémentaire 20, à Nice; sergent Chapdelaine (Joseph-Ernest), infirmier de l'armée eanadienne, hôpital bénévole 11 bis (hôpital eanadien) à Saunt-Cloud; Mmc Martin, née Pelletier, infirmière bénévole, hôpital militaire Dominique Larrey : soldat Grosse (Eugène), 22° section d'infirmiers militaires, bôpital militaire Villemiu; M. LEGRAND (Marcel-Paul), médecin bénévole, hôpital complémentaire V. G. I., lyeée Buffon ; Mile RICHARD (Marie-Hélène), infirmière bénévole, hôpital complémentaire V. G. I., lveće Buffon : M16 LEROY (Simoue), jufirmière bénévole, hôpital annexe V. G. 3. École polytechnique : soldat FONGARNAND (Octave-Louis), 24° section d'infirmiers militaires, hôpital V. R. 61, à Issy-les-Moulineaux; Mme Bardot, née Liénard, infirmière de la S. S. B. M., hôpital auxiliaire nº 74, à Paris ; Mme la courtesse de SAYVE, née O'Donnell, infirmière-major de la S. S. B. M., hôpital auxiliaire nº 98, à Paris ; Mme Lemoine-Mauder, née Onofri, infirmière-major, hôpital auxiliaire 101, à Paris ; M<sup>11e</sup> Daviot (Louise-Anna), infirmière-major de l'Union des femmes de France, hôpital auxiliaire nº 102, à Paris ; Mme Lantelme, née Chenet, infirmière de l'Union des femmes de France, hôpital 121, à Paris ; Mme M/c-RIENNE, née Gache, infirmière-major, hôpital 121, à Paris ; MIIe Delanchy (Simone-Ina-Paustine), infirmière. hôpital auxiliaire 137 : Mae PÉOUERIAUX, née Bouland. infirmière, hôpital auxiliaire 137 : Mmc Chabanaud, née Dumont, infirmière de l'Union des femmes de France, directrice de l'hôpital auxiliaire Garibaldi, 166; Mme TENRÉ, uée Aguado, fondatrice-directrice de l'hôpital bénévole 10 bis à Puteaux ; M'110 DE GONTAUT-BIRON (Louise-Marie-Thérèse), infirmière, hospice de la Salpêtrière : Mme VINCENT, née Weiss, infirmière, hôpital Saint-Louis : soldat Sabather (Toseph-Dominique), infirmier, ambu-

## LE PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VALÉRIANIQUE

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

## Yaléromenthol

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses:

Neurusthénie, Hystérie, Insomnie, Excitabilité nerveuse, Migraines,
Palpitations, Toux nerveuse, Asthme nerveux, Vomissements spasmodiques, Gastraigies, etc.

Dose: 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Parls.

Ch. LOREAU

#### INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3<sup>bls</sup>, RUE ABEL — PARIS

Tél. Rog. 41-85

NOUVEAU TRAITÉ DE CHIRURGIE

Maladies de la Poitrine
Par le De SOULIGOUX
Chirurgien des Hôpitaux de Paris
volume grand in-8 de 282 pages, avec 48 figure
Broché. 6 fr. — Cartonné. 7 fr. 80

#### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES (Suite)

Iance 1/67; caporal GUILLAUME (René-Jacques), infirmier, ambulance 1/67; soldat GOMILA (Jacques), infirmier, hôpital des contagieux de Mandres-sur-Vair; soldat lanson (Alphonse-Prédérie), 6º section d'infirmiers militaires, ambulance 205; soldat Hourry (Armand), 8º section d'infirmiers militaires, ambulance 205 : M. PRENTOUT (Richard), médecin aide-major de 2º classe hopital complémentaire 73, à Moulle ; MIIO ROBERT (Marie-Jeanne-Alfréda), infirmière de la S. S. B. M., hôpital temporaire 9, à Amiens ; Mme DR CUSSAC, née Chauveau, infirmière-major de la S. S. B. M., hôpital auxiliaire 1. à Amieus : MHe ANTOINE (Pauline), infirmière de la S. S. B. M., hôpital auxiliaire 1, à Amiens : M<sup>110</sup> Thomas (Geneviève), infirmière de la S. S. B. M., hôpital auxiliaire nº 1, à Amiens; Mile Herbillon (I[élène), infirmière-major de l'Union des femmes de France, hôpital auxiliaire 101 bis, à Arras; Mile Lag-FEBURE (Hélène), infirmière-major de l'Union des femmes de France, hôpital auxiliaire 101 bis, à Arras : M. Hom-BOURGER (Paul), médecin auxiliaire, hôpital sanitaire nº 1. annexe de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin; Mue HUILLIER (Marie-Eruestine), infirmière principale, hôpital militaire du Val-de-Grâce, à Paris ; M. NEVEU-LEMAIRE (Gustave). médecin-major de 1re classe, médecin-chef de l'hôpital nº 32 bis de Rosendaël ; Mme Merking, née Marie-Michelle-Anne-Sybille Dedons de Pierrefeu, infirmière, hôpital complémentaire nº 28, à Dinard : Mme DE VERNELU-PUYRAZRAU, néc Rivière-Bodin, infirmière de la S. S. B. M., hôpital auxiliaire nº 35, à Bordeaux ; LADY HARTWELL, infirmière-major, hôpital nº 196, à Saint-Cloud

Midatilis de bronz. — MP PPOERE (Ycomne-Roshie-Joséphiue-Jeunne), infirmière, lobjial complémentaire nº 20, à Ru; Mº Richard, nie Bardon, infirmière, biopital complémentaire 19, à Dieppe; soldat Bonni (Maurice-Armand-Marie), 4° section d'infirmières militaires, hospice miste d'Aleaçon; M¹º PONTANT (Marie-Antionitet), infirmière de l'Union des femmes de Prance, hôpital temporaire nº 4, à Verdun; X¹º BONT (Albertice), infirmière, hobital complémentaire de la Butte, à

Besançon; M<sup>me</sup> JACQUELIN, née Cuyollaa, infirmière bénévole, hôpital auxiliaire nº 103, à Tours ; soldat PAU-LIN (Georges-Marie), 9º section d'infirmiers militaires, hôpital auxiliaire 103, à Tours ; soldat TROUDE (Louis-Edouard-Henri-Maric), 10° section d'infirmiers militaires, hôpital complémentaire 36, à Agneaux (Manche); soldat Rortais (Heuri), 77° rég. d'infanterie; hôpital auxiliaire nº 25, à Gisors ; soldat Roger (Louis), 66º rég. d'infanterie, hôpital auxiliaire nº 25, à Gisors", M<sup>me</sup> Ber-THO, en religion sœur Marie du Sauveur, infirmière, hôpital temporaire nº 20, à Angoulême ; soldat Ducher (Jean-Pierre), 12e section d'infirmiers militaires, hôpital temporaire nº 20, à Augonlême ; M<sup>me</sup> Bernard, en religion sœur Saint-Jean de la Croix, supérieure de l'hospice civil, hôpital complémentaire nº 27, à La Rochefoucauld ; caporal PLANTIN (Marcel-Audré), 12º section d'infirmiers militaires, hôpital complémentaire nº 27, à La Rochefoucauld ; Mass MICHEL, en religion sœur Néomède, infirmière de la S. S. B. M., hôpital auxiliaire nº 5, à Coguac : M. Masson (Louis-Eugène), aumônier, hôpital Villemin, à Nancy ; Maie Morbre, en religion sœur Amé, iufigmière, hôpital auxiliaire nº 111, à Bar-le-Duc; Martin, en religiou sœur Rmile, infirmière, hôpital auxiliaire nº 111, à Bar-le-Duc ; MIII LAURENCY (Marie), infirmière, H. O. E. 38; Mac Laron, en religion sœur Marie, infirmière, ambulance 15/12; Mile Krantz (Marguerite), infirmière, centre hospitalier de Gérardmer; caporal Chazalet (Elisée), 7e section d'infirmiers militaires, centre hospitalier de Gérardmer; M<sup>me</sup> Bernard (Madeleine), infirmière militaire, hôpital de Rethenaus; caporal Dénois (Jules), 7º section d'infirmiers militaires, hôpital de Rethenans ; caporal GIRAUD (Alexandre-René-Horace), 22º section d'infirmiers militaires, hôpital militaire Bégin : Mas Méry-Picard, née Guillemin, infirmière bépévole, hôpital complémentaire V. G. nº 1, lycée Buffon; M<sup>11</sup>6 Caīn' (Henriette-Madeleine-Jeanne), infirmière bénévole, hôpital annexe V. G. nº 3, Leole polytechnique; Mile Drucker (Marianne-Pélicie-Joséphine), infirmière bénévole, hôpital annexe V. G. 3, École polytechnique.

## Memento des indications essentielles de THÉRAPEUTIQUE CLINIQUE

Par le Dr N. MARINI

1916. Un petit volume de poche de 290 pages.....

3 fr. 50

Vient de paraître à la librairie J.-B. Baillière & Fils.

## Bibliothèque d'Orthopédie

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE MM.

Jacques CALVÉ, Louis LAMY, Marcel GALLAND

#### Les appareils plâtrés

PAR MM. Jacques CALVÉ et Marcel GALLAND

2 fr. 50



## VITTEL

GRANDE SOURCE

SOURCE SALÉE

Régime des ARTHRITIQUES Régime des HÉPATIQUES

90

## EXTRAITS INJECTABLES CHOAY

HYPOPHYSAIRE

OOSAGE: I. Correspond à /z lobe posterieur d'typophyse de bœuf SUR DEMANDE SPÉCIALE: Lobe anterieur ou Glande totale

#### SURRÉNAL

ODSAGE. 15 Correspond à 0710 d'extrait de glande totale SUR DEMANDE SPÉCIALE: Substance corticale ou médullaire

ET TOUS AUTRES EXTRAITS

FORMULER : AMPOULES CHOAY & LEXTRAIT ( PER SORFE

LABORATOIRE CHOAY, 44 AVENUE DU MAINE PARIS

## ALIMENTS DE RÉGIMES

<u>BIGNON-PARIANI</u>

rue de l'Arcade, l PARIS CATALOGUE FRANCO SUR DEMANDE

Vient de paraître :

HERZEN

### GUIDE-FORMULAIRE THÉRAPEUTIQUE

g. édition, 1917, 1100 pages, cartonné............. 12 fr.

### MIERS-SALMIÈRE

SOURCE SULFATÉE SODIQUE FROIDE Eau laxative dinrétique. — Eau de régime des CONSTIPES et des OBESES. — Trattement des Entér-Colites et Appendicites chroniques. EAU D'EXPORTATION. — CONSERVATION ASSURÉE Saion thermale de Mei d'échère.



PRODUITS DE RÉGIME

#### CH. HEUDEBERT

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiqués

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).

Louis-Lucien), ambulance 10/17; M. Roques (Louis-Georges-Jean-Joseph), T. S. S. P. État 17; M. MARTY (Moïse-Léopold-Marie), ambulance 5/12; M. VANSTERN-BERGHE (Édouard-Félix-Émile), ambulance 5/20; M. CHE-VALUER (Frédéric-Camille-Marcel), G. B. D., 170 division ; M. Daian (Mouchi-Maurice), ambulance 2/M; M. Beha (Charles-Alphonse), T. S. S. P., C. T. nº 2; M. Montan-TON (Pélix), ambulance 15/LI; M. CLERC (Paul-Eugène-Antide), 7º région ; M. Boyker, (Eugène-Julien-François), H. C. 19, 5º région; M. Fièver (Faul-Ernest), T. S. 18, Midi; M.' GUIOLLOT (Marcel-Jules), ambulance 4/55; M. Garret (Jean-Georges-Marie-Marc), ambulance 7/1; M. LEGAY (Lucien-Charles-Léandre), ambulance 8/17; M. TOURIOL (Victor-Léon-Marie-Roger), H. O. E., Ressons: M. Faille (Gaston-Léon-Émile), T. S. S. P., Nord nº 2; M. Perrin (Georges), G. B. C., 5; M. Brésil, (Charles-Hector-Robert-Gabriel), ambulance 4/54; M. VIN-CENT (Antoine), ambulance 16/13; M. ROBIN (Paul), G. M. F.; M. LEBROT (Louis-Ernest), ambulance 2/58; M. Gabaret (Joseph-Marie-Stanislas-Léon), H. O. E .. 1/31 : M. SUISSE (Gabrief-Léon-Joseph-Marie), H. O. E., 2/31; M. Mansar (Jean-Louis-Félix), ambulance 7/12; M. Chanal, (Nicolas-Émile-Fernand), ambulance 16/7; M. Ponsot (François-Gustave), ambulance 1/14; M. Bou-TONNET (Philippe-Albert-Sylvain), train sanitaire, Est, 5. M. Bastien (Joseph-Pierre), ambulance 6/20; M. Fran-CESCIII (Jean-Noël), T. S. S. P. 46, P. L. M.; M. COMITI (Ioseph-Martin), T. S. S. P. 24 bis, P. L. M.; M. LA CROIX (Camille-Anatole-Victor), ambulance 225; M. Bé-CHADE (Louis-Daniel-Émile-Adrien), ambalance 12/18; M. . Pouchers (Achille-Armand-Adolphe), ambulance 14/14; M. BERTHELIN (André-Perdinand), ambulance 3/82; M. PAUL (Laurent-Antoine), ambulance 8/6; M. LE PAGE (Henri-Joseph), ambulance 4/12; M. BÉLO-NIE (Pierre-Pernand), ambulance 9/12; M. BANCE (Ernest-Jean-Henri), ambulance 9/3; M. LABGUF (Eugène-Gabriel), H. O. E. 32; M. LEFEBURE (Georges-François-Charles), ambulance 4/56; M. OFFRET (Jean-Baptiste), T. S. Ephrassi nº 1; M. Martin (Henri-André-Émile), ambulance 8/4; M. LAMY (Armand), ambulance 9/4; M. LESEILLE (Joseph-Auguste), ambulance 11/5; M. MARTHEY (Georges-Auguste), ambulance 5/53; M. MOUSSIER (Pierre-Louis-Antoine), ambulance 7/8; M. NÉAU (Auguste-Mathurin), H. T. 106, Amieus; M. Dumons (Raoul-Maurice), ambulance 5/4; M. Du-RIEUX (Raymond-Joseph), T. S., P. I. M. nº 17; M. Chrusin (Marie-Auguste-Fernand), ambulance 3/5; M. LENORMAND (Édouard-Aristide-Louis), ambulance 4/60; M. BAJON (Jean), ambulance 2/51; M. TÉCHERY (Raoul-Félix-Emmanuel), ambulance 3/13 ; M. Debœuf (Georges), ambulance 5/56; M. RAGOUCY (Stéphane-Alexandre-Victor-Louis), ambulance 4/70; M. MOULI-NIER (Antoine-Marius-Charles), ambulance 13/3; M. ConLET (Marcel-Heuri-Louis-Joseph), G. B. D. 51; M. VIS-CONTI (Octave-Meltior-Marie-Prançois), ambulance 1,5/18, M. GAUTHIER (Pierre-Joseph-Marie), ambulance 4/22; M. MULSANT (Louis-Alexandre), 14º région ; M. HANOT (Joseph-Alfred-Henri), train 1 1/11; M. LAUNAV (Charles-Auguste-Edme), H. O. E. 4/2; M. PERRIER (Louis-Joseph-Marius), ambulance 13/16; M. Uro (Jean-Baptiste), ambulance 2/151; M. MARTIN (Alfred-Georges-Léon), ambúlance 13/10; M. BOUIN (Alfred-François-Auguste), ambulance 11/9; M. Nitot (Roger-Marie-Joseph), ambulance 2/71; M. JUGE (Paul-Auguste), T. S. Imp. 2/II. 20; M. GRIMAULT (Joseph), 110 région; M. Giry (Antoine-Achille), ambulance 2/74; M. Damas (Lonis-Justin-Pierre), ambulance 3/38; M. BARBÉ (Henri-Édonard), ambalance 1/91; M. SAINT-MARTIN (Jean-Henri-Georges), ambulance 2/5; M. JUGAND (Georges-Albert), ambulance 11/12; M. Bateman (Léon), ambulance 214; M. Likbre (Charles-Jules), ambulance 3/64; M. GUIOTH (Pierre), ambulance 2/54; M. GODIN (Émile-François-Joseph), G. B. C. 1; M. BRINGER (Léon-Paul-Marie-Jean), ambulance 6/16; M. Picar (Pierre-Joseph), ambulance 3/8; M. Tinel (Georges-Gaston-Clovis-Marie-Pélix), ambulance 4/69; M. DANO (Georges-Jules), ambulance 11/14; M. VALLOIS (André-Louis-Lucien), train f, 2/11; M. Rov (Louis-Marie-Joseph), ambulance 5/13; M. Piesiez (Gaston-Arthur), R. P. S. 366 C. A.; M. Guil-LAUME (Octave-Yves-Maric), ambulance 200; M. Nou-VIALE (Tustin-Amans-Toseph-Pascal), ambulance 12/16; M. COLOMBET (Georges-Sébastien-Joseph), T. S. 3, P. O.; M. CHARLES (Jules-Louis-Joseph), G. B. D., 77c division; M, BACH (Paul-Gaston-Denis-Joseph), T. S. 5, P. I. M.; M. Porcabeup (Désiré-Valentin-Georges), T. S. I. C. 2/4; M. LE ROY (Henri-Pierre-Tudy), ambulance 4/37; M. TRAVAILLE (Paul), ambulance 7/13; M. Paris (Alfred-Augustin-Eugène), T. S. imp. I. H. 20; M. GUILLON (Maurice-Gabriel-Auguste), ambulance 3/53; M. DE-LUEGNE (Benjamin-Henri-Joseph), T. S. P., Est 4 bis.

Au grade de pharmacien aide-major de 11e classe de l'armée territoriale, les pharmacieus aides-majors de 2º classe de l'armée territoriale : M. GUILLOT (Camille-Aristide), T. S. S. P., État nº 7.

Hôpital franco-brésilien. - La colonie brésilieune de Paris a offert au Service de santé un hôpital dout le chirnrgien-chef est M. le Dr Paul de Rio Branco. Le professeur Hartmann en est le chirurgien consultant,

Hopital argentin. - La colonie argentine de Paris a offert au Service de santé un hôpital comprenant 150 lits. dirigé par Mmo Bidan de Saint-Mars.

Les études des étudiants en médecine mobilisés. -M. Jouffray, sénateur, a demandé à M. le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts quelles mesures seront prises pour compenser aux étudiants en médecine mobilisés le temps perdu dans feurs études, l'insuffisance

#### ne montagu

(Bi-Jodure de Codéine)

SIROP (0,01)

Toux EMPHYSEME PILULES (0,01) ASTHME

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

#### **DIMEIME** MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

TOUX nerveuses SIROP MASS INSOMNIES PILULES (0.01) AMPOULES (0.03) SCIATIQUE

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS-

#### NOUVEAU

## TRAITÉ DE CHIRURGIE

Publié en fascicules sous la direction de MM.

#### A. LE DENTU

#### PIERRE DELBET

PROFESSEUR RONORAIRE A LA PACULTÉ DE MÉDICINE DE PARIS
PROFESSEUR A LA PACULTÉ DE MÉDICINE DE PARIS
NAMIORE DE L'ACADONIC DE NÉDECTRE
CHIQUIGITA DE L'ESPERA.

Avec la collaboration de MM.

Albarren, Arrou, Auvrey, Baumgartner, Brodier, Cahler, Castex, Chevassu, Cunéo, Descomps, Desmersst, Dujarler, J.-L. Faure, Fredet, Guinard, Lebey, Launay, Legueu, Lubot-Barbon, Mauculaire, Michon, Mocquot, Morestin, Mouchet, Ombrédanne, Schwartz, Scolleeu, Souligoux, Tenton, Terson, Yeau, Chavannaz, Forgue, Jaboulay, Bérard, Gangolphe, Guyot, Massabueu, Mérlel, Patel, etc. Professeures et agrégée des Facultés de médicin de Paris, de Bordeaux, Lyon et Montpellier.

| 1. | Grands processus morbides [traumatismes, infections, troubles vasculaires et trophiques, cicatrices] |     |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|    | (Pierre Delbet, Chevassu, Schwartz, Vrau).                                                           | 10  |   |
| 2. | Néoplasmes (Pierre Delret).                                                                          |     |   |
| 3  | Maladies chirurgicales de la peau (IL. FAURE).                                                       | 3   |   |
| 4. | Fractures en général et fractures du membre supérieur.                                               | 20  |   |
| á  | bis. Fractures du membre inférieur (Tanton).                                                         | 20  |   |
| 5. | Maladies des Os (P. Mauclaire)                                                                       | 6   |   |
| 6. | Lésions traumatiques des Articulations [plaies, entorses, luxations] (Camer)                         | 6   |   |
| 7. | Maladies des Articulations [lésjons inflammatoires, ankyloses et néoplasmes] (P. MAUGLAIRE);         |     |   |
|    | Troubles trophiques et corps étrangers (Duarier).                                                    | 6   |   |
| 8. | Arthrites tuberculeuses (Gangolphe).                                                                 | 5   |   |
| 9. | Maladies des Muscles, Aponévroses, Tendons, Tissus péritendineux, Bourses séreuses (Ombrédanne)      | 4   |   |
| 0. | Maladies des Nerfs (Cuneo).                                                                          | 4   | ď |
| ١. | Maladies des Artères (Pierre Delber et Mocquor)                                                      | 8   |   |
| 2  | Muladies des Veines (LAUNAY), Maladies des Lymphatiques (H. BRODIER)                                 | 5   |   |
| 3  | Maladies du Crone et de l'Encéphale (Auvray)                                                         | 10  |   |
| 4. | Maladies du Bachis et de la Moelle (Auvray et Moucher)                                               | 12  |   |
| 5. | . Affections chirargicales de la face (Le Dentu et Morestin)                                         | 8   |   |
| 6  | Maladies des Máchoires (Ombrédanne)                                                                  | 5   |   |
| 7. | Maladies de l'Obil (A. Tenson)                                                                       | 8   |   |
| 8  | Maladies de la Bayche et du Plaguay (Day Harrage)                                                    | 12  |   |
| 9. | Maladies de la Bouche et du Pharunz (Paul Hallopeau).                                                |     |   |
| 9  | Matadies de la Boucke et du Pharynz (Paul Hallopeau).<br>bis. Muladies de l'OEsophage (Gargolphe).   | 3   |   |
| 0. | Corps thyroide (Berand).                                                                             | 8   |   |
| ч. | Maladies du Cou (Arrou, Bredet et Desmarest)                                                         | 4   |   |
| 2. | Affectious chirurgicales de la Poitrine (Souligoux)                                                  | . 6 |   |
| 23 | Maladies de la Mamelle (Baungartner)<br>Affections chirurgicales de l'Abdomen (A. Guinard).          | 6   |   |
| 24 | Affections chirurgicales de l'Abdomen (A. GUINARD)                                                   | 12  |   |
| 25 | Hernies (Jaboulay et Patel)                                                                          | 8   |   |
| 26 | Maladies du Pancréas, de la Rate et du Mésentère (Chayannaz et Guyot)                                | 10  |   |
| 27 | Maladies du Foie et des Voies biliaires (JL. FAURE et LABEY).                                        | 6   |   |
| 28 | . Maladies de l'Anus et du Rectum (Pierre Delbet et Bréchot)                                         | 8   |   |
| 29 | . Maladies Ju Rein et de l'Uretère (Albarran, Heitz-Boyer et Eliot).                                 |     |   |
| 30 | . Maladies de la Vessie et du Pénis (F. Legueu et E. Michon)                                         | 6   |   |
| 31 | Maladies de l'Uretre, de la Prostate (Legueu).                                                       |     |   |
| 32 | . Maladies des Organes génitaux de l'homme (Pierre Sebileau et Pierre Descomps)                      | 15  |   |
| 33 | Chirurgie générale des Membres (P. Macclaire).                                                       | 12  |   |
| 34 | Gynécologie (Forque et Massabuau).                                                                   | 25  |   |

Dans le Nouveau Traité de Chiruryie, le coté clinique occupe une grande place; la médecine opératoire ellemême est exposée, non pas avec les minutieux détails qu'on trouve dans les livres spéciaux, mais d'une manière suffisante pour qu'un praticien déjà exercé puisse exécuter, sans autre guide, une opération qu'il n'a pas encore pratiquée.

#### CHAQUE FASCICULE SE VEND SÉPARÉMENT

Chaque fascicule se vend également cartonné, avec une augmentation de 2 francs par fascicule.

du nombre des médecins par suite de la guerre étant proche,

Voici la réponse qui lui a été faite :

«Les étadiants en médecine mobilisés ne pouvant actuellement profite des mesures bienveillantes qui leur permettront de regagner pour leurs études une partie du temps consacré à la défense du pays, il n'est pas nécessaire d'arrèter des à présent le détail de ces mesures, qui devront, d'ailleurs, être un peu différentes selon la durée de la mobilisation et la date de la fin des hostilités.

« Mais on peut dire dès à présent que la scolarité sera organisée de manière que les étudiants intéressés suivent un régime plus court et plus intensif et qu'il sera tenu grand compta des services rendus et de l'expérience acquise aux armées.

Les publications allemandes. — M. Marius Moulet, député, a demandé à M. le ministre de la guerre : 2º pourquoi Il interdit l'entrée en France des publications de laugue allemande, alors que les journaux français circulent facilement en Allemagne ; 2º s'il ne pourrait permettre, à tout le moins, que les journaux allemands puissent parvenir en France aux personnes honorables qui font profession d'étudier les choses de l'Allemagne et ont besoin d'et dire informées pour défendre auprès des neutres la cause de notre pays.

Réponse. — L'entrée en Prance des publications éditées en pays ememis est interdite par une décision interministérielle et pour des raisons d'ordre politique, écousmique et moral. Seules, peuvent pénétrer en Prance et être mises en distribution celles de ces publications qui sont adressées: 1º à des administrations publiques; 2º à des destinataires spécialement autorisés, tels que les journaux, les grands établissements de crédit, les industricls, etc.

Désinfection et désodorisation des billets.—Les billets de banque sont sales et sentent mauvais; il est donc nécessaire de tuer les microbes qu'ils peuvent transporter et de les désodoriser. Voici un procédé simple pour remplire ed ouble but.

Les billets sont disposés dans une armoire ou dans le coffre-fort. Puis on dissout une partie de chlorure de calcium dans deux parties de solution de formol du coumerce. On ajoute quelques gouttes d'essence de lavande. On trempe dans cette solution un linge de toil de grandeur appropriée, so centimètres carrés de toile pour 1 mètre cube; on laisse égoutter quelques minutes et on met la toile au-devant des étagéres sur lesquelles sont placés les billets. Pour être certain de la désinfection, il faut laisser en contact vinget-quatre heures.

La solution de formol et chlorure est légèrement ca ustique ; il est prudent de ne pas en mouiller ses doigts.

Après l'opération, si on vout retirer l'odeur du formol, on peut désodoriser avec des vapeurs d'ammoniaque (mettre une soucoupe pleine d'ammoniaque); mais cette précaution est inutile, cer l'odeur de formol se dissipe assez rapidement et les vapeurs ammoniacales risquent de détériorer les couleurs que l'aldéhyde formique n'a pas modifiées.

Ce procédé convient également pour la désinfection des livres de commerce.

## Antisepsie des voies biliaires et urinaires

# UROFORMINE GOBEY

Comprimés d'hexaméthylènetétramine chimiquement pure

Dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour)

ÉCHANTILLONS, 4, rue du Faubourg-Poissonnière, PARIS (Xº)

#### CHRONIQUE DES LIVRES

Le péritoine en chirurgie de guerre (Étude clinique), par les De Stassin et Vonceirs, préface par le De Derache. 1917, un vol. in-8, 6 fr. (Librairie L.B. Baillière et fils, édit. à Paris).

Un livre comme celui des D<sup>s</sup>, Stassen et Voncken ne peut manquer d'intéresser les lecturs, parte qu'il est le fruit des observations cliniques recueillies dans une pratique déjà longue de la chirurgie, du front par des chirurgiens distingués. Mieux que beaucoup de livres didactiques, de seinblables ouvrages fonraissent une documentation précisuse.

Les auteurs insistent sur ce fait que sonorité préhipatiqué, dérèse misucaliar; vounissements ne permettent pas d'affirmec d'une façon absolue que l'on a iffaire on non à une plaie perforante de la cavité péritonéale. Cependant la décinsa addominale tenace, prolongée, reste un excellent signe, et la présence d'un ensemble de symptômes conomitants est de la plus haute importance. Mais le « ventre de bois » peut manquer dans des cas de blessures graves.

Stassen et Voncken signalent les dangers de l'abstention opératoire et concluent à l'établissement de postes chirurgicaux avancès spécialisés pour les blessès de l'abdomen.

Albert Mouchet.

Les fractures de la máchoire inférieure, par les Drs IMBERT et RÉAL. 1917, un vol. in-18 avec 97 fig. et 5 planches hors texte, 4 fr. (Collection Horizon) (Masson et Cre, édit. à Paris). La guerre a ofiert, entre autres éléments d'études, un nombre de documents insoupconnable à la protièse maxillo-lacinile. La collaboration du chirurgien ci du protileiste dans la contention des fractures din maxillaire inférient a fourni les résultats les plus éconds et personne ne peut plus actuellement douter du caractère indisponsable de cette collaboration.

« Emprenent et consolidation, telles sont les deux conditions essentielles que doit réaliser une bonne thérapeutique des fractures du maxillaire inférieur. Mais les fracturies par projectiles de guerre se compliquent presque toujours de perte de substance. Dès lors, elles n.e. peuvent qu'evoluer entre deux écuells : ou bien on conservent l'engrénement, mais les deux fragments resteront écarrés et la pseudartirose s'établira; ou bien on cherchem la consolidation par le rapprochement des fragments et l'engrénement sera détrait » Les auteurs estiment, contrairement au principe de Claude Martin, qu'il faut sacrifier l'engrénement à une bonne consolidation par la plupart des cas.

Des figures nettes, de bons schemas radiographiques accompagnent un texte clair où l'anatomie pathologique et la thérapeutique des fractures, du maxillaire inférieur sont exposées d'une facon précise.

Un dernier chapitre sur l'évaluation des incapacités consécutives à ces fractures rendra les plus grands services aux médecins militaires

ALBERT MOUCHET.

## SEULES EAUX ALCALINES RECONSTITUANTES

## POUGUES

-- SAINT-LÉGER --- ALICE --Etablissement thermal ouvert du 15 Juin au 30 Septembre

EAUXEDE RÉGIME

Par EXCELLENCE des DYSPEPTIQUES RECONSTITUANTES des FAIBLES et des CONVALESCENTS

Echantillons GRATUITS aux Docteurs G'é de POUGUES, 15 & 17, Rue Auber, PARIS

## CARABAÑA

PURGATIVE, DÉPURATIVE, ANTISEPTIQUE

Librairie J.-B. BAILLIÈRE & FILS, 19, rue Hautafeuille, PARIS

## TECHNIQUE THERAPEUTIQUE

CHIRURGICALE
Technique opératoire, Appareils et Bandages

Par les Docteurs

PAUCHET
Professeur à l'École de médecine d'Amiens.

de Chargé du service d'orthopédie à la Policlinique Rothschild.

r volume in-8 de 543 pages, avec 552 figures,

## MALADIES DES ORGANES GÉNITAUX DE L'HOMME

Par les D's Pierre SÉBILEAU et Pierre DESCOMPS Professeurs à la Faculté de Médecine de Paris. Chirurgiens des Hôpitaux.

Un volume grand in-8 de 684 pages avec 114 figures

(Nouveau Traité de Chirurgie Le Dentu et Delbet)

Broche : 12 fr. — Cartonne : 13 fr. 50

#### REVUE DES REVUES

Observations sur le traitement des plaies de l'abdomen par projectiles, avec un résume de 500 cas observés dans un poste d'urgence avancé (A.-L. Lockwood, C.-M. Kennedy, R.-B. Macfie, et S.-F.-A. CHARLES, The British Medical Journal, 10 mars 1917. p. 317).

Sur 500 cas parvenus à l'ambulance dans les cinq heures et présentant des lésions intra-abdominales, 356 furent opérés avec 48 p. 100 de guérisons. L'autopsie fut pratiquée dans 80 p. 100 des cas qui se terminèrent fatalement sans qu'aucune intervention eût été tentée. On constata que l'hémorragie avait été la cause habitnelle de la mort. Le shock est responsable de la plupart des décès dans les vingt-quatre heures consécutives à l'opération. La péritonité générale fut rare dans les cas opérés dans les douze heures, tandis qu'elle se rencontra après douze heures dans 50 p. 100 des cas. La gangrène gazeuse (surtout localisée aux régions postérieures de l'abdomen) fut une cause de mort dans au moins 30 p. 100 des cas. Pourcentage minime de morts par embolie et infarctus après néphrectomie et splénectomie. Dans environ 8 p. 100 des cas opérés, il faut rechercher la cause de la mort par des blessures d'autres régions du corps.

Charbon simulant une fièvre cérébro-spinale (R.-J. REECE, The Lancet, 17 mars 1917, no 4881).

R.-I. Reece rapporte 5 cas où l'affection présentait cliniquement tous les signes de la méningite cérébro-spinale (délire, photophobie, raideur de la nuque, position en chien de fusil, angine érythémateuse, température élevée, etc.), et qui révélèrent par examen bactériologique du sang ou du liquide céphalo-rachidien la présence de la bactéridie charbonneuse. Trois de ces cas concernaient des soldats et coïncidaient avec une recrudescence de

méningite cérèbro-spinale parmi les troupes. Dans les 5 cas, il fut à peu près impossible de découvrir l'origine de la septicémic charbonneuse,

Gravité comparée des localisations tuberculeuses pulmonaires gauches et droites. Étude sur 2000 cas (TECON et AIMARD, Revue Médic. de la Suisse Romande, janvier-févrice 1917).

D'après l'étude de 2000 cas (1 342 hommes et 658 femmes), il paraît resulter nettement qu'une localisation tuberculeuse ganche est plus grave qu'une droite, et qu'elle implique nécessairement un pronostic plus réservé. « Cette notion paraît être un élément non négligeable dans l'établissement du pronostio de la tuberculose pulmonairc.

Notes sur une " flèvre des tranchées " observée en Angleterre (I. Ramsay, The Brit, Med. Journ., uº 2929, 17 février 1917).

Il existe de grandes aualogies entre l'affection qu'on a dénominée « fièvre des trauchées » et une pyrexie brève qui sévit actuellement parmi les troupes en Angleterre. Du 1er octobre au 31 décembre 1916, l'anteur a reçu dans son hôpital 199 patients étiquetés influenza et fièvre. Tous ceux-là présentaient des symptômes associés à toute pyrexie, tels que céphaléc, douleurs diffuses dans tout le corps et sensation de malaise. Mais, comme l'a montré un travail récent (captain Muir, Br. Med. Journ., 11 nov. 1916), ces cas se distinguaient de l'influenza par les caractéristiques suivantes : 1º Absence de tout sigue de catarrhe de l'apparcil respiratoire ; 2º absence de toutes les complications qui suivent si communément les attaques d'influenza (température moyenne, 38°,8 à l'entrée). La plupart des malades présentaient au début une leucocytose considérable (de 18 000 à 21 000) et, au point de



# Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURETIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la présclérose, l'albuminurie, l'hy-

PHOSPHATÉE L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le reméde le plus héroïque pour le brighti-que comme est la digitale pour le cardiaque

CAFÉINÉE

LITHINĖE Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaître les œdemes et la dyspnée, renles œdemes et la dyspnée, rentions; jugule les crises. enrave thritisme et de ses manifesta-tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise les acides urinaires

force la systole, régularise le cours du sang. ets par jour. — Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en beltes de 24. — Prix 5 fr.

PRODUIT FRANÇAIS

4. rue du Roi-de-Sicile PARIS

PRODUIT FRANCAIS

## REVUE DES REVUES (Suite)

vue microbien (naso-pharynx), un polymorphisme banal, Jeffrey Ramsay insiste sur ce fait que les hommes atteiuts n avaient jamais été dans les tranchées et que la

brève pyrexie dont ils étaient atteints ne pouvait être distinguée de celle qu'on a dénommée la fièvre des tranchées (trench fever)

La signification de la xanthochromie du liquide céphalo-rachidien (T. P. Sprunt et J. P. Walker, Bull, of the Johns Hopkins Hospital, nº 312, février 1917). Les auteurs rapportent 5 cas personnels et analysent

100 cas recueillis dans la littérature, de liquide spinal jaune clair. Il fant distingner: 1º les eas dans lesquels la coloration est due à l'hémoglobine dissoute ou à ses dérivés, qui en règle ne coagulent pas spontanément et ne contiennent qu'une petite quantité de globuline. Dans ces eas, les liquides céphalo-rachidiens sont habituellement associés à des tumeurs cérébrales en contact avec les méninges ou les ventricules ; 2º le groupe de cas (plus nombreux et plus important) se rapportant au syndrome de Froin, daus lequel le liquide est jaune clair transparent, se coagule spontanément, contient des quantités importantes de globuline, montre ou non de la pléoevtose et dont la réaction à l'hémoglobine est négative. Il s'agit là d'un « syndrome de compression » dont la déterminante est l'isolement d'un cul-de-sac lombaire dans lequel le liquide eéphalo-rachidien stague avec altérations vasculaires probables des parois. Cliniquement il faut penser (si l'examen radioscopique est négatif) à une tumeur médullaire, quoique ee syndrome puisse être aussi associé à un processus inflammatoire intradural. Cinq cents opérations d'urgence pour plaies de

l'abdomen (C. FERRIER WALKERS, H. D. ROLLINSON, A. B. JORDAN et A. G. BANKS (The Lancet, nº 4876 .10 février 1917).

A signaler dans cette très importante étude une courbe montrant les relations du pouls et de la mortalité dans les plaies de l'abdomen ; quand le nombre des pulsations oscille entre 85 et 110, la mortalité est de 50 p. 100. Audessous de 85 pulsations, le pronostic est très bon; audessus de 110 pulsations, le pronostic est très manyais. Les formes purpuriques de la méningite cérébro-

spinale (Nécessité de l'emploi de sérums antiméningococciques polyvalents) (A. NETTER, Revue de médecine, nº 3, mars 1916).

La méningite cérébro-spinale peut s'accompagner de déterminations purpuriques. Ces déterminations peuvent précéder la méningite. Elles peuvent exister sans qu'il y ait à aucun moment de méningite. La gravité toute partieulière de ces méningites purpuriques implique la nécessité d'un traitement sérique précoce ; il importe d'utiliser des sérums polyvalents s'adressaut au plus grand nombre possible de races de méningocoques. « C'est sans doute à l'absence de cette propriété que sont dus les insuccès et le seepticisme de nos confrères anglais qui accusent avec la sérothérapie une mortalité supérieure à 60 p. 100, alors que dans notre pays la mortalité globale est de 24 p. 100. >

DIGITALINE

Académie de Médecine de Paris. Prix Orfila (6.000 fr.) Prix Desportes.

SOLUTION on milliome GRANULES BLANCS nu 4 /4 de GRANULES ROSES au 1/10° de mi AMPOULES au 1/4 de milligr AMPOULES au 1/10 de milligr

49. Boul Port-Royat Peris

# NATIVELLE



VAL-MONT-LA COLLINE 600-660 M. d'altitude avec très belle vue sur le lac Léman

ÉTABLISSEMENTS MÉDICAUX ET MAISONS DE RÉGIMES Traliement dététique et physiothérapique des maladies de la nutrition (arthritiame, goutte, diabéte, obésité, amaigris-ement, anémie, etc.), des affections das organes digestifa (estomae, intestins, loie); des maladies des reins et des troubles e la circulation.

HYDROTHÉRAPIE, ÉLECTROTHÉRAPIE, MASSAGE, RADIOTHÉRAPIE 5 Médecina et un chimiste attachés aux établissements. Docteur Widmer, Médecie

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES

Extraits Hépatique et Biliaire - Glycérine - Boldo - Podophyllin

BILIAIRE LITHIASE Coliques hépatiques, \*\* Ictères ANGIOCHOLÉCYSTITES, HYPOHÉPATIE HÉPATISME & ARTHRITISME DIABÈTE DYSHÉPATIQUE CHOLÉMIE FAMILIALE SCROFULE et TUBERCULOSE
justiciable de l'Huile de FOIE de Morue
DYSPEPSIES et ENTÉRITES \*\* HYPERCHLORHYDRIE

Cette médication essentiellement clinique, instituée par le Dr Plantier, est scule qui, agissant à la fois sur la sécrétion et sur l'excrétion, combine l'opothérapie et les cholagogues, utilisant par surcroît les propriétés hydragogues de la glycérine. Elle constitue thérapeutique complète, en quelque sorte spécifique, des maladies du FOIE et des

Prix du FLACON : 6 fr. dans toutes les Pharmacies COLITE MUCOMEMBRANEUSE
CONSTIPATION \*\* HÉMORROIDES \*\* PITUITE MIGRAINE — GYNALGIES — ENTÉROPTOSE NÉVROSES ET PSYCHOSES DYSHÉPATIQUES DERMATOSES AUTO ET HÉTÉROTOXIQUES

INFECTIONS

VOIES BILIAIRES et des syndromes qui MÉD. D'OR en dérivent. Solution d'absorption facile, inaltérable, non toxique, bien tolérée, légérement amére mais saus arrière goût, ne contenant ni sucre, ni alcool. Une à quatre 1912 cuillerées à dessert par jour au début des repas. En-PALMA fant : demi-dosc. Le traitement, qui combine la substance di

INTOXICATIONS et TOXEMIE GRAVIDIQUE 1914 plutieurs spécialités excellentes, constité

HÉPATITES et CIRRHOSES \*\*\* © fr. 25 pro die à la doue habituelle d'une coillerée à dess TYPHOIDE M Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

#### NOUVELLES

Nécrologie. - Nous apprenons la mort du Dr Louis Beurnier, chirurgien des hôpitaux de Paris, officier de la Légion d'honneur, décédé dans sa ciuquante-septième année en son domicile à Paris, 40, rue Prançois-I<sup>ee</sup>. L'inhumation a eu lieu à Montbéliard et, selon la volonté du défunt, aucune cérémonie n'a eu lieu à Paris. - M. Le Dantee, docteur ès sciences, chargé d'un cours de biologie générale à la Sorboune. décédé à l'âge de quarantehuit ans. -- Mme Maygrier, femme de M, le Dr Maygrier, professeur agrégé à la l'aculté de médecine de Paris. - Le Dr Gaetano Rummo, professeur de clinique médicale à l'Université de Naples. - Le Dr Blaudeau (de Sainte-Jeanne, Sarthe).

Administration générale de l'Assistance publique à Paris. - Le Directeur de l'Administration générale de l'Assistance publique; vu la loi du 10 janvier 1849 et le règlement d'administration publique du 24 avril suivant ; vu l'avis émis par le Conseil de surveillance dans sa séance du 12 avril 1917; sur la proposition du secrétaire général :

ARRÊTE : ARTICLE PREMIER. - Par dérogation à l'art. 150 du règlement général sur le service de Santé, les internes en médecine des hôpitaux en exercice actuellement mobilisés sont autorisés à passer leur thèse tout en conservant le droit d'accomplir leurs quatre années d'internat.

ART. 2. - Cenx de ces élèves qui ont passé leur thèse antérieurement au présent arrêté seront autorisés, s'ils eu font la demande, à reprendre leur place dans les liôpitaux aussitôt après leur libération du service militaire. Légion d'honneur. - Sont inscrits au tableau spécial

2º classe (active) au 68º rég. d'infanterie : sur le front depuis le début de la campagne comme médecin-chef d'une ambulance, puis comme chef du service de santé d'un régiment ; a montré, en toutes circonstances, de remarquables qualités de courage, de sang-froid et de dévouement. Une blessure. Trois citations.

COLIN (Marie-Louis-Charles-Jean-Baptiste), médecinmajor de 2º classe (active), médecin-chef d'un groupe de brancardiers divisionnaires : médecin très méritant. Dirige un groupe de brancardiers divisionnaires avec le plus grand courage et le plus absolu dévouement (a déjà été cité).

DE KERMABON (René-Olivier-Constant), médecinmajor de 2º classe (active) à l'ambulance 16/13 : a rendu les plus signalés services depuis le début des hostilités, tant par ses qualités professionnelles, que par l'activité et le grand dévouement dont il ne cesse de faire preuve (a déjà été cité).

CELLERIER (Étienne-Valery), médecin-major de 2º classe (active) au 298º rég. d'infanterie : médecin-major d'une haute valeur professionnelle et morale. Fait preuve, comme chef du service de santé d'un régiment, des blus belles qualités de courage, de fermeté, et se dépense sans compter auprès de ses blessés. Une blessure. Une citation.

Montant (Louis-François-Augel), médecin-major de 2º classe (active) au 324º rég. d'infanterie : médecin consciencieux, d'un esprit valme et pondéré. Assure son service avec la plus grande conscience et le plus absolu dévouement.

MAYRAC (Antonin-Anne-Albert), médecin-major de 1re classe (active), à titre temporaire, au 75° rég. d'infanterie : chel de service d'une haute valeur professionnelle et morale. S'est distingué par sa belle conduite pendant les combats de septembre et octobre 1915 (a déjà été cité).

PEROT (Henri-Gabriel-Marie-Joseph), médecin-major



érazineMID

l'anti-urique

## NOUVELLES (Suite)

après avoir fait preuve, comme médecin-chef d'un bataillon de chasseurs, de leaucoup d'énergie et d'activité, rond, à la tête d'une ambulance, de très réels services. Une blessure, deux citations.

DE GAULEJAC (Antoine-François-Henri), médecinmajor de 1<sup>re</sup> classe (active) à une ambulance chirurgicale automoblie: chirurgie ale haute valeur. S'est jai remarquer dans les différents postes qu'il a occupés aux armées, dopuis le début des hostilités, par son mépris du danger, son activité et son inlassable dévouenne (la délà été cité).

ROLIN (Jeau-Charles-Camille), médecin-major de 2º classe (active) au 116º rég. d'infanterie: déploie la plus grande activilé dans l'acomplissement des fonctions qui lui sont confése et a donné, à maintes reprises, l'exemple du dévoument et du mépris du danger on prodiquant ses soins aux blessés sous les plus violents bombardements.

JUDE (Léou-Victor-René), médecin-major de 1º classe (active) au 163º rég. d'infanterie : chej de service actif et très dévoué. A rendu les meilleurs services dans les différents postes qu'il a occupés depuis le commencement de la campagne (a dejó été cité).

PONS (Ferdinand-Marie-Amédée-Jules), médecin-major de 2º classe (active), au 9º rég. de dragons: très bon chef de service, zélé et doué de réelles qualités professionnelles. Rend. en cambagne, les services les plus appréciés.

PLETREMENT (Louis-Charles), médecin-major de 2º classe (active) au 206º rég. d'infanterie: aux armées depuis le début de la campagne, dirige son service avec autorité, intelligence, êle et dévouement.

BEAUMONT (Auguste-Eugène), médecin-major de 2º classe (active) au 346° rég. d'infanterie : rempli es avpontions avec la plus grande concience et le plus absoludévouement. A' fait preuve, au jeu, particulièrement pendent les attaques du 6 au y septembre 1916, des plus beltes maillés milliaires (Croix de uverre).

VERDEAU (François-Marius), médecin-major de 2º classe (active), au service de santé d'une division d'infanterie : nombreuses annuités. S'est parfaitement aequitté des diverses fonctions qu'il a occupées depuis le début de la guerre, et a rendu des services appréciés.

Driveus (Achille-Abraham), médecin-major de e classe (active) au 125º rég. d'infanterie : s'est dépense sans compter dans toutes les affaires auxquelles a participé son régiment et a montré, au feu, de réelles qualités de couvage et d'émergie. Une blessure, Deux citations.

GUOT (Marie-Joseph-Isidore-Clément), médecin-major de 2º classe (active) au 66º reg. d'infanterie: médecinmajor de premier ordre, qui dirige îrbs bien le service de sauté d'un régiment. A assuré, à maintes reprises, d'une manière parfaile, dans des virconstances difficiles et brilleuses. l'écaucation des blessés (a déjà été cité).

METOZ (Paul-Charles-Marie), médecin-major de 2º classe (active) au 12º rég. de dragons : bon praticien, vigoureux et actif. Dirige son service avec compétence et le blus erand dévouement.

ROUGHUX (Édouard-Cyrille), médecin-major de 2º classe (active) au 3º réc, de marche de tiralleurs: médecin d'une bravoure, d'un sang-froid et d'un dévoument digues des plus grands diges. Dépois en toutes circonstances les plus belles grands diges actume et de mépris du danger, visitant ses postes de secours matgré les plus violents bombardements, réconjortant les blessés par son énergique attitude. Une blessure. Quatre citation de

ROUDOUX (Augusto-Paul-Louis), médicin-major de 2º classe (active) au 294 ° tég. d'infanterie : sur le front depuis le début de la campagne, remplit les fonctions de médicin-chef du service de santé d'un rég. d'infanterie avec un courage, un sèle et un dévouement qui ne se sont jamais démentis, Quatre citations.

ROLOT (Georges), médicim aide-major de 2º classe (active) au 155º rég. d'infanterie: a toujours assuré son service avec un absoin dévouement et le plus complet mépris du danger. Crièvement blessé, le 24 septembre 1914, en prodiguant, avec la plus belle janbégation, sarà joins aux bless és



## TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS FARINES MAITÉES

ARISTOSE - CÉRÉMALTINE - ORGÉDSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC.

CÉRÉALES JAMMET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc.

#### Brochure et échantillons sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS PRODUITS PHYSIOLOGIQUES TELÉPHONE 114 MONTCOURT TÉLEPHONE 114 49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS Extrait gastrique Extrait hépatique Extrait pancréatique Extrait intestinal Extrait entéro-paneréati MONCOUR MONCOUR MONCOUR MONCOUR MONCOUR Maladies du Foic Diabète Affections intestinales Constipation Hypopensie Diabète par anhépatie par hyperhépatie Troubles Entérite En sphérulines dyspeptiques muco-membraneuse dosées d 30 e las En anhérulines en doses de 12 gr. dosées à 0 gr. 126 En subérulines En sphérultnes En suppositoires dosées à 25 etar dosées à 30 clar. dosés d 3 at dosés à 1 ar. De 4 à 16 sphérulines De 1 à 4 sphérulines De 2 à 6 sphérulines De 4 h 16 sphérulines p. jeu e 2 à 10 sphéruhnes p. jeu par jour. Toutes ces préparati ont été expéris entées dans les Hó ux de Paris. Elles ne se déliorent que sur prescription médicale.

# PEPTONATE DE FER ROBIN

# est le Véritable Sel ferrugineux assimilable

exprimés de la manière suivante par lè Professeur G. POUCHET:

Ce sel a été découvert en 1881 par M. Maurice ROBIN alors qu'il était Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris. Il constitue l'agent thérapeutique le plus rationnel de la médication martiale.

Comme l'a démontré M. Robin dans son Etude sur les ferrugineux, aucun sel ferrique, ou ferreux, n'est absorbé directement par la muqueuse stomacale, mais seulement par l'intestin.

Le fer ingéré sous quelque forme que ce soit (sels ferrugineux, hémoglobine etc.), est attaqué par les acides de l'estomac et forme avec la peptone des aliments un sel qui, tout d'abord insoluble, redevient soluble dans l'intestin, en présence de la glycérine. Ce sel est le PEPTONATE DE FER.

Sous la forme de Peptonate de Fer. le fer représente donc la forme chimique ultime assimilable du sel ferrugineux constitué normalement dans l'intestin.

Préconisé par les professeurs : HAYEM, HUCHARD, DUJARDIN-BEAUMETZ, RAYMOND, DUMONTPALLIER, etc... les expériences faites avec ce ferrugineux dans les hôpitaux de Paris ont confirmé les conclusions de M. Moe ROBIN dans ses travaux et en particulier le rôle physiologique jusqu'alors inconnu de la Glycérine dans l'assimilation desmétaux. L'éminent savant et grand Chimiste Berthelot a fait à ces conclusions l'honneur d'un rapport à l'Académie des Sciences. (Berthelot V. Comptes rendus, Ac. des Sciences 4885.)

En 1890, une attestation, qui a eu un grand retentissement fut donnée par le Docteur Jalliet, rendant hommage à son ancien collègue d'Internat, Mes ROBIN, l'inventeur du Peptonate de fer reconnaissant la supériorité de son produit sur tous ses congénères. Cette attestation à la suite d'un procès fut reconnue sincère et véritable par la cour d'Appel de Bourges en 1892.

(EXTRAIT) Tamatave, 27 Septembre 1890. "Le PEPTONATE DE FER ROBIN a vraiment une action curstive puissante bien supérieure à celle des autres prépa-ratione similaires Doctour JAILLET. Anden Chef de Laboratoire de Thérapeutique à la Faculté de Médecine de Paris.

A cette occasion le PEPTONATE DE FER ROBIN fut soumis à la Faculté de "Le PSUTCHET':

"Le PEPTONATE DE FER
ROBIN est un sel organique défini
constitué par deux combinateons:
1 de Peptone et 2º de Glyosrine et de
Fer, formant un sel ferrique double,
à l'état de combinaison particulière,
et felle que le far ne pour être décèd
ni précipité par les réactifs ordinaires de la chimée miorale. Cet nairee de la chimie minérale. Cet état particulier le rend éminemment propre à l'assimilation'. (Analyse du Docteur G. POUCHET, Prefes-seur de parmacolegle à la Faculté de Médeche de Paris, Membre de l'Académie de Méde cine, ctc.)

D'après ce qui précède, nous croyons donc pouvoir afirmer qu'aucune Spécialité Pharmaceutique n'a jamais eu une parellie consecration officielle sur sa composition chimique et sa valeur thérapeutique. Voici en résumé les propriétés thérapeu-

tiques de ce produit:

1º Le Fer ROBIN augmente le nombre des globules rouges et leur richesse en hémoglobine, il est donc précieux dans l'Anémie et la Chlorose.

2º Le Fer ROBIN favorise l'hvpergenèse des hématoblastes et augmente la fibrine du sang. Il sera donc utilement employé pour augmenter la plasticité du sang et combattre l'Hémophilie ou les hémorragies de toute nature.

3º Le Fer ROBIN augmente la capacité respiratoire du sang, On pourra donc utilement l'employer pour acti-ver les combustions organiques dans les vaisseaux (diabète, glycosurie) ou au niveau des tissus (dégénérescence graisseuse, etc.)

4º Enfin le Fer ROBIN active la nutrition. Il pourra donc servir simultanément dans le traitement du lymphatisme, des manifestations scrofuleuses et syphilitiques, etc ...)

Très économique, car chaque flacon représente une durée de trois semaines à un mois de traitement, ce médicament dépourvu de toute saveur styptique, se prend à la dose de 10 à 30 gouttes par repas dans un peu dean ou de vin et dans n'importe quel liquide ou eliment, étant seluble, dans tous les liquides organiques, lait, etc...

On prescrira avec avantage chez les Personnes délicates, les Convalescents et les Vieillards, etc.:

ie VIN ROBIN au Peptonate de Fer eu le PEPTO-ELIXIR ROBIN. (Liqueurs très agréables). — Doss : Un verre à liqueur par repas.

Médecine de Paris pour qu'il en soit fait Ontrélagons de ce produit, eatiger les limitations et Contrélagons de ce produit, eatiger les limitations et l'examen et l'analyse, Les résultats en furent et la Marque "FER ROBIN avec un LION COUCHE".

VENTE EN GROS: PARIS, 13, Rue de Poissy .- DÉTAIL: Toutes Pharmacies.

## CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE

Caisse d'assistance médicale de guerre et « Secours de guerre à la famille médicale » réunis, 5, rue de Surèue, Paris (8°). — Le total de la souscription au 31 mars 1017 s'élève à 700 000 franes.

SOUSCRIPTIONS RECUES DU 16 AU 31 MARS 1917.
(Cette liste ne comprond pas les souscriptions provenant des engagements de versements mensuels.)

2 000 francs: MM. les professeurs et agrégés de la Faculté de médecine de Bordeaux (6º vers.).

Saint-Etienne (Loire)

I 000 francs: Dr Arrou, Paris (4º vers.) 600 francs: Dr Duchamp, Saint-1 3º vers.).

3° vers.).

500 /rancs: D<sup>rs</sup> Benguć, Paris (3° vers.). — Boulloche (P.), Paris (2° vers.). — Cazin, Paris (2° vers.). — Desmaresi, Paris (2° vers.). — Desternes, Paris (3° vers.). — Poupinel. Paris. — Tolot, medecin-major, Valence (Drôme). — Villière, Saint-Denis (Scine). — Zachariadès, Châtelaillon (Charente-Inférieure) (rappel d'un deuxième don de 500 francs effectué par le Dr Zachariadès le

17 juillet 1916).

(Allier) (2° vers.). — Josaé, Paris (3° vers.). — Thirout, Paris (3° vers.). — Thirout, 233 jromse: I'P Chevreau, Vitry-sur-Seine (Seine). 200 frame: La Société des Médecins de la Savoie 200 frame: La Société des Médecins de la Savoie 1d. a «Choléine Camus», Moulins (Allier) (2° vers.). — La Serbaire (1° vers.). — Charpentifé (A.). Paris (2° vers.). — Ensecre, Bayonne (Bassier). — Bronde (1° vers.). — Lasserte, Bayonne (Bassier). — Charpentifé (2° vers.). — Mouliset (Jon (Rhole). — Moultet (Massier 19), Lyon. — Nicati, Marseille (B.-du-R.)

(2º vers.). — Poix, Le Mans (Sarthe) (2º vers.). — Rathe-lot, Marseille (2º vers.). — Raynaut, Marseille (3º vers.). — Reboulet, Lyon (2º vers.). — Roy (Maurice), Paris (2º vers.). 167 //ranes: 1. Ex-Syndicat médical du Sud-Est de la

150 franes: Drs Bourguet (Julien), Toulouse (H.-G.). — Riolaeci, Saint-Etienne (Loite) (2º vers.). 120 franes: Dr Welti, karis (2º vers.).

Lyp, Grant P. Hourguet, I) along he (H.-G), —
1-20 frames, 1-7 Hourguet, I) along he (H.-G), —
1-20 frames, 1-7 Welli, caris, 6-7 west), —
1-20 frames, 1-7 west, 1-

# LE PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VALÉRIAI

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

# <u> Laléromenthol</u>

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses: Nearusthénie, Hystérie, Insomnie, Excitabilité nerveuse, Migraines,

Palpitations, Toux nerveuse, Asthme nerveux, Vomissements spasmodiques, Gastraigies, etc. Dose: 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Parls.

# THÉRAPEUTIQUE

## MALADIES INFECTIEUSES

Les Docteurs MARCEL GARNIER, NOBÉCOURT, NOC, P. LEREBOULLET

1913, 1 vol. in-8, 650 pages et figures, cartonné......

(Bibliothèque de Thérapeutique GILBERT et CARNOT)

## CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE (Suite)

Nantes (Loire-Inf.). — Rousseau, Paris. — Saint-Hilairc, Paris. — Simonot, Nimes (Gard) (2º vers.). — Sor ligoux, Paris. — Troisier pére, Paris (4º vers.). — Walther, Paris (2º vers.). — R... à B... (Gard). — X..., Val-de-Grâce, Paris. — Ahonyme, Paris (3º vers.)

65 francs: Les médecins, pharmaciens et officiers d'administration des ambulances 1/9 et 2/45, S. P. 187. 60 francs: Drs Bovin, Saumur (M.-et-L.) (3º vers.). — Campos, Collobrières (Var.). — Castelli, Marseille (2º vers.). — Dufour, Lyon. — Engelhardt, Marseille. — (2° vers.). — Dutour, Lyon. — Engelhardt, Marseille. — Escomel, Aréquija (Pérou) (3° vers.). — Magquin, Saint-Didier (Vaucluse) (4° vers.). — Mulon (Paul et Clotilde), Paris (3° vers.). — Potelet, Paris (4° vers.). — Traonovez, Chateaulin (Pinistère) (3° vers.)

50 francs : La Société médicale de Pau (B.-Fyr.). - Le 50 frants: La societe medicate de Pau (B.-Fyr.). — Le Syndicat des médecins de Nautes (8º vers.). — Le Syn-dicat médical d'Alençon (Orne). — Les médecins de l'am-bulance 16/20, S. P. 62. — D<sup>18</sup> Andrianandraina, Ambo-sitra (Madagascar) (2º vers.). — Arnould, Faris (2º vers.) sitra (Madagascar) (2º vers.). — Artionid, Fatrs (2º vers.). — Anchert, — Artuffol (L.), Résiers (Herault) (2º vers.). — Anchert, — Archert, — Archert, — Archert, — Archert, — Azema, Auriguac (Hie-Gar). — Bagou, Puybrun (Lot) (2º vers.). — Ballacey, Moutereau (S.-et-M.). — Barther (Landivisiau (Finistère) (4º vers.). — Bavay, Nieul-sur, Mer (Ch.-Inf.) (10º vers.). — Benthowski, St-Jean-du-Gard (Mer (L.), Edit) (10º vers.). — Benthowski, St-Jean-du-Gard (Gard) (2º vers.). — Besson, Bourges (Cher) (2º vers.). — Boulay, Paris (2º vers.). — Boullet-Arqué, Sully-sur-Loire (16301) (29 1978.) — EUSSON, DOURISO (LURY) (16 1978.) — EUSSON, DOURISO (LURY) (16 1978.) — EUSSON, DOURISO (LURY) (17 1978.) — EUSSON, DOURISO (LURY) (17 1978.) — EUSSON, DOURISON (LURY) (17 1978.) — EUSSON, DOURISON (LURY) (17 1978.) — EUSSON (Artico) — Bruques (Lury) — Bucquoy (17 1978.) — Bucquoy (17 1978.) — EUSSON (ARTICO) — Bucquoy (17 1978.) — EUSSON (ARTICO) — Bucquoy (17 1978.) — EUSSON (ARTICO) — EUSSON (ARTICO

major de 1re classe, Antun (S.-et-L.) (4e vers.). major de 1º classe, Antan (S.-et-I.), (q° vers.). — Ganzi-notty, Nancy (M.-et-M.) (q° vers.). — Garban, Labora-toire de bactériologie du 36º, C. A., S. P. 15. — Gils, Paris. — Godde, Alençon (Orne). — Gros, Lyon. — Gras-set père, aide-major de 1º classe, médecin-chef ambirset père, aide-major de 1ºº classe, médecin-chef ambu-lance 9/4, 8 P. 225. Grundberg, Paris. Haelling, Moutronge (Schuc). — Haeza, Lugdon (Landeel) (3º vers.). — Larcens, Sens (Yomb) (5º vers). — Landhie, Donze-na (Corrize). — Laurent (£°), aide-major de 2º classe, 2º int. coloniale, 8. P. 505. — Laveran, Paris (2º vers). — Lecènc, Paris (2º vers). — Leredde, Paris (2º vers). — Lecènc, Paris (2º vers). — Leredde, Paris (2º vers). Lériget, Brignon (Gard) (2º vers.). — Maillard, L'Hay-aux-Roses (Scienc) (2º vers.). — Mallois, Bent-Saf (Oran) (3º vers.). — Mariaui, Toury (E.-et-L.) (2º vers.). — Mar-marion, La Selle (Loiret). — Martin, Le Cressot (S.-et-L.), — Martinelli, Paris (3º vers.). — Méloche, St-Nazaire (L. Juf.). — Millon, Fontaineblean (S.-et-M.) (2º vers.). — Moineau, mésocul-major de 2º classe, hiopital de Martigny (Vosges). — Molas, Auch (Gers). — Olivier, Paris (4º vers). — Paire (G.), Oran. — Pallardy, Toulouse. — Pascault, Cannes (A.-M.) (5º vers.). — Perls, Aulnay-sous-(48 vers.). — Paitre (G.). Oran. — Pailardy, Toulouse. — Proceault, Cames (A.-2) (58 vers.). — Perifs, Almaysouse. — Perine Malanysouse. — Perine Malanyso

# TRAITÉ DE THÉRAPEUTIQUE

Par A. MANQUAT émie de médecine, Ancien Professeur agrégé au Val-de-Grâce.

Membre correspondant de l'Acadér Chaque volume se vend séparément:

12 fr.

broché : 10 fr. relié..... 

## Guide de Rééducation Physique en groupe

## Méthode de Gymnastique rééducative pour les blessés militaires

Par le Dr CH. GUILBERT Chargé du service de kinésithérapie à l'hôpital militaire du Grand-Palais.

et G. MAUCURIER

Professeur 'd'éducation physique.

## NOUVEAU FORMULAIRE MAGISTRAL

de Thérapeutique clinique et de Pharmacologie Par le Dr O. MARTIN

Préface du Professeur GRASSET

Vient de paraître :

HERZEN

## GUIDE-FORMULAIRE THÉRAPEUTIQUE

\* édition, 1917, 1100 pages, cartonné........................ 12 fr.

# Granules de Catillon STROPHANTUS

C'est avec ces granules qu'ont été faites les Observations discutées à l'Académie en 1889; ejles prouvent que 3 è par jour donnent une diarrès e-papide, relèvant vite le cœur affabib, dissipant ASYSTULE, D'ESPIÉS, D'PRESSIM, GÉMÉS, Affactions MITRALE, CARDIDATHIES és EMRANTS et VIIILLABDE, eta

ADDITION OF THE SOUR EVENTS, ALECTIONS MINISTED, GARDING HILS GET ENTAILS ET VILLEAGUE, EVENTS ELICATION OF THE SOURCE OF THE SO

GRANULES 0,0001 STROPHATTINE GRIST. TONIQUE DU CŒUR

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques ; les teintures sont infidèles, sugar la Sipatane (ATILAN Érits de Gastein de Métaite pour Pétrophenias et direphantur", Métaitie d'ar Apper, mar, 1900,

Ampoules at 0,0001

STROPHANTINE-OUABAINE

Pour INJECTIONS intravelneuses ou intramusculaires, en cas urgen





Dose: 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir. TRAITEMENT RATIONNEL

# CONSTIPATION

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales
Intoxications bacillaires
Troubles hépatiques et biliaires

MORRHUËTINE JUNGKEN



PRODUIT SYNTHÉTIQUE

agréable au goût – blen toléré

Efficacité remarquable

ies infectieuses

Lymphatisme — Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses États dits Prétuberculeux Le Bouteille de 600 cm² : 4 frence.

## NOUVELLES (Suite)

sous un violent bombardement, est revenu sur le frontad perne guéri. Ne cesse de faire preuve des plus brillantes qualités militaires (a déjà été cité).

DIETZ (Eugène-Henri), médecin-major de 2º classe (active), médecin-chef d'une ambulance : a repris volontairement du service pour la durée de la guerre. Dirige une ambulance avec une grande compétence, un absolu dévoucment et un zèle inlassable. A fait preuve, à maintes reprises, dans des circonstances difficiles, de réelles qualités de calme, de sang-froid et d'énergie.

Bernard (Alfred-Joseph), médecin-major de 1º classe (active),médecin chef d'un hôpital d'évacuation : médecinmajor actif et très dévoué. Rend les meilleurs services debuis le début des hostilités.

FLANDRIN (Joseph-Jules), médecin-major de 2º classe (active) au 84º rég. territorial d'infanterie : dégagé de toutes obligations militaires, a demandé à reprendre du service au moment de la mobilisation. Chef de service très combétent, au front depuis avril 1915, a fait preuve, en toutes circonstances, du dévouement le plus absolu.

TULIEN-LAFERRIÈRE (Georges-François-Alexis), médecin-major de 2º classe (active) à l'ambulauce 3/57 : nombreuses annuités. S'est acquis de nouveaux titres depuis le début de la campagne.

COUDRAY (Ferdinand-Émile), médecin-major de 2º classe (active) à un centre hospitalier : médecin militaire de haute valeur morale et professionnelle, Sur le front debuis le début de la campagne actuelle, a rendu les services les plus appréciables.

AUTOUR (Stanislas), médecin-major de 2º classe (active) à la 150 région.

ORTICONI (Antoine-Ange), médecin-major de 2º classe (active) en Roumanie.

CAVARROC (Jules-Jean-Marie), médecin-major de 2º classe (active) au centre de réforme de Lvou.

FLORENCE (Jeau-Jacques), médecin-major de 2º classe (active) du service de santé des troupes coloniales au 3º rég. d'artilleric coloniale : médecin-major d'une habileté et d'un dévouement hors ligne. N'a cessé depuis le début de la campagne de montrer le plus grand courage en se portant sans cesse aux postes les plus périlleux pour v secourir les blessés (a déià été cité).

Circulaire concernant l'application de l'instruction du 18 mars 1917 relative aux appelés de la classe 1918, candidats à des concours ou aux examens des facultés. -

Une instruction de M. le sous-secrétaire d'État du ministère de la Guerre en date du 18 mars 1917, publiée par le Journal officiel du 21, complétée par un tableau annexe inséré au Journal officiel du 23 et dont les dispositious out été confirmées au cours de la discussion par le Parlement, du projet de loi relatif à l'appel de la classe 1918, a fait conuaître les mesures qui seront prises en faveur des appelés de cette classe, ainsi qu'à l'égard des engagés volontaires appartenant, par leur âge, à ladite classe ou à des classes plus jeunes en vue de leur permettre de participer aux concours des grandes écoles et aux examens des facultés en 1917 : un congé exceptionnel leur sera accordé, sur leur demaude, à l'époque de ces concours ou examens : la durée de ce cougé variera suivant la durée des éprenves qu'ils auront à subir : les demandes devront être accompagnées d'attestations qui leur seront délivrées par l'autorité qualifiée dans les couditious que précise le paragraphe rer de l'instruction.

Tout d'abord, il est évident que l'autorité qualifiée pour délivrer les attestations et certificats prescrits par le paragraphe 1er de l'instruction et que les iutéressés aurout à produire à l'appui de lenrs demandes de cougé ou une fois l'examen subi, ne peut être autre que le doyen 'de la faculté ou le directeur de l'école devant laquelle se présentera l'étudiant.

D'autre part, les mesures bienveillantes prises par l'instruction du 18 mars s'appliquent, sans distinction, à tous les examens des facultés : droit, médecine, sciences, lettres, pharmacie, à la scule condition que les candidats à ces examens justifient du nombre réglementaire d'inscriptions prescrit pour s'y présenter. Or il n'est pas douteux que les étudiants visés par l'instruction du 18 mars, en particulier les engagés volontaires appartenant par leur âge à la classe 1918, ou à des classes plus jeunes, qui ont devancé l'appel de leur classe, ne posséderout pas toutes les inscriptions de l'année scolaire en cours à l'époque de leur incorporation et qui cependant leur sont nécessaires pour être admis à se présenter à l'examen de fin d'année. J'ai décidé, en conséquence, que les inscriptions qui leur feraient défaut leur seraient délivrées à titre exceptionnel et alors même qu'ils ne justifieraient pas de la scolarité requise pour les prendre, au moment où ils demanderont à s'inscrire en vue dudit examen.

Dans le même ordre d'idées, il v aura lieu : 1º d'accepter l'inscription à l'examen, de validation de stage des

(Bi-lodure de Codéine)

Toux 3IROP (0,04) EMPHYSEME PILULES (0,01)

(Bi-Bromure de Codéine) SIDOD

TOUX nerves INSOMNIES PILULES (0,01) AMPOULES (0.02) SCIATIQUE

everd de Port-Royal, PARIS

#### L'ERMITAGE d'ÉVIAN = les = BAINS

Lac de Genève (Haute - Savoie)

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE

Ouvert à tous les Médecins consultants - Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes

Rellé à l'Établissement Thermal par un Funiculaire Salson 15 Mai - 15 Novembre Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN - LES - BAINS

BIBLIOTHÈQUE DU DOCTORAT EN MÉDECINE (GILBERT et FOURNIER)

# Pathologie Interne

MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE et MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE

LŒPER

PAR LES DOCTEURS JOSUÉ

PAISSEAU Professeur agrègé Médecin de l'Hôpital de la Pitié, de Paris.

Ancien chef de clinique de la Pitié, de Paris de Paris de la Faculté de Paris.

PAILLARD Ancien interne Lauréat des hôpitaux de Paris.

1914, 1 vol. petit in-8 de 756 p. avec 175 fig. noires et coloriées. Cart..... 14 fr.

MALADIES INFECTIEUSES - INTOXICATIONS MALADIES DU SANG

Ch. DOPTER Professeur au Val-de-Grâce,

RATHERY seur agrégé à la Faculté de médecine de Paris. Médecin des hôpitaux. 1 volume in-8 de 908 pages, avec 92 figures noires et coloriées.....

RIBIERRE Professeur agrégé à la Faculté de Paris.

Indispensable à tous ceux gul veulent connaître les idées actuelles sur les MALADIES du SANG

Indispensable à tous ceux qui veulent connaître

les idées actuelles

sur les MALADIES

DIL CŒUR

et des Vaisseaux.

et les Maladles Infectieuses.

# La Stomatologie indispensable aux Médecins praticiens

Par Th. RAYNAL

Chef du service de Stomatologie au dispensaire central de Marseille.

1914. 1 vol. in-8 de 412 pages avec 244 figures, cartonné......



Ch. LOREAU

## INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3hls, RUE ABEL - PARIS

Tél. Rog. 41-85

## VICHY

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.) Hôtel Majestic. (Aletti, directeur.)

## NOUVELLES (Suite)

étudiants en pharmacie et en chirurgie dentaire, appelés et engagés volontaires de la classe 1918 on des classes plus jeunes, bien qu'ils n'aient que partiellement accompli, quand ils s'y présenteront en juillet, la darrée du stage professionnie prescrite par les réglements; 2º de ne pas exiger des étudiants en unédecine et en pharmacie se trouvant dans la même position militaire la justification des stages et des travanx pratiques correspondant aux inscriptions qui leur seront exceptionnellement accordées en vue de leur inscription à l'examen.

Dans tons les cas, il doit être bien entendu que les examens de fin d'anuée seront subis conforméent aux programmes réglementaires et qu'il ne sera pas tenu compte aux étudiants qui réclaueront le bénéfice des dispositions de la présente circulaire du fait que leur présence sons les drapeaux ne leur autra pas pernis d'eur tontes les matières. Caux d'entre eux qui ne se scritaient pas en état de se présenter aux épreuves dans ces conditions, n'auront qu'à attendre les mearres réparatrices promises à la fin des hostilités aux étudiants dont l'état de guerre a arrêté les études.

La mise en route des candidats des armées et de ceux de l'intérieur incorporés en dehors des centres d'examens qui auront fourni les justifications prévues au paragraphe 1er de l'instruction précitée se fera, aux termes du paragraphe 2, par les soins de leurs chefs de corps ou de service ou leur commandant de dépôt sur le ceutre d'examens le plus voisin. Il résulte de cette disposition que l'établissement où ces jeunes gens seront autorisés à subir un examen ne sera pas bien souvent celui où se trouve leur dossier d'étudiant. Dès lors, des transferts de dossiers s'imposeront, et comme il importe qu'ils aient lieu dans le plus court délai possible, la durée du cougé accordé à l'étudiant par l'autorité militaire devaut forcément être de courte duréc. MM. les dovens et directeurs sont autorisés à les effectuer après entente directe avec leur collègue de la faculté ou de l'école intéressée. Doivent seuls être admis à prendre des inscriptions

pendant leur présence sous les drapeaux : 1º Les officiers de carrière, dans le cas où les études qu'ils poursuivent n'exigent pas l'assiduité au cours et ne comportent pas de stages on de travaux pratiques; 2º Les étudiants ayant validé avant leur incorporation les inscriptions qu'ils demandent à prendre;

3º Les étudiants en congé régulier de réforme temporaire ou de convalescence qui, étant momentanément libérés de leurs obligations militaires, peuvent suivre, pendant la durée de leur congé, les exercices correspondant aux inscriptions qu'ils sollicitent.

Quant à l'exception prévue par la circulaire du 25 novembre 100 et nieure lacs étudiants en médecine en cours d'études de 3º année au moment de leur incorporation et candidats au grande d'adde-major, elle n'a plus sa raison d'étre, depuis que sont intervenus le décret du 18 jauvier 1917 rendu sur la proposition de M. le ministre de la Guerre, et l'instruction qui accompagne ce décret, ces réglements n'admettant plus que les inscriptions prises après la date du 18 jauvier pissent désormais être valables en vue de la nomination aux grades du service de sante militaire.

Il est à prévoir que les étudiants appartenant à des classes déjà incorporées solliciteront des mesures analogues à celles que le Gouvernement, répondant an désir exprimé par 1c Parlement, a décidé de prendre à l'égard de leurs camarades plus jeunes de la classe 1918. Des raisons impérieuses d'ordre militaire, et aussi le devoir qui s'impose aujourd'hui plus que jamais au ministre de l'Instruction publique de uc pas compromettre par des solutions hâtives et insuffisamment étudiées le haut renom de notre enseignement supéricur, n'out pas permis jusqu'ici et ne permettent pas encore aujourd'hui de leur donner satisfaction. Ils peuvent avoir confiance dans l'ayenir et, le moment venu où ils pourront reprendre dans nos facultés les études que la guerre les a contraints d'interrompre, des mesures réparatrices interviendront, très bienveillantes et très libérales, qui leur permetiront de récapérer, dans la mesure du possible, le temps que, saus souci de leurs intérêts particuliers. ils out si généreusement et si vaillamment mis au service du pays.

TÉLÉPHONE : Gobelins 24-81

## CABINET GALLET

FONDÉ En 1886

47. Boulevard Saint-Michel - PARIS

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc., Service spécial de Remplacements

> Renseignements gratuits sur demande. — Rédaction d'actes Nombreux postes à céder dans toutes régions.

PRODUITS DE RÉGIME

CH. HEUDEBERT
Pains spéciaux, Pâtes

Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiques

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).



## CHRONIQUE DES LIVRES

Cliniques de Necker, par le professeur LEGUEU. 1 vol. in-8° de 376 pages avec 68 figures dont 3 en couleurs hors texte. Prix: 15 francs (Maloine).

Dans ce beau volume, le professeur Legueu a réuui quelques-unes de ses cliniques faites à Necker de 1912 à 1914. C'est tout d'abord sa leçon d'ouverture où ou relira avec plaisir l'éloqueut hommage reudu par lui à son maître Guyon et à son prédécesseur immédiat Albarran. Ce sont ensuite d'intéressantes leçons sur la pathologie rénale ou vésicale, parmi lesquelles on remarquera surtout l'eusemble de celles consacrées à la tuberculose du rein et à la néphrectomie, questiou toujours d'actualité et au dossier de laquelle le professeur Legueu verse des documents démonstratifs, fixant et la nécessité fréquente de la néphrectomie pour tuberculose et ses limites. De même il consacre à l'adénome prostatique et à la prostatectomie une série de leçons des plus suggestives où le diagnostic de l'hypertrophie prostatique, son traitement chirurgical, ses résultats immédiats et éloignés sont minutieusement étudiés ; la prostatectomie en deux temps qu'il a particulièrement préconisée, l'anesthésie locale, la technique de l'énucléation intra-prostatique y sont exposées avec détails. Enfin le volume se termine par trois leçons consacrées à l'urologie de guerre où la localisation des corps étrangers de guerre dans la vessie, les lésions de la ceinture osseuse, envisagées comme complications des plaies de la vessie, l'autoplastie de l'urêtre sont l'objet d'intéressantes remarques à l'occasion de faits nouveaux.

Ce volume, nourri de faits et d'idées personnelles, doume une place importante aux constantations de physiologie pathologique, notamment à l'étude du fonctionnment rénai à l'aide de la constante unéo-sécrétoire et prouve que ces constantations comportent toujours des applications pratiques. Chirurgiens et médecins, s'ils sont soucieux de se tenir au contant des progrès de la pathologie urinaire, auront certainement profit à le lire et à en méditer les conclusions.

P. Lereboullet.

Études cliniques sur l'insuffisance surrénale
1898-1914, par Emile Sergent, 1914, 1 fort volume in-8° de 498 pages (A. Maloine).

Depuis près de vingit ans, dans une série de publications, M. Émile Sergent n'a cessé de poussivire l'étude de l'insuffisance surréande. A côté de la maladie d'Addieson, telle qu'elle était classiquement décrite, il a en 1998 isolé avec M. Léon Bernard le syndrome d'insuffisance sur-évalue aigui et lelle qu'on l'observe dans les maladies infectieuses. Il a montré ensuite combien était vaste le champ de l'insuffisances surréaule au parhologie. Il a lissé l'justement sur l'importance thérapeutique de cette notion et vittillét incentable de l'opdirépais surréaule et la médication par l'adrénatine dans certains accidents de la diphicie, de la scartaine, de la fiéver typlofide, etc., dans nombre de cas de tuberculose, dans certains accidents toxiques et notamment cuex du sa la chloroformisation.

Les idées ainsi émises ont été parfois vivement discrités, mais elles ont fait leur chemin; nombre de médeeins ont à leur tour insisté sur le rôle de l'insuffisames surréuale en pathologie et apport des arguments anatomiques, physiologiques ou thérapeutiques à l'appui de cette conception. Les recherches ainsi poursuivies sont même à beaucoup d'égards arrivées à des résultats beaucoup plus précis que celles poursaviers sur d'autres glandes à sécrétion interne comme la glande thyroïde et l'hypophyse.

Mais, précisément parce que l'insuffisance surrénale s'observe dans nombre d'étaits morbides et sous des aspects variés, les mémoires de M. Sergent, disperaés dans pects variés, les mémoires de M. Sergent, disperaés dans les précidiques trés d'aves, n'ent pas toujours assez retenu l'attention des autres observateurs. Il faut donc lui savoir gét d'avoir groupe dans un seul volume l'ensemble de ses publications sur l'insuffisance surrénale. Il y a dans cet uvurage, avec la liste chronologique exacte de ses travaux sur le sujet, toute une série d'études du plus haut intrêtét, groupées logiquement er reliées par un commentaire, qui permettent de considérer ce volume coume un veritable traité de l'insuffisance surrénale.

La place de l'insuffisance surrénale daus la pathopoje des glandes surrénales y est tout d'abord fixée, puis sont étudiés ses caractères cliniques ; on lira notamment avec intérêt l'étude sur les formes cliniques de l'insuffisance surrénale et celle sur la ligne blanche surrénale, si discutée, mais si intéressante à rechercher. Vilennent ensuite des chapitres sur le rôle de l'insuffisance surrénale en pathologie dans les maladies infectieuses, dans la tuberculose, dans la chorée, l'asystolle, etc. Enfin M. Sergent a rappélé dans une demière partie ses études sur la médication surrénale et notamment sur l'adrénaline dans le traitement de la tuberculose.

A parcourir tous ces travaux méthodiquement groupés, ou est frappé de l'effort dépensé pour édifier ainsi tout un chapitre de la pathologie et de la méthode avec laquelle cet effort a été poursuivi. Depuis la guerre, les recherches poursuivies de divers côtés, soit sur le frout des armées de France, soit à l'armée d'Orient en milieu palustre, soit encore dans les ambulances de l'arrière sur les grands blessés ou les grands infectés, sont venues confirmer à la fois la réalité de l'insuffisance surrénale dans nombre d'états morbides et l'efficacité de la médication surrénale, souvent hérolque et qu'on ne doit se lasser d'employer, en se rappelant toutefois les règles de son emploi que M. Sergent a contribué à préciser. Les données nouvelles, issues de ces dernières recherches, montrent combien M. Sergent avait vu juste en s'attachant à l'étude de l'insuffisance surrénale. Le volume qu'il terminait à la veille de la guerre reste douc aujourd'hui d'une très réelle actualité et est appelé à rendre les plus grands services à tous les médecins soucieux de se documenter sur cette importante question.

P. LEREBOULLET.

888888

# NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

Gouttes de glycérophosphates alcalins (éléments principaus des tissus nerveus)
Convalescences, Surmenage, Dépressions nerveuses
xvàxx gout à ch. ropas,—6, Ruo ABEL, PARIS — E. C. Fl. 3 (r. — Il sucre, ni chaux, ni alcos),

ଅନ୍ତରଜନ୍ଧନ



## HYGIÈNE PUBLIQUE

#### LES RESTRICTIONS ALIMENTAIRES ET L'HYGIÈNE

Jusqu'à présent les restrictions alimentaires , malheureusement s'imposent - ont été discutées et réglementées en s'inspirant uniquement des opinions émises par des producteurs et des commerçants de saugenvisager la question au point de vue de l'hygiène, c'est à-dire de l'intérêt du consommateur. C'est pourque le précédents, bien des gens se gorgeraient de conseil d'administration de la Société de médecin publique et de génie sanitaire a été bien inspiré en résumant brièvement, à l'intention du public, les principes dont on doit se guider dans l'établissement des règles limitant le régime alimentaire du pays. Aussi nous croyons devoir reproduire ce document, qui vient bien à son heure :

« Considérant d'une part que le pain est la base de l'alimentation en France, d'autre part que la quantité de la consommation individuelle et journalière du pain a augmenté depuis le renchérissement du prix des autres aliments, le Conseil estime que toute nouvelle augmentation du prix du pain aurait pour conséquence d'en-traîner fatalement dans la population peu fortunée et chez les familles nombreuses une alimentation insuffisante avec la déchéance organique consécutive.

« Aujourd'hui la farine de riz et de maïs est mélangée à bon droit à la farine de blé dans la fabrication du pain, mais il doit être entendu que le riz et le maïs décortiqués, ces générateurs de béribéri et de pellagre, seront rigoureusement proscrits.

« Le public est enclin à user de la viande en trop grande quantité, sous prétexte que seule elle donne à l'organisme la force nécessaire. Cet abus d'alimentation animale joue, comme l'a démontré Huchard, un rôle important dans l'artériosclérose et il est certain que la population peut être soumise pendant longtemps, sans inconvénients pour sa santé, au régime d'un seul repas carné par jour. Par contre, il serait regrettable, au point

de vue de l'hygiene, que ce régime restrictif fût rem-prese par deux ou trois jours de suppression totale de viande, car les deux ou trois jours maigres seraient très mat supportés ; l'homme étant un omnivore, comme nruve sa denture, il a besoin d'une nourriture variée, et sautre part, en ce moment, les légumes et surtout

les thuits sont rares et très chers. Enfin, il est probable que les jours gras, pour se dédommager des privations viande matin et soir et le rationnement espéré ne serait pas réalisé. Aussi le Conseil déclare, au nom de l'hygiène, que s'abstenir complètement de viande le soir est un

devoir impérieux pour tous les bons Français.

« Il est certain que les « poilus » sur le front sont dégoûtés de la viande de conserve, le singe, comme ils l'appellent; par suite, ce précieux aliment est gâché. Il est donc désirable à tous égards, mais notamment au point de vue de l'hygiène, que les ordinaires puissent être autorisés, sur leur demande, à toucher en fait de conserves une quantité inférieure à celle déterminée par leur effectif, sous réserve que la différence leur serait versée en argent. Il résulterait de ce mode de fonctionnement tout à la fois une amélioration des ordinaires et la réalisation d'un stock de viande de conserve, qui pourrait servir à l'alimentation des civils.

e Enfin, les abats du bétail débité aux armées, en général inutilisés - peut-être en raison des moyens de cuisine trop rudimentaires, - devraient servir à la nourriture de la population civile, et le Conseil émet le vœu que des mesures soient rapidement prises pour réglementer cette utilisation en même temps que la destruction des sangliers dont la chair - ainsi que celle des

lapins de 'garenne - serait un précieux appoint pour l'alimentation publique.

« Considérant que la resserre a, au point de vue de l'hygiène, l'inconvénient de faire remettre en glacière de la viande et du poisson ayant été soumis plus ou moins longtemps à l'action nocive de l'air, le Conseil demande



# Le Diurétique rénal par excellence

## LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE PHOSPHATÉE CAFÉINÉE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la présclérose, l'albuminurie, l'hy-

L'adjuvante plus sir des cures de déchloruration, le rendée le médicament de choix des de déchloruration, le rendée le juis séroique pour le brighti-que comme est la digitale pour le le cardiaye les cédenses et la dyspuée, ren-tions; juguel les criess, enzaye corre da sug. le cardiaque cours de sang.

- Ces cachets sont en forme de cœur et se présent

PRODUIT FRANÇAIS

4, rue du Roi-de-Sicile - PARIS PRODUIT FRANÇAIS

LITHINÉE

## HYGIÈNE PUBLIQUE (Suite)

que l'emploi de la resserre soit réduit au minimum (1). . Le Conseil, considérant que les dangers résultant de l'usage des boissons alcooliques sont notablement aggravés par la restriction de l'alimentation habituelle, estime que les restrictions alimentaires doivent avoir pour corollaire des mesures restrictives à la consommation de l'alcool : heure de fermeture des débits, etc.

Une autre société savante, celle de Pathologie compa rée, s'est occupée aussi du problème actuellement si important de l'alimentation populaire. Le 9 janvier dernier, elle a pris la délibération suivante :

«La Société, éune de constater on'avant la guerre une seule ville en France, Roubaix, appliquait l'arrêté ministériel du 11 février 1909 disant que «les viandes tuberculeuses grasses (après élimination de toutes les parties suspectes) peuvent être remises aux propriétaires après stérilisation à l'abattoir même, sous le contrôle du vétérinaire-unjor, dans l'eau bouillante ou dans la vapeur sous pression, pendant une heure au moins »; « Que, de ce fait, on peut évaluer à 10 millions au moins la

viande perdue; « Emet le vœu que, conformément au dit arrêté ministériel, les viandes saisies soient stérilisées (il existe des appareils pra-

tiques et peu coûteux) et utilisées, pendant la durée de la guerre, pour l'alimentation des prisonniers allemands qui ne pourraient protester, puisqu'en Allemagne cette pratique est courante. »

Ce vœu a été transmis aux Pouvoirs publics et à la presse. Celle-ci a gardé le silence. Le 19 mai, le ministre de la Guerre a fait la réponse suivante :

« Après examen de cette question et après avisde M. le ministre des Affaires étrangères, il n'a pas paru possible, pour diverses considérations, notamment d'ordre diplomatique, de retenir les propositions somnises à ce sujet.»

(1) Le 29 mai 1917, M. Lauche, à la Chambre, a déclaré que « des denrées périssables, du fait qu'on ne les avait pas mises en vente, auraient été jetées à la rue. Pourquoi ne les avait-on pas mises en vente? Pour ne pas-faire baisser les cours. Par conséquent, on continue à souffrir de la vie chère et, pour maintenir les prix, on jette à l'égoût des

marchandises nécessaires à la vie

Par contre, une circulaire du ministre de l'Agriculture, datée du 13 février, appelle l'attention des vétérinaires départementaux sur la nécessité de réaliser par tous les moyens possibles la stérilisation et l'utilisation, après épluchage convenable, des viandes d'animaux tuberculeux.

Dans la pratique, comme l'a dit M. Lucamp, « actuellement on ne retire guère de la consommation que les animaux dits hydrohémiques ».

A l'appui, M. Chausse à signalé « qu'il a utilisé, pendant les deux dernières années à Versailles, les viandes tuberculeuses, stérilisées, qui ont été distribuées aux indigents». M. le professeur G. Petit a dit qu' « à Paris les viandes saisies aux halles et aux abattoirs, et qui étaient consommables après stérilisation, ont été livrées aux soupes populaires, à qui elles ont rendu de grands services ».

Les sociétés indépendantes d'hygiène sont bien inspirées en tentant d'éclairer l'opinion publique, d'autant que celle-ci est troublée par ce qui se dit au Parlement, et par ce qui s'écrit dans les journaux politiques.

Le 22 mai, à la Chambre, c'est M. Compère-Morel disant à propos de la répartititon de la viande ;

« Vous pourrez établir des catégories : eatégorie des travailleurs d'usine, catégorie des professions libérales, catégorie des oisifs. C'est à ceux de cette dernière catégorie qu'ira le moins de viande, et c'est à ceux qui produiseut pour la défense nationale, soit à l'usine, soit aux champs, que vous réserverez cet aliment de première nécessité. » (Applaudissements).

Cette conception, éminemment simpliste, que la ration de viande nécessaire à un organisme humain est fonction de la profession, paraît acceptée par le ministre du Ravitaillement qui, dans sa réponse, a prononcé ces paroles:

« Il vous faudrait une carte pour les travailleurs, et distinguer, parmi ces derniers, les différentes catégories, car les uns et les autres ne fournissent pas le même effort musculaire, s

Et pourtant le ministre donnait lui-même la preuve que le degré de l'alimentation carnée dépend de l'état de l'organisme, en citant ce fait éminemment suggestif :

DIGITALINE

Académie de Médecine de Paris.

Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

SOLUTION au militiome COAMIN ES DI ANCO au 1/4 de mi CRAMULES BOSES aŭ 1/10º de mililer POULES au 1/4 de milligr.

# NATIVEL

AMPOULES au 1/10 de milligr 49, Boul, Port-Royal, Paris

Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

DEMI-BOUTE

Traitement des Dyscrasies nerveuses

# Sérum Névrosthénique FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

## le En Ampoules

posées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et o gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centim. cube.

Enool gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs, Téléphone 682-16. 2º En Gouttes (pour la voie gastrique)
25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodyinte de strychnine et o gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien 85, rue Mozart, PARIS

## COLLOBIASES DAUSSE

.....

MÉDICATION SULFO-HYDRARGYRIQUE

# **SULFHYDRARGYRE DAUSSE**

Contre la Syphilis et toutes les manifestations d'origine syphilitique

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires DAUSSE, 4, 6, 8, rue Aubriot, PARIS

## L'ERMITAGE d'ÉVIAN - les - BAINS

Lac de Genève (Haute - Savoie)

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE

Ouvert à tous les Médecins consultants - Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes
Rellé à l'Établissement Thermai par un Funiculaire Saison 15 Mai — 15 Novembre

Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN - LES - BAINS

PRODUITS DE RÉGIME

## CH. HEUDEBERT

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiqués

ITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

TERRE (Seine).



TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS



ARISTOSE - GÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC.

CÉRÉALES JAMMET pour Décoctions - GAGAO GRANVILLE - Gacao à l'Orgéose, etc.

Brochure et échantillos sur demande, mª JAMMET, 47, Rue de Micromeaul, PARIS

## HYGIÈNE PUBLIQUE (Sulte)

« Dans la même journée, on a recu à la section médicale de Munich 3285 demandes tendant à obtenir une augmentation de ration pour raison de santé..

Au Sénat, M. Perchot, qui paraît plutôt étranger aux questions d'hygiène alimentaire, a critiqué très énergiquement les sacrifices faits, et à faire, pour maintenir le prix du pain à bon marché.

«Le pain à neuf sous, a-t-il dit, c'est une formule, mais pas autre chose. Il ne faut pas l'ériger en dogme

« Te concevrais très bien l'organisation de la vente du pain à bon marché, sous certaines conditions, en faveur des personnes justifiant d'une situation diene d'intérêt, notamment des titulaires d'allocations militaires, ou de chômage. » (Très bien).

Cette déclaration lui a valu la réponse suivante du ministre :

« Si j'ai bien compris vos explications, vons arriverez à créer un prix du pain pour certaines catégories de personnes : les indigents d'abord, les allocataires ensuite, les réfugiés enfin. Or, en dehors de ces catégories de personnes, vous avez nombre de familles en France qui ne pourraient supporter une augmentation du prix du pain s'élevant jusqu'à 15 et peut-être . 20 centimes par kilogramme, et il faut aussi peuser, iorsqu'on se préoccupe du problème du prix du pain, à ces nombreuses familles d'employés, de petits bourgeois; de petits rentiers dont les revenus ne sont pas susceptibles d'extension et qui ont actuellement taut de peine à vivre,

· Dans tous ces milicux où le pain est l'aliment fondamental. si vous laissez le prix du blé s'élever suivant les hasards du marché commercial, dans un état de raréfaction comme celui où nous nous trouvons, vous allez, je vous assure, suseiter des difficultés à vivre, qui confineront peut-être à l'impossibilité, »

C'est le bon sens même, et la question est jugée, Ouant à la presse, il nous suffira de montrer comment la question du pain a été comprise dans un journal quotidien.

de guérison.

C'est ce journal qui a demandé ct obtenu l'augmentation du prix de cet aliment. C'est lui qui a donné à entendre que l'accusation portée contre le mais décortiqué de donner la pellagre ne reposait sur aucune donnée scientifique, ce qui montre qu'il ignore la communication de MM. Weill et Mouriquand à l'Académie de médecine. C'est encore lui qui veut faire adopter le pain bergamotte, malgré l'avis de la commission officielle, chargée d'étudier la question, qui a conclu que « si l'État croit, un jonr, nécessaire de nous faire consommer tout le blé, son et farine, il n'y aura qu'à manger le pain complet par mouture, bien supérieur au pain par trempage direct des grains, qui

présente de graves inconvénients ». Tandis que MM. Weill et Mourlquand ont étudié sur le pigeon les effets du riz décortiqué, le directeur d'un journal quotidien invite ses compatriotes à expérimenter sureux-mêmes le pain bergamotte, que ce journal va fabri-quer à leur intention. C'est la rupture avec la tradition de l'expérimentation in anima vili. M. Téry en donne la raison suivente :

« Quand il s'agit « de casser la croîte », j'estime qu'il y a un expert plus qualifié que le plus consciencieux mitrou ou que l'agronome le plus docte; cet expert, c'est le consommateur, c'est vous, c'est moi, c'est tont le monde. Et nons n'avons pas besoin de réunir l'arrière-ban de l'Académie des sciences pour savoir si le pain que nous mangeons est agréable à notre palais et léger à notre estonne.»

Et s'il ne l'est pas, quelles en seront les conséquences? Qui en supportera la responsabilité? M. Téry a oublié de le dire. C'est pourtant un côté

intéressant de la question.

Depuis, l'Œuvre a publié à l'appui de sa campagne une double approbation : la première est du professeur Marigliano, mais comporte cette restriction, dont l'importance hygiénique ne saurait échapper :

..... le 13/11 1017.



## (Teinture d'iode solidifiée)

L'IOSORBOL F. L. dans la pratique chirurgicale .... Armée .... Groupement des Bataillons d'instruction Service de Santé.

Monsieur SANTONI.

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre envoi réc. d'IOSORBOL F. L. Les essais que j'en ai faits m'ont donné pleine satisfaction. Des deux malades que j'ai soignés l'un est guéri et l'autre est en bonne voie

Veuillez agréer, Monsieur, mes confraiernelles salutations. Signé ? Dr F., Médecin-chef de service.

..... le 20/11 1017. Monsieur SANTONI.

J'ai trèx bien reçu les échantillons d'IOSO(BOL F. L. que vous avez eu l'amabilité de m'envoyer et je vous en gemercie beaucoup. Je fais en ce moment les essais de ce médicament et les résultats déjà obtenus sont TRES HONS.

Je vous prie d'agréer mes plus sincères salutations et mes meilleurs sentiments. Signé : D G, Médeein-major au ... Chasseurs d'Afrique. S. P.....

..... d'Artillerie .... Bat.

S. P. .... le 23 mars 1917. Monsieur SANTONI,

L'ai bien reçu voire colis arrivé en hon état; et l'ai dèjà employé voire produit qui paraît devoir donner de bons résultats. L'idée de la boite-souffiel est très INGENIEUSE et très PRATIQUE, Quand ma provision sera épuisée, je vous en demanderai d'autre. Recepez, Monsieur, avec mes remerciements, l'assurance de mes meilleurs sentiments respectueux. Signé : D' G.

L'IOSORBOL F. L. s'emploie dans tous les cas où la teinture d'iode est indiquée, dont il possède tous les avantages sans présenter aucun de ses inconvénients.

## FABBRICA LOMBARDA DI PRODOTTI CHIMICI – MILANO Capital social entièrement versé Fr. 3.000.000 à porter à Fr. 4.500.006

Section des Produits spécialisés

Représentant général pour la France et les Colonies : M' M.-A. SANTONI, 4, rue Boucicaut, PARIS (XVe) <del>\(\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\text{Q}\te</del>

## MÉDICATION NOUVELLE

Troubles trophiques sulfurés

GRANULÉ

## Soufre colloïdal chimiquement pur

Très agréable, sans goût, ni odeur. Contient 0.10 centier, de Soufre colloïdal par cuiller-mesure.

Le SOUFRE COLLOÏDAL est une des formes du soufre la plus soluble. la nius assimilable, c'est un soufre non oxydé, c'est sa forme VIVANTE.

Ce qui fait la supériorité du SULFOÏDOL sur tous ses congénères, c'est son mode de préparation.

En effet, il ne contient pas, comme dans les solutions, des acides thioniques, ni autres dérivés oxugénés du soufre, c'est ce qui explique son goût agréable et sa parfaite conservation.

Il se dissout dans l'eau pour former un liquide blanc comme du lait. sans dégager aucune odeur et sans qu'il soit besoin comme dans les solutions de l'additionner d'essences fortes (eucalyptus).

Par le procédé spécial Mºº ROBIN, le Soufre colloïdal (Sulfoïdol) reste un colloïde, qu'il soit desséché ou non. parce qu'il peut toujours être remis en suspension dans l'eau, qu'il ne varie pas de composition et qu'il présente tous les caractères des mouvements browniens comme on peut le constater à l'ultramicroscope.

dans l'ARTHRITISME CHRONIQUE. dans l'ANÉMIE REBELLE.

la DÉBILITÉ. en DERMATOLOGIE dans la FURONCULOSE l'ACNÉ du TRONC et du VISAGE. les PHARYNGITES. BRONCHITES. VAGINITES. URÉTRO-VAGINITES. dans les INTOXICATIONS

MÉTALLIQUES SATURNISME, HYDRARGYRISME

Le SULFOÏDOL se prépare également sous forme:

1º *Injectable* (ampoules de 2 c. cubes); 2º *Capsules* glutinisées (dosées à 0,10 de soufre colloïdal par capsule);
(4º dosée à 1/45º pour frictions;

2º dosée à 2/15° pour soins du 3º Pommade visage (acné, rhinites); 4º Ovules à base de Soufre colloïdal

(vaginites, urétro-vaginites).

L'ABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

## MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES

Médailles de bronze. - Mme DUBURG, née Chaussin, hôpital annexe V. G. 3, École polytechnique ; M110 DUSSER (Georgette-Siméone), hôpital annexe V. G. 3, École polytechnique; Mue Kohler (Jeanne-Claire-Henriette), hôpital annexe V. G. 3. École polytechnique : Mme Duviol, née Jean, hôpital annexe V. G. 3, École polytechnique ; Mile LEJEUNE (Jeanne-Marie-Juliette), hôpital amexe V. G. 3, École polytechnique; Maio Mauduv, née Fitte, hôpital auxiliaire nº 407, à Paris; soldat HIVONNAIT (René-Joseph), 9º section d'infirmiers militaires, hôpital Rébeval nº 1, à Neufchâteau; soldat SIMONIN (Jules), 7º section bis d'infirmiers militaires, ambulance 2/73; soldat Bessolle (Charles), infirmier, ambulance 3/8; Mme Casemode, née Ancel, infirmière, hôpital central de Bar-le-Duc; Mile Lamfor (Thérèse), infirmière de la S. S. B. M., hôpital auxiliaire no I, à Boulogne-sur-Mer; Mile de la Haye, infirmière de la S. S. B. M., hôpital auxiliaire no 1, à Boulogue-sur-Mer ; Mme LAURENT (Marguerite), infirmière de la S. S. B. M., hôpital auxiliaire no. à Amiens ; M<sup>11e</sup> MOREAU (Elise-Gabrielle), infirmière de l'Union des femmes de France, hôpital auxiliaire nº 101, à Amiens ; Mme Caussin, née Ditte, infirmière de l'Union des femmes de France, hôpital auxiliaire nº 101, à Amieus; Mme Leclerc-Blondel, infirmière de l'Union des femmes de France, hôpital auxiliaire nº 101, à Arras; M<sup>mo</sup> Dorge, infirmière de l'Union des femmes de France,

hôpital auxiliaire no 101, à Arras ; Mme PIOUE, infirmière de l'Union des femmes de France, hôpital auxiliaire nº 101. à Asras ; Mmc Flahaut, infirmière de l'Union des femmes de France, hôpital auxiliaire no 101 bis, à Arras : Mne Du-RIEU, infirmière de l'Union des femmes de Prance, hôpital auxiliaire no 101 bis, à Arras ; M11e BRACQ (Madeleine), infirmière de la S. S. B. M., hôpital du Saint-Sacrement, à Arras; Mile Braco (Jeanne-Marie), infirmière de la S. S. B. M., hôpital du Saint-Sacrement, à Arras ; Mme PA-RIS (Jean), infirmière de la S. S. B. M., hôpital du Saint-Sacrement, à Arras : Mile Rissel, infirmière de l'Union des femmes de France, hôpital auxiliaire nº 101 bis, à Arras ; Mme HÉMERY, infirmière de l'Union des femmes de France, hôpital auxil. nº 101 bis, à Arras ; M ne Daussy, infirmière de l'Union des femmes de France, hôpital auxiliaire no 101 bis, à Arras; Mue CORNAILLE (Louise), infirmière de l'Union des femmes de France. hôpital auxiliaire no 101 bis, à Arras ; Muc Paul (Paule). infirmière de l'Union des femmes de France, hôpital auxiliaire no 101 bis. à Arras : M. Chauvois (Louis-Marie-Lucien-Adolphe), médecin auxiliaire, 10e section d'infirmiers militaires, annexe de l'hôpital complémentaire no 41, à Renues ; caporal MARTIN (Henry-Pélicien-Marie-Pélix), 10º section d'infirmiers militaires, annexe de l'hôpital complémentaire nº 41, à Rennes ; Mme Crenn, en religion sœur Saint-Paul-de-Léon, infirmière, annexe de l'hôpital

# E PLUS PUISSANT MÉDICAMENT VALÉRIANIQUE

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

# <u> Yaléromenthol</u>

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses : Nearusthénie, Hystérie, Insomnie, Excitabilité nerveuse, Migraines, Palpitations, Toux nerveuse, Asthme nerveux, Vomissements spasmodiques, Gastralgies, etc. Dose : 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71, Faubourg Saint-Honoré, Paris,

Librairle J.-B. BAILLIÈRE et FILS, éditeurs, 19, rue Hautefeuille, PARIS

# CLINIQUE MÉDICALE

= de l'Hôtel-Dieu de Paris =

le Professeur A. GILBERT

1913, 1 volume grand in-8, 320 pages avec 92 figures noires et coloriées...

## MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES (Suite)

complièmentaire as 4, 1, & Rennes; MI\* KOPILOPE (Marie);
Mis Missingure; MI\* Missoure (Bella); M. Bart
(Jean); M. Birgure (Pridik); M. Bortrum (M.); M. Dunoseq (Jean); M. Erasolope (Serge); M. Tarrou (Henri);
M. Hloos (Cyrille); M. Kissinope (Simon); M. Larsov
(Édouard); M. Pacure (Alfred); M. Varko (Siméon);
Mess Mégige (Clara), Lancente; (Lane), Romze-Pacillon
(Albertine), infimitères de la Croix-Rouge (Union des femmes de Prance).

Médailles de vermeil. - Mme la baronne LE LASSEUR ; Mine la haronne DE GAIL: Mine MUSSINATO: Mile SAINT-PAUL (Rose-Gabrielle), infirmière-major, ambulance francaise à Pierrefonds (Oise); M. DELPEUT (Victor-Gabriel-Adolphe), pharmacien-major de 2º classe, hôpital complémentaire 16 à Bourges ; M. LEBRET (Julien-Louis- Joseph-Pierre-Marie), médecin aide-major de 2º classe, hôpital temporaire du lycée de Cherbourg ; M. CHARPY (Henri), médecin aide-major de 1re classe, hôpital militaire de Golbey à Épinal : M. le docteur DEHAU (Henri-Émile-Joseph-Victor), hôpital auxiliaire 12 à Paris : M. SAR-GNON (Antoine), médecin aide-major de 1re classe, hôpital Desgenettes à Lyon ; M. STANISIAS (Albert-Pierre-Félix), m@lecin-major de 2º classe, 144º rég. d'infanterie; Mme Borden-Turner, fondatrice-directrice de l'hôpital chirurgical mobile no : à Beveren : Mme DE NOIRMONT née Legrand, infirmière, hôpital complémentaire 28 à Dinard

Médailles d'argent. — M™ JOERDAN (MARQUETICS) infirmière de la Croix-Rong; Ellis Saud Helter Dakure; Miss Irène Buggs; Miss Lillinn Gérard; Miss Alice Heaton; Miss Elleen Keilenber; Miss Alimiy Mar-Taynn; Miss Valérim Moorit; Miss Amilt Nomar; Miss Violet O'Brinn; Miss Isabel Patrona; M™ D'Am Noux; M™ D'ARLINGOUEY; M™ P'Am Mme Marie-Jeaune FISCHER; Mme Jeanue LEDOUX; Mile LEDUC : Mme Denvse LE LASSEUR : Mme José DE REISET; Mme MOUCHET (Marie-Céline), sœur hospitalière (cheftaiue) à l'hospice du Perrou, à Pierre-Bénite; Mine Barrallon (Marie-Prançoise), sœur hospitalière à l'hospice de la Charité, à Lyon : victimes de leur dévoucmeut en coutractant une affection grave dans l'exercice de leurs fouctions; Lieutenant-colonel Brown (G.-H.-J.), du Royal Army Medical Corps de l'armée britannique: s'est signalé, tant par les soins particulièrement dévoués qu'il a prodigués aux populations civiles de l'arrondissement de Péronne, dépourvues de médecins, que par son intervention éclairée dans l'application des mesures de prophylaxie destinées à éviler le développement des maladies contagieuses; Dr Whitehorne Cole (Arthur-George), capitaine temporaire R. A. M. C. : Mmc VAN-HOUCKE, née Houvenachel, infirmière de la S. B. M., hôpital auxiliaire nº 6 à Hazebrouck; Mme DEBERDT (Maria). infirmière S. B. M., hôpital auxiliaire nº 6 à Hazebrouck : Mme Chassagne, en religion sœur Maria, infirmière, hônital mixte d'Hazebrouck; Mme Douzelle, en religion sœur Augustine, infirmière, hôpital civil d'Armentières; MIIe LABORDE (Marie), infirmière, hôpital civil d'Armentières; M. OUENTIN (Arthur-Marie), médecin aide-major de 11º classe, commission consultative médicale : caporal Bloch (Sylvain), de la 5º section d'infirmiers militaires. hônital complimentaire 15 à Fontainebleau: Mile Lons-TEIN (Camille), infirmière de l'U. P. P., hôpital de Chenonceaux; Mme Nigon, née Ruchet, infirmière de l'U. F. F. hôpital complémentaire 30 à Poitiers; Mar Roussel, née Wacker, infirmière, hôpital complémentaire 28 à Dinard; caporal CAHU (Georges-François-Louis-Julien), de la 10º section d'infirmiers militaires, hôpital complémentaire 15 à Granville.



Ch. LORBAU

## INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX

3M, RUE ABEL - PARIS

Tél. Roq. 41-85

o. Josué

# a Sémiologie Cardiaque

Les localisations cardiaques

14, 1 vol. in-16 de 96 p. avec figures, cartonné. 1 fr. 50
(Actualités Médicales)

# IODALOSE GALBRUN

# IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Première Combination directe et cutièrement stable de l'Iode avec la Poptone
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE.
[Communication au XIII\* Congrès International de Médecine, Paris 1900).

# Remplace Iode a Iodures

dans toutes leurs applications

## SANS IODISME

Arthritisme - Goutte - Rhumatisme - Arterio-Sclérose Maladies du Cœur et des Vaisseaux - Asthme - Emphysème Lymphatisme - Scrofule - Affections glandulaires Rachitisme - Goître - Fibrome - Syphilis - Obésité.

Vingt gouttes d'IODALOSE agissent comme un gramme d'Iodure alcalin.

Dosus Moyennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

Ne pas confondre L'IODALOSE, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès international de Médecine de Paris 1900.

Aucune combinaison directe de l'Iode avec la Peptone n'existait avant 1896.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE:
LABORATOIRE GALBRUN, 8 & 10, Rue du Petit Musc, PARIS

## HYGIÈNE PUBLIQUE (Suite)

a Le grain employé jour cette panification doit être nécessais l'enem pur et parfaitement nettoyé, attendin que le grain, s'il était introduit tel qu'il est dans la unechine, serait tout entier réduit en farine, aussi bleu les impuretés qui l'accompagnent que le grain lin-inéme. >

La deuxième est du Dr R. Bl..., qui fait la réserve suivante :

« Sans doute il est d'une pâte compacte qui exige une bonne mastication. Or cecl est parfait. La plupart des dyspepsies proviennent d'une mastication insuffisante de nos aliments et en particulier du pain. »

D'autre part, dans le Pays, René Dage s'exprime ainsi :

« Disons de suite que cette pantification saus monture a donné de mauvais résultats et produit, « à l'unanimité» d'une coumission composée de pratielens, des pains qui avaient une saveur peu agréable.  De pins, en opérant ainsi sur le blé tel quel, les microbes apportés par la terre et les poussières adhérentes aux grains provoqueraient rapidement de la putréfaction.

a 15a admettant done que la fabrication du pain complet soit rendue nécessaire par la suite, nous avons à notre dispesition les montins existants pour pouvoir continuer notre vieille panification nationale.

C'est tout à fait notre avis.

Eir soume, comme nous ne voyous pas la supiciorité que « le pain complet tilatile par germination » peut avoir sur » le pain firmçais par mouture », et que par courte les partiesas da nouveau pain avonent eux-mêmes les inconvéulents qu'il-peut présenter pour la santé de ses consoumateurs, nons regrettous que ce soit sur l'homme et nou sur l'aminal que les expérieuces soient faites, ce n'est in sécntifique, ui humanitaire,

GRANTUX.

## . NÉCROLOGIE

#### LE PROFESSEUR RUMMO

L'Italie a perdu uue de ses gloires médieales dans la personue du professeur Gactano Rummo dont mons avons annonce la mort. L'illustre maître, disparu à l'âge de soixante-trois ans, avait été professeur, successivement à Pise, à Palerme, puis à Naples. Ses travaux scientifiques sont considérables et portent notamment sur la pathologie du systéme aremeux, sur les maladies du cœur

et du foie, sur les glandes endocrines, sur l'anémie splénique, sur l'hystérie, le sérum sanguin, etc.

La Rilornia madica qui perd son ciminent fondateur a cté et est eurore un des journaux mélicans les plus importants de la nation scorr. Des médecins français y out fréquemunt collabor, fropondant ainsi aux venux les plus thers de Gaetano Rumuno qui lui-même avait, avaivi l'enseignement de nos mattres Vulpian, Charcot, Pótôn, 'Cornil, et aimait sincèrement la médecine francaise et la Prance. Nos regretes sont profonds. K.;

#### NOUVELLES

Mort au champ d'honneur. — Le médecin auxiliaire Serge SALLE, externe des hôpitanx de Paris, tué d'une balle au cœur à l'âge de vingt-deux aus.

Nécrologie. - Le Dr W. Ed. Schulthess (de Zurich). -

Le Dr Reymond Nardin (de Chexbrer). — Le Dr Lucien Picqué, chirurgien des hôpitanx de Paris, chirurgien en chef de l'asile Sainte-Anne.

Légion d'honneur. - Sont inscrits au tableau spécial

# Antisepsie des voies biliaires et urinaires

# UROFORMINE GOBEY

Comprimés d'hexaméthylènetétramine chimiquement pure

Dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour)

ÉCHANTILLONS, 4, rue du Faubourg-Poissonnière, PARIS (Xe)

Le plus actif, le plus agréable, le moins odorant

et le moins irritant des éthers salicyliques pour le traitement externe

du Rhumatisme est le

## SALENE-CIBA

ECHANTILLONS & LITTÉRATURE : LABORATOIRES CIBA, Saint-Fons (Rhône)



# EXTRAITS INJECTABLES CHOA

SONT ADOPTÉS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

HYPOPHYSAIRE

SUR DEMANDE SPÉCIALE: Lobe antérieur ou Glande totale

SURRENAL

DOSAGE: 1sc Correspond à 0710 d'extrait de glande totale SUR DEMANDE SPECIALE: Substance corticale ou médullaire

ET TOUS AUTRES EXTRAITS

FORMULER : AMPOULES CHOAY & LEXTRAIT (PESSENSE)

LABORATOIRE CHOAY, 44 AVENUE DU MAINE, PARIS

TUBERCULOSE · LYMPHATISME · ANÉMIE · TUBERCULOSE

# TRICALCINE

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

## RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT — LE PLUS SCIENTIFICIE = LE PLUS RATIONNEL

A RECALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE et PRATIQUE

QUE PAR LA TRICALCINE

EN POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS

TRICALCINE PURE CONTROLLES - CACHETS
LA TRICALCINE PURE CONTROLLES - CACHETS
LORGINE CONTROLLES - CACHETS
LORGIN

TRICALCINE

TRICALCINE METHYLARSINEE

TRICALCINE ADRÉNALINÉE

PE es CACHETS seatoment donic accordences

es es de MENTIFACINIATE DE SOUTH

chimispannent par. 3 fr. la Belle de 60 cacheta.

a posters de setution d'ADREMALINE na

militare par profice ff. fa Belle de 40 cacheta.

cacheta setution d'ADREMALINE na

cacheta par profice ff. fa Belle de 40 cacheta.

es cacheta par profice ff. fa Belle de cacheta.

es cacheta par profice ff. fa Belle de cacheta.

es cacheta par profice ff. fa Belle de cacheta.

CARIE DENTAIRE . TROUBLES DE DENTITION . DIA

## NOUVELLES (Suite)

pour chevalier : SALABERT-STRAUSS (Alphouse-Rodolphe). médecin-major de 2º classe (active) du service de santé des troupes coloniales au 41° rég. d'infanterie eoloniale : médeein d'une haute eonscience et d'un dévouement absolu. S'est attaché avec activité à améliorer, dans son secteur, les moyens de défense contre les gaz asphyxiants.

GALLET DE SANTERRE (Louis-François-Étienne-Alexandre), médecin-major de 1re classe (active) du service de santé des troupes coloniales, médecin-chef d'une ambulance de corps d'armée : beaux états de services. Depuis son arrivée au front, s'acquitte de ses fonctions avec compétence et dévoucment.

Augé (Lagues-Loseph-Francois), médeciu-major de 1re classe (active) au 38e rég. d'infanterie coloniale : dirige avec zèle, dévouement et compétence le service de santé de son régiment. Nombreuses annuités.

DUHOURCAU (Joseph-Jules-Énuile-Auguste-Marie), médecin-major de 2º classe (active) à une au bulance alpine : médeein actif, vigoureux et d'unc haute valeur professionnelle. A toujours fait breuve d'un dévouement absolu et d'un courage à toute épreuve (a déjà été eité).

VUILLET (Henri), médecin aide-major de 1re classe (réserve) : s'est dépensé sans compter pour organiser un hôpital et traiter les nombreux malades confiés à scs soins: A contracté auprès d'eux une maladie grave qui a mis ses jours en danger (Croix de guerre) -

BERTRAND (Louis-Alfred-Joseph), pharmacien-major de 2º classe (active) à un groupe de braucardiers divisionnaires; dirige le service spécial dont il est chargé aux armées avec autant d'activité que de compétence. Nombreuscs annuités.

VARENNE (Léon-Paul-Camille), pharmacieu-major de 2º classe (active) à la direction du service de sauté de la région du Nord.

Service de santé. - Sout nommés :

Au grade de médecin aide-major de 1th classe de réserve, MM. les médecins aides-majors de 2ºclasse de réserve : M. Fischer (Eugène-Pierre), 14º région; M. Bardoz (Xavier-Aimé), ambulance 220; M. Mosquet (Reué-Georges), 346e rég. d'infanterie ; M. CRUTEL (Octave-Louis-Charles-Célestin), 3º région ; M. IMBERT (Georges-Grégoire), en mission ; M. Badet (Alfred-Charles), ambulance 2/105; M. LOREYTE (Edmond), du train 1/11; M. Job (Etienue-Marie-Adolphe), ambulance 14/16; M. Dequidt (Alphouse-Albert-Alexis), région du Nord; M. CROIZIER (Louis-Marie-Jean-Baptiste), ambulance 3/55; M. BROT (Louis), ambulance 5/13; M. JACQUARD (Jean-Armand), 7º région ; M. Monbrun (Auguste-César-Jean-Albert), G. M. P.; M. PORRI (Joseph-Dominique), Tunisie : M. Schmutz (Eugène), 2º mixte Z et T : M. DE-LAGE (Edouard-Marie-Pierre-Paul), 21e rég. de chas-Source

## odéine montagu

(Bi-Jodure de Codéine)

SIROP (0.04) Toux PILULES (0,01) }

EMPHYSÉME ASTHME

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS

TOUX perver PILULES (0.01) INSOMNIES

AMPOULES (0.0%) SCIATIQUE

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS

TÉLÉPHONE : Gobelins 24-81

# CABINET GALLET

FONDÉ En 1886

47. Boulevard Saint-Michel - PARIS

Cession de Clientèles Médicales, Cliniques, Maisons de santé, etc. Service spécial de Remplacements

> Renseignements gratuits sur demande. - Rédaction d'actes Nombreux postes à céder dans toutes régions.

## MIERS-SALM

(LOT)SOURCE SULFATÉE SODIQUE FROIDE

Eau laxative diurétique. — Eau de régime des CONSTIPÉS et des OBÉSES. — Traitement des Entéro-Colites et Appendicites chroniques. FAU D'EXPORTATION. CONSERVATION ASSURÉE Saison thermale de Mat à Octobre.

## VICHY

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.) Hôtel Majestic. (Aletti, directeur.)

## RECOUVREMENTS PARIS 10 º/o

MAUGER

Ancien chef du service des recouprements du Syndicat des Médecins de la Seine (15° Année) Bureau, 39, rue Galande, PARIS (Ve)

## CHRONIQUE DES LIVRES

Clinique thérapeutique, par le D' Gaston Lvon. un vol. in-8 de XV-1796 pages (Masson, éditur, à Paris).

Le livre de M. Gaston Lyon a en un isuccès qui dispense d'en faire l'éloge : l'édition qui vient de paraître est la neuvêtue. On peut facilement analyser les raisons de cette réussite. L'ouvrage est bien conçu; il répond exactement à son titre. Pour chaque mahadie, un berd aperçu elizique sert d'introduction à l'étude du traitement. Cest sur la pathogaie, inspiratire naturelle des idées médicatrices, que l'auteur insiste le plas, mais il n'hésite pas à exposer avec détail, de manière à les mettre à la portée du praticien, certains procédès de diagnostic dout l'utilisation est indispensable pour l'orientation du traitement : extraction et analyse du suc gastrique, ponction lombaire et examen du liquide céphalo-rachidien, hémoculture et séro-diagnostic de la fiévre typhofie, réaction de Wassermann, éte-

L'étude thérapeutique n'est ainsi entreprise que quand la base en a été solidement établie. Pour cette étude, les dimensions de l'ouvrage permettent à l'auteur de ne pas se borner à une énumération des multiples procédés proposés, mais de les discuter, de les comparer, pour mettre en évidence les indications spéciales, les avantages et les inconvénients de chacun d'eux. Quand il en accepte un il l'expose avec tous les détails utiles à son application. Si une intervention manuelle est nécessaire, elle est décrite avec précision ; si on recommande pour tels ou tels malades, les tuberculeux par exemple, les stations d'altitude, celles-ci sont éunmérées avec leurs caractéristiques principales, leurs voies d'accès, etc. Bref, le praticien trouve dans l'ouvrage de M. G. Lyon plus que des indications et des suggestions. C'est pour lui un guide précieux à travers les difficultés non seulement de la conception, mais de la réalisation d'un traitement.

Cette nouvelle édition a été mise au cournant des plus récents progrès de la thérapeurique. Il serait trop long d'énumérer les chapitres remaniés, car prosque tous ont subi des modifications, et l'importance de celles-ci mourte combien était actif le mouvement de transformation de la thérapeurique médicale en France et à l'étranger, quand la guerre est venue substituter l'euvrer l'étranger, quand la guerre est venue substituter l'euvrer

de destruction et de mort à l'œuvre bienfaisante du progrès scientifique. Les lecteurs trouveront dans cette nouvelle édition les qualités de clarté, de précision, d'esprit critique, qui ont fait le succès des précédentes, C. LINOSSIER.

Les fractures de l'orbite par projectiles de guerre, par le Pr F. LAGRANGE (Précis de médecine et de chirurgie de guerre (Masson et C'e, éditsurs, Paris, 1917).

chirurgie de guerre (Masson et C<sup>10</sup>, édil:surs, Paris, 1917). Le petit livre a été écrit d'après les observations de blessés longtemps soignés et suivis à la clinique même du professeur Lagrange.

Aprèsu na appraign.

A près un a perqui rajdie de la cavité orbitaire, l'auteur donne les relevés des fractures orbitaires observées au centre d'optialmologie de la XVIII région (600 sur 2 554) blessures de guerre) et constate l'extréme fréquence des fractures directes, contairement aux fractures indirectes, tout à fait exceptionnelles (2 sur 600). Aux point de vuede leur retentissement sur l'apparell viauel, les fractures de l'orbite se laissent diviser en deux grandes casses, suivant une le dôbe est conservé ou non.

Après un exposé d'observations ayant trait à chacun de ces types, l'auteur étudie successivement les troubles visuels en résultant.

De jolies planches montrent les lésions rétiniennes, chorodicentes et maculaires par ébraulement observé après les factures du plancher et du rebord orbitaire, lésions sur lesquelles nous avons écalement insisté (r).

Le volume se termine par les fractures de l'orbite avec destruction du globe de l'œil, et la chirungie réparatrice qui leur convient y est complètement étudiée : réfection des paupières, des chis de suc et réparation des confoncements des parois au moyen des grefies adipeuses et surtout cartilagineuses, qui donnent d'excellents résultats.

Suivant sa propre remarque, l'auteur, sans faire œuvre de revue générale, a rapporté ce qu'il a vu et ce qu'il a fait. Son étude est intéressaute et son exemple mérite d'être suivi.

F. TERRIEN.

(1) F. Terrien, Archives d'aphtalmologie, 1915, p. 663, et Paris médical, 1915, p. 340

# VITTEL

GRANDE SOURCE

SOURCE SALÉE

ARTHRITIQUES Régime des HÉPATIQUES

# CHLOROFORME DUMOUTHIERS

## VARIÉTÉS

#### LA MOBILISATION CIVILE ET LES MÉDECINS

Le 15 mai au Sénat, M. Bérenger, rapporteur du projet de loi sur la mobilisation civile et la réquisition civile, a prononcé un discours que la presse a été unanime à qualifier, à bon droit, de remarquable. Mais ee qui nous a le plus frappé dans cet exposé de la question, c'est qu'en réalité il s'agit purement et simplement de rendre obligatoires pour la population civile les mesures dons nos groupements professionnels et l'association de Sa presse médicale ne cessent de réclamer l'application pour les médecins

A l'appui de cette affirmation, nous allons d'a résumer la thèse de M. Bérenger, et nous rappelletons 70 Nous avons demandé, nous aussi, que nos confrères ensuite nos revendications, que la commission d'hygiète com renvoyés à leur profession, c'est à dire que les et le groupe médical parlementaire ont soumises aux mondicins R. A. T. qui sont sur le front, tandis que de pouvoirs publics.

Le rapporteur a tenu à préciser, dès le début de son argumentation, que cette loi, qu'on appelle de mobilisation civile, est d'abord et avant tout, une «loi de stabilisation civile, une loi de consolidation, de conservation nationale et sociale ».

1º Quant au but poursuivi, il est iudiqué en ees termes : « Ce que nous voulons, e'est que l'on renvoie les agriculteurs à l'agriculture, les mineurs à la mine, les cheminots au rail et tous les professionnels à leur profession. »

2º Le vote de la loi est nécessité parce que « nous nous trouvous en face de demandes faites par le haut commandement, d'une part, et par le gouvernement civil d'autre part. Ces demandes s'élèvent à plus de 900 000 hommes. soldats ou travailleurs nouveaux ».

3º La vérité doit être dite sur la situation, « Le Parlement et la nation ont droit à la vérité. L'un et l'autre sont las de eet esprit de mensonge, enrobé dans le ehloroforme de la censure, qui a empêché la France, en trop de

eireonstances, de connaître à temps l'étendue des lacunes auxquelles elle aurait pu remédier par la connaissance exacte des faits. >

4º M. Bérenger estime que l'ou trouvera les travailleurs qui manquent en utilisant ; «les inoecupés, les mal occupés et les femmes ».

5º Puis il demande que « le gouvernement fasse appel au volontariat civil ». L'Appendin l'appel serait « entouré des garanties les plus

considérables , par le jeu « d'organismes professionnels ». consecuence e par le jeu e a organismes professionnels e.

Le require fait, il nous reste à montrer que toutes ees
mesures ont été demandées par les médecins, mais leur
york Camavit in deserto.

soier jeunes médècins mobilisés font leur clientèle, soient renvoyés dans leurs foyers, rendus à leurs clients, et remplacés aux armées par les mobilisés devenus disponibles par le retour de ces vieux praticiens. Nous avous également demandé que le sous-secrétaire d'Etat eesse de transformer les médecins militaires de carrière en médecins administratifs, les enlevant, malgré eux, du front pour leur faire faire de l'administration et de la paperasserie sur le territoire. Ces errements sont préjudielables au bien du service, contraires à toutes les traditions du corps de santé qui a toujours tenu à honneur d'être avec la troupe, et de partager ses dangers. Contre un pareil état de choses, les médecins militaires retraités, ayant par conséquent repris leur liberté d'action, protestent, convaineus d'être les porte-paroles de leurs eamarades du cadre actif ramenés sur le territoire, car ils sont unanimes à réclamer qu'on les rende à leur profession de « médeeins militaires ».

2º Le service de santé, lui aussi, a besoin, pour son



# Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration SOUS SES QUATRE FORMES

PURE Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artério-sclérose, la réselérose, l'albuminurie, l'hy-

PHOSPHATÉE L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le remède le plus héroique pour le brighti-que comme est la digitale pour le cardiaque

CAFÉINÉE force la systole, regularise le

LITHINÉE Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaire thritisme et de ses manifesta-les cedemes et la dyspuée, ren-tions; jugule les crises, enraye tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise les acides urinaires.

dropisie. cours du sang DOSES: 2 à 4 cachets par jour. - Ces cachets sont en forme de cœur et se prés

PRODUIT FRANCAIS 4, rue du Roi-de-Sicile PARIS

## VARIÉTÉS (Suite)

exécution, de nouveaux apports de personnel, ne serait-ce que pour remplacer les vides causés par le feu de l'ennemi, les médecins étant - comme le fait a été dit à la tribune du Parlement, - après les officiers d'infanterie, les plus atteints sur les champs de bataille. C'est ainsi qu'on a été amené, par la force des choses, à recruter les médecins auxiliaires avec des étudiants dont les études sont de moins en moins avancées. Au début ou exigeait seize inscriptions, et maintenant on est descendu à des limites que justifie seule l'instruction technique donnée, en dehors de la Paculté, par le service de santé. Cette pénurie de personnel ne se limite pas aux médecins auxiliaires ; elle s'étend aussi aux aides-majors puisque, contrairement à la loi sur l'exercice de la médecine, on attribue ce grade et ces prérogatives professionnelles à des étudiants n'avant pas, en raison de l'état de leur scolarité, qualité pour remplacer légalement un docteur en médecine.

3º La vérité doit être dite sur le service de santé, en raison de la gravité pour le paya pour les familles, des intérêts en jen. Cela est si exact qu'au moment où nous écrivous ces lignes, tous les journaux insistent sur les interpellations qui vont être adressées au sous-secrétaire d'Etat à la santé, à la suite des derireis evénements militaires. La lumière doit d'autant plus être faite que des mensonges — pour employer l'expression de M. Béreuger — ont fait jusqu'alors supporter par le service de santé une responsabilité qui viest pas sienne : celle des évocautations.

4º Chez nous aussi il y a des inoccupés et des moi conspét. Depuis le jour o pla mécheni cultitair a eu son autonomie jusqu'à la guerre actuelle, elle a été fiddle au concept sinvant de la mobilisation de son perponnel : aux armées les méchenis de la carrière et les méchenis crieraire les territorians; sur le territorie les retraritors les retraritors les retraritors les retraritors pour des raisons d'ordre politique, à fait la campague, que l'on sait, contre les viellaires de nevrèce de austic, on a climinés accessivement la plupart des méchens militaires retraritor circules contre les emplois de directures, de méchens-chers de place on d'hôpital, de chief de service dans les dépôts, de unembres des commissions de réforme. d'experts près les enumbres des commissions de réforme d'experts de l'experts de l'ex

conscils de revision, sout maintenant inoccupés, et les fonctions, pour lesquelles ils sont absolument aptes, sont tennes soit par des médecins du cadra eatif, dout ce n'est pas la place, soit par des médecins de complément étrangers à ces services qui demandent des connaissances militaires spéciales et la pratique du métier.

Quant aux ma occupis, ils sont légion. Ce sont les confèrers R. A. T. maintenus sur le front, quand les jeunes sont à l'arrière. Ce sont les vieux praticiens, appartenant an service auxiliaire, confisée dans le grade de médech auxiliaire, c'est-à-dire d'adjudant, et de ce fait, n'eyant pa l'autorité decessaire pour assurer le service qui leur est confié dans les hôpitaux, sans compter qu'ils peuvent se trouver sons les ordres d'étudiants nomués aldésmajors I Ce sont ess trop nombreux médecins qui s'éternisent dans l'administration centrale, ob ils trouvent des avaucements que l'or les prendes-pécalisations, qui ne peuvent s'exercer que sur le territoire, et dispensent du tour de départ; la «apécialisation en maladies contacieuses s'émerant le prototype du zenze!

5º Quant au volontariat civil, il aurait daus notre procession, tonjours si dévonée, uu rendement énorme, si l'on n'avait décidé que les médechus ayant contracté un engagement spécial auraient comme bâton de maréchal... le grade de médecha auxiliaire l'on aurait volu tarir cette source de recrutement que l'on ne s'y serait pas pris autrement.

6º Enfin il nous sera permis de rappeler que nos groupements professionnels, nos syndicats, out offert leur concours pour organiser les secours médicaux à la population civile. Leurs propositions out été adoptées par le groupe médical parlementaire et la commission d'hygiène de la Chambre, et reponssées tant par le sous-secrétaire d'Etat à la santét que par le directeur de l'Assistance publique.

En définitive, uous éroyons avoir bien clairement montré que si l'on appliquait à notre profession les mesures préconisées dans le projet de loi sur la mobilisation eivile, le service de santé et les médeeins y trouverient complée astisfaction. Notre conclusion sera donc de souhaiter le vote rapide de cette couception efficace défense nationale.

GRANIUX.

DIGITALINE crist

Académie de Medecine de Parie. Prix Orfila (6,000 fr.) Prix Desportes.

SOLUTION au millième GRANULES BLANCS au 1/4 de milligr.

GRANULES ROSES

au 1/10° de milligr.

AMPOULES au 1/10° de milligr.

AMPOULES au 1/10° de milligr.

49, Boul. Port-Royal, Paris.

# NATIVELLE

Artério-Sclérose Presclérose, Hypertension Dyspepsie, Entérite Néphro-Sclérose, Goutte Saturnisme

# MINÉRALOGÈNE BOSSON

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS Littérature et Échantillons : VIAL, 4, Place de la Groix-Rousse, LYON



TRAITEMENT DIETÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS FARINES MALTIÉES JAMMET

CÉRÉALES JAMMET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc.
Brochure et échantillons sur demande, me JAMMET, 47, Rue de Miromesul, PARIS

## Bromothérapie Physiologique

Remplace la Médication bromurée

(Combat avec succès la Morphinomanie)

# SPECIFIQUE DES AFFECTIONS NERVEUSES

Traitement de l'Insomnie nerveuse, Epilepsie, etc.

# BROMONE ROBIN

BROME ORGANIQUE, PHYSIOLOGIQUE, ASSIMILABLE

# Première Combinaison directe et absolument stable de Brone et de Peptone découverte en 1902 par M. Maurice ROBIN, l'aiter de Continuism Millio-Peptonique de Peptone de le Fe et 1881

(Voir Communication à l'Académie des Sciences, par Berthelot en 1885.)

Le Bromone a été expérimenté pour la première fois à la Salpêtrière dans le Service du Professeur Raymond, de 1905 à 1906.

Une thèse intitulée "Les Préparations organiques de Brome" a été faite par un de ses élèves, M. le Docteur Mathieu F. M. P. en 1906.

Cette thèse et le Bromone ont eu un rapport favorable à l'Académie de Médecine par le Professeur Blache, séance du 26 mars 1907.

## Il n'existe aucune autre véritable solution titrée de Brome et de Peptone trypsique que le BROMONE.

Ne pas consondre cette préparation avec les nombreuses imitations crèées deputs notre découverte, se donnant des noms plus ou moins similaires et dont la plupart ne sont que des solutions de Bromure de sodium ou de Bromhydrate d'ammoniaque, dans un liquide organique.

Le BROMONE est la préparation BROMÉE ORGANIQUE par excellence et la PLUS ASSIMILABLE. C'est LA SEULE qui s'emploie sous forme INJECTABLE et qui soit complètement INDOLORE,

## Remplace les Bromures alcalins sans aucun accident de Bromisme.

Deux formes de préparation . GOUTTES concentrées et AMPOULES injectables.

DOSE: ADULTES Gouttee..... XX gouttes avant chacun des principaux repas.

Injoctables | 20 of Sc. toutes les 24 heures. — Peut se continuer sans
inconvenient plusieurs semaines... — Peut se continuer sans
40 Gouttes correspondant comme effet thérapeutique à 1 grammy de bromure de potassium.

Dépôt Général et Vente en Gros: 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS
DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES

## CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE

Calsse d'assistance médicale de guerre et « Secours de guerre à la famille médicale » réunis, 5, rue de Surène, Paris (8°). — Le total de la souscription au 30 avril 1917 s'élève à 720 000 francs.

SOUSCRIPTIONS RECUES DU 1st AU 30 AVRIL 1917.
(Cette liste ne comprend pas les souscriptions provenant des engagements de versements mensuels.)

10 000 francs : L'Association des médecins de la Seine

10 coo franie: 'I./Association des médecins de la Scine.
10 coo franie: 'Mes Gille, Partis (§ vez). — La Société
locale d'Alger. — Anonyme, médecin de Paris.
(L.), Paris (se vez). — Levoux (Henri), Paris (se vez).
(L.), Paris (se vez). — Levoux (Henri), Paris (se vez).
— Lissar, Hasparre (Basses-Pyrénées). — In souveuir
du D' Gonffer (Georges), de Neully-sur-Scine.
350 Frantes: Le Syndicat des médecins de l'arrondissement de Morialis chiff (Josée), des médecins de l'arrondissement de Morialis chiff (Josée), des médecins du d'arrondis-

300 francs: La Société locale des médecins du dépar-tement de la Vienne (2º vers.). — Dr Rayaut (P.), Paris

200 francs: Drs Faugouin, Orléans (Loiret) (2° vers.). — Martel, Saint-Étienne (Loire). — Maurange (G.), Paris (2º vers.) 160 francs : Dr Tishé, Paris (9e vers.)

150 francs: Dr Desmarest, Paris (3º vers.). 141 fr. 50: Don collectif des membres de l'Association

médicale mutuelle du département de la Seine (Gallet-Lagoguey) présents à l'Assemblée générale du 14 avril 1917 (versement fait par M. le D' Chapon). 100 / panes: J. E. Syndieat médical du Béarn. — La Société française de l'eau purgative de Villacabras, Lyon

Rabone). Personnel sanitaire de la compagnie 3/4.

1º gênie, S. P. 5 (versement fait par le D' Brousseau).

— D'® Allo (G), Anvers (Belgique). — Anvers, Caen (g. pers). — Baillet, Paris (2º pers). — Begue, Paris.

Bernard, Porcalquier (Basses-Alpes) (2º pers). — Becon, Paris (2º vers.). — Bruder, Paris (2º vers.). — Burle, Bassens (Savoie) (2º vers.). — Camou, Bordeaux. — Deeressae, Angouleme (2º vers.). — Dubreuilli (W.), Bordeaux (2º vers.). — Escat, Toulouse (2º vers.). — Gamel, Marseille. — Gauthier, Lyon. — Guestre, Nonancourt (Eure). — Heins, Paris (2\* vers.). — Hirtz (Fdgard), Paris (8\* vers.).

— De Jong, Paris (2\* vers.). — Le Clerc, Levallois-Ferret (2\* vers.). — Le Gendre (P.). Paris (3\* vers.). — Léo, Paris (3\* vers.). — Léo, Paris (3\* vers.). — Maignal, Dakar (3\* vers.). — Linossier, Paris (3\* vers.). — Maignal, Dakar Matheu (A.). Paris (5\* vers.). — Mentatt (A.). Michila (Glunisc). — Reguier, Paris .— Roland, Besançon (Doubs). — Sergent (Bun), Paris (5\* vers.). — Sibire, Saughai (Chine). — Sorel, Elbeuf (Seine-Inférieure) (5\* vers.). — Thévente, Lyon. — Tremoléres, médecin-major de 2º classe, médecin-chef, 1º7 secteur, 7º région, Besançon. — Valeourt (de), Cannes (2º vers.).
— Vassal, Paris (2º vers.). — Zadoc Kahn, Marseille.
60 francs: Dra Boursier, Contrexéville (Vosges) (4º vers.).

oo yanes: 15° Boursier, contrexevine (vosges) (4° vers.).

Courtin, Paris (2° vers.). — Créquy, Bondy (Seine) (12° vers.). — Weill (René), Nancy (M.-et-M.).

50 francs: Les médecins de l'ambulance 6/4, S. P. 70 (par le D' Périnet, médecin-chef). — Drs Antsirabe, Vakri nankaratra (Madagascar). — Bayou, Questembert (Mor-bilian) (9° vers.). — Behr, Yvetot (S.-luf.). — Béraud, Châtillon-sur-Sèvre (Deux-Sèvres). — Blane, Kankan Châtillon-sur-Sèvre (Deux-Sèvres). — Blane, Kankan [Haute-Guine Française). Bordier, Garér (Creuse) [2\* pers.]. — Bousquet, Bordeaux. — Cadilhac, Cette [Hérauth] (6\* pers.]. — Chente (R.), Paris (4\* pers.). — Chirat, Lyon (3\* pers.). — Cochez, Alger, — Colombani, Content (R.), Paris (4\* pers.). — Chirat, Lyon (3\* pers.). — Cochez, Alger, — Colombani, Content (R.), Paris (4\* pers.). — Coches, Alger, — Coches, Alger, — Chirat, Lyon (5\* pers.). — Coches, Mayonne. — Daraiguez, Libos (Lot-et-Garonne). — Dupont, Mantes (Seine-et-Oise). — Farssa, I.a Taillie (Vendée). — Foldre, Saint-Jean-de-Alamienne (Savio). — Foldre, Chirchandun (fi. et-I.), [2\* pers.). — Gariphy, Toulouse (Haute-Guin, Haute, Maris (1\* pers.). — Gariphy, Toulouse (1\* pers.). — Gariphy, Toulouse (1\* pers.). Garoinic) (4º vers.). — Garnier, Paris (1º vers.). — Georget, aide-major de 1º elasse, qo'i sinfanteric, 2º bataillos, S. P. 161. — Gillet, Paris (3º vers.). — Halphen (Rm.), Paris. — Jaulin, Orfeaus. — Kain (Pierre), Paris. — Labitte, Paris (2º vers.). — Lacaille (M.-E.), Paris. — Lafarge, 1:10º d'artillerie lourde, 3º groupe, S. P. 56. — Le Noir, Paris (2º vers.). — Miº Marie Lepage, Evaux. (Creuse) (en mémoire du Dr Bona, ancien président de la

# LE PLUS PUISSANT MEDICAMENT VALERIAN

Préparation à base de Suc frais de Valériane combiné au Validol.

# <sup>2</sup>aléromenthol

Odeur et Saveur agréables, agit sûrement et rapidement dans toutes les Affections nerveuses: Nearusthénie, Hystérie, Insomnie, Excitabilité nerveuse, Migraines, Palpitations, Toux nerveuse, Asthme nerveux, Vomissements spasmodiques, Gastralgies, etc. Dose: 3 à 5 cuillerées à café par jour.

PHARMACIE INTERNATIONALE, 71. Faubourg Saint-Honoré, Parls.

Librairie J.-B. BAILLIÈRE et FILS, éditeurs, 19, rue Hautefeuille, PARIS

# CLINIQUE MÉDICALE

= de l'Hôtel-Dieu de Paris

le Professeur A. GILBERT

1913, 1 volume grand in-8, 320 pages avec 92 figures noires et coloriées..

## CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE (Suite)

Société des médecins du département de la Creuse) Societe des medecans du departement de la Creuse), (2º vers.). – Lévêque, Togny-aux-Bousis (Marne) («vers.). — Menètrier, Paris, (3º vers.). — Molinié (J.), médecimajor de 1º classe, hojital 44, Lyon. — Morault, Nantes (2º vers.). — Ne-Eleos, Salonique. — Nodet, Bourg (Ain) (3º vers.). — Pillet, Rouen 2º vers.). — Raoult, Ver-(3º vers.), — Piner, Kouen 2º vers.), — Raouit, ver-non (Eure) (4º vers.), — Riocreux, Paris, (2º vers.), — Robert, Paris (2º vers.), — Sarazin, Mouchamps (Ven-dée) (2º vers.), — Seu de Rouville, Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drome) (4º vers.), — Soulié, Toulouse (Haute-Chifciaux (Dróme) (4° vers.). — Soulif, Toulouse (Haute-Garonne) (2° vers.). — Taty, Paris (2° vers.). — Thoumas, Paris (3° vers.). — Thoumas, Paris (3° vers.). — Tissier (P.-J.), Paris (3° vers.). — Vell (A.), Paris (3° vers.). — Anonyme, Die (Dróme). Anonyme, Die (Dróme). — Anonyme, Die (Dróme). — Anonyme, Die (Dróme). — Anonyme, Die (Dróme). — Chif (2° vers.). — Dielestre, Paris. — Guillemont, Thires (P.-Ge-D.). (4° vers.). — Hillpärand, Ja. Rochelle (Ch.-inf.) (3° vers.). — Hillpärand, Ja. Rochelle (Ch.-inf.). (3° vers.). — Hillpärand, Ja.

Richer (Paul), Paris. — Kienou measur-major, 27 gons, S. P. 4. 30 frants: Les médecins de l'ambulanee 1/45, S. P. 223 (par MM. les Dr<sup>a</sup> Astre, de Reymond, Masselot, Escalier, Postina, G. Rosenthal). — Dr<sup>a</sup> Arnaud, La Rochette (Savoie) (3º vers.). — Hirne, Sèvres (S.-et-O.) (2º vers.). — Jaeggy, Tunis (5º vers.). — Kahn, Paris. — Labarrère, Monein (Basses-Pyrénées). — Lévy-Franckel, Paris (20 vers.).

25 francs: Les médecins de l'ambulance 6/12, S. P. 223. 25 rumes. Les mecicenis de l'ambulance 6/12, S. P. 23.

— D's Besson (J.), Chalon-sur-Saône (S.-et-L.). L.

Moal, Lorient( Morbihan) (2º vers.). — Lougnon, Moniss (Allier) (2º vers.). — Sinon (Clément), Paris. —

Thranc (A.), Ranc-Cuirc-Vis, Visconsin (Etats-Unis). —

Acomyune, Vannes (Morbihan).

21 francs: Dr Plessard, Paris (196 vers.). 21 frants: IP Plessard, Paris (19° vers.).
20 frants: Mew cenve Em. Lévy, Paris (en sonvenir de son mari, le D' Emmanuel Lévy). — Dr<sup>18</sup> Baros, Bussang (Vooges). — Bee, Avignon (Vanchuse). — Billout, Autun (S.-et-L.). (2° vers.). — Bion, Paris (2° vers.). — Blanc, Draux (E.-et-L.). — Blond (Abel). Châteament (Nièvr.). — Blossar Le Péage (Iser.). — Bouzoud, Goncelim (Iser.) (2° vers.). — Fronstal). Paris. — Brunet, im (Isére) (3° vers.). — Broustail, Paris. — Brunce, Vielly (Allier). — Campært, Rennes (5° vers.). — Carpenter-Microurt, Paris (2° vers.). — Chaire (A), Lyou. — Chatain, Versailles (3° vers.). — Chesneau, Paris. — Coquet (de), Bordeaux (2° vers.). — Deville, Le Havre (14° vers.). — Deville, Toulon (Var). — Ducastel, Monti-Connec (as).

[14e vers.). — Deville, Toulon (Var). — Ducaster, scored villiers (S.-Inf.). — Durand, aide-major, hôpital mixte, Caen. — Ferran, aide-major, Souk-Ahras (Constantine). physical property of the property of the property of the physical part o Paris (z\* vers.). — Larrieu, Toulouse (z\* vers.). — Lartieu, Chouvray (Sein-Inliference) (z\* vers.). — Lavallée, aide-major, train sanitaire semi-permanent, n° y isis, lidi. S. 7. 2,0. — Lefer (d.), Nicey (Meuse) (z\* vers.). — Lestelle (J.), Paris (z\* vers.). — Liudiller, Camas (z\* vers.). — Maeunin, Nieuchela (Constantine). — Maeunin, Nieuchela (Constantine). — Maeunin, Nieuchela (Constantine). — Maeunin, Saint-Sainton-de-Pressièreu (Rece). — Mietral, Briatexte (Tarn). — Montagné, Paris. — Née, Rouen (2º vers.). — Noël, Saint-Nicolas-du-Port (M.-et-M.) (2º vers.). — Nogue, médecin-major, 2º infranteric coloniale, S. P. 14. — Pascalin, Saint-Pol-sur-Mer (Nord), (2º vers.). S. P. 14.— Pascalin, Saint-Fot-sur-act (1993), the Print, Poissy (S. et-O.) (2e vers.).— Philine, Bagmols-sur-cèze (Gard).— Quesnel, Belkroy (Calvados) (2e vers.).— Raulin, Bordeaux (2e vers.).— Ribard, Paris (2e vers.).— Roget, Voltron (3º vers.). — Roger (Paul), Paris. — Roget, Voiror (Isère) (2º vers.). — Rouget, Paris. — Souich (du) Villeneuve-Saint-Georges (S.-et-O.) (2º vers.). — Tourel (Paul), Lodève (Hérault). — Traby, Sahorre (Pyrénées-Orientales) (2° vers.). — Villatte, aide-major, ambulance XI-2, S. P. 153 — Vincent (Clovis), Paris. — Winstel, Nancy (M.-et-M.).

5 francs : Drs Avrard, Rompsay-la-Rochelle (Charente-Inférieure). — Julin, aide-major de 1<sup>re</sup> classe, 63<sup>e</sup> infanterie territoriale, S. P. 154.

terie territoriale, S. P. 154.

10 frants: "Dr Bagot, Saint-Pol-de-Léon (Finistère) (4º verz.). — Baussay, Monts-sur-Guesnes (Vicine) (2º verz.). — Bennd, Valor (3º verz.). — Bennd, Valor (3º verz.). — Bend, Valor (3º verz.). — Bend, Valor (3º verz.). — Bend, Valor (3º verz.). — Becaucon (Paul), Paris (2º verz.). — Becaucon (Paul), Paris (2º verz.). — 164. — Cavalić, Toulouse. — Clément, Bernay (2º verz.). — Colbert, Cambo (Basses-Pryrênces) (2º verz.). — Colte (Alies A.), Marseille. — Durêne, (2º verz.). — Colte (Alies A.), Marseille. — Durêne, (2º verz.). — Colte (Alies A.), Marseille. — Durêne, (2º verz.). — Colte (Alies A.), Marseille. — Durêne, (2º verz.). — Delacter, (3. B. C. S. P. 7.). — Demodran, Palau-de-Cordagne (Pyrénées-Orientales) (2º verz.). — Denigés, Bordeaux. — Derchen, Vanves (Seine). Falim-de-Cerdagne (Pyršnies-Dřientale) (\*\*\sigma\_{\text{int}} \text{uevs.}) - Denigs, Bordenax. — Derchen, Vanuve Seiene, — Dessalle (U.), Les Egilsottes (Gironde). — Dissiton de Gazel de Laramberques, 17\st unsards, S. P. 74. — Fainsilber, Paris. — Pieury, Chalibeles-Marais (Vendele) (6'\text{evs.}) - Galourg, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (Rhône). — Galand, Paris. — Ganisyre, Paris (\text{evs.}) - Girszal (dej. Noë Aigueperse (P.-de-D.) (2º vers.). — Gisson (de), Noé (Haute-Garonne) (3º vers.). — Guichamans, Arzacq (Basses-Pyrénées) (2º vers.). — Guillic, Neuilly-sur-Seine (3º vers.). — Humbel, Poissy (S.-et-O.) — (2º vers.). Kerrien, Saint-Pierre-Quilbignon (Pinistère) (3º vers.). — Lalon, Cannes (Alpes-Maritimes). — Lesage (Pierre), Paris. — Marcourt, Bordeaux (abandon d'houoraires) Ze<sup>2</sup> vers.). — Mariette, Bayeux (Calvados). — Mariin Rolampont (Haute-Marne). — Martinet, Villenauxe (Aube) (2º ters.). — Mise Jeanne Meygret, Paris. — Molimar, Bourg-d'Oisans (Isère). — Moreau, Rocheservière (Ven Bonig d'Olsans (Isere). — Robean, Rocheserviere (ven-dée). — Oudijan, Lurey-Lévy (Allier) (2º wers). — Ouvry, aide-major, 24º territorial, S. P. 122. — Pas-quier, Montluçon (Allier). — Panunès, Torlousse. — Raoust, Alger. — Recours, aide-major, hôpital 16, Cas-Rooust, Alger. — Recours, adde-major, höpital 16, Cas-telsarrasin (Tarnet-Garome). — Recymand, Nimes (Gard). — Recommender of the Robinson, and the Robinson of the Robinson

CATALOGUE FRANCO SUR DEMANDE

## DE THÉRAPEUTIOUE

Par A. MANQUAT

Membre cerrespondant de l'Académie de médecine. Aucien Professeur agrègé au Val-de-Grâce.

Sixième édition revue et augmentée. 1914-1917, 4 volumes grand in-8, brochés : 40 fr.; reliés...... Chaque volume se vend sénarément.

12 fr. pages, 

# MORRHUETINE JUNGKEN



## PRODUIT SYNTHÉTIQUE

agréable au goût - bien-toléré

## Efficacité remarquable



Lymphatisme - Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses Etats dits Prétuberculeux La Bouteille de 600 cm2 : 4 francs.

LABORATOIRES DUHÊME. A COURBEVOIE-PARIS



TRAITEMENT RATIONNEL

# CONSTIPATION

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires

Troubles hépatiques et biliaires

Dose : I ou 2 avant ou au début du repas du soir.

l'anti-urique **Pipérazine MIDY** 



Médication totale des maladies du foie et des voies biliaires. **OPOTHÉRAPIES LITHIASE BILIAIRE** HÉPATIOUE ET BILIAIRE CHOLÉMIE FAMILIALE une à 4 cuillerées à entremets par jour ASSOCIÉES AUX CHOLAGOGUES INSUFFISANCE HÉPATIQUE Prixdu flacon 6 frs. toutes pharmacies CHANTILI ON GRATIII LITTÉRATURE : LABORATOIRE de la PANBILINE Annonay (Ardéche)

## NOUVELLES

Morts au champ d'honneur. - M. Adrien Henri de Pontich, externe des hôpitaux de Paris, médecin aidemajor au 224º rég. d'infanterie, décoré de la Croix de guerre. Il était le fils du receveur municipal de la Ville de Paris et le beau-frère du D' Paul Mathieu, médeeinmajor aux armées, décoré de la Croix de guerre. -M. Pellissier, médecin auxiliaire au 1er rég. de tirailleurs, décoré de la croix de guerre. - M. Jean Placet, médecin auxiliaire d'un régiment d'artillerie, ancien interne prosoire à l'hôpital Cochin.

Nécrologie. - Le Pr Mongour, professeur à la Faculté de médeciue de Bordeaux. - Le Dr Noël Bonnefov, médecin aide-major de 1re classe, décoré de la Croix de guerre, ancien chef de clinique ophtalmologique à la Faculté de Montpellier, oculiste à Marseille. - M. Plansou, père de M. le Dr V. Plausou. - Le Dr Paul Dupuy, professeur honoraire à la Faculté de médecine de Bordeaux, décédé à l'âge de quatre-vingt-dix ans. - Le Dr Sarazin (de Laissev).

Mariages. - Mile le Dr Jane Mille et le Dr Jacques Dedet, interue des hôpitaux de Paris, médecin aide-

Légion d'honneur. - Sont inscrits au tableau spécial pour officier :

M. DEMOULIN (Alphonse-Léou-Marie), médeciu-major de 1re classe de l'armée territoriale.

M. ROBERT (Constaut-Ange-Dominique), médecin maritime

Pour chevalier:

M. FONVIEILLE (Félix-Emile-Victor-Marie), médecinmajor de 2º classe (active), médecin-chef d'un groupe de brancardiers divisionnaires : médecin-chef de brancardiers d'une valeur et d'un courage remarquables. A été blessé très grièvement en visitant ses postes avancés. Déjà trois fois

M. Lebeco (Charles-Toseph), médecin aide-major de 2º classe à titre temporaire (réserve) au 201º rég. d'infanterie : médecin très brave et d'un dévouement remarquable. Bien que malade, a tenu à prendre part à l'attaque du 16 avril 1917. A été très grièvement blessé alors que, avec une abnégation au-dessus de tout éloge, il pansait des blessés, sous un violent bombardement,

MM. LAURAS et COQUELIN, médecius de 176 classe de la mariue.

M. CORNAUD, pliarmacien de 1re classe.

Médaille militaire. - Brandizy (Dominique), pharmacien auxiliaire (territorial) à un groupe de brancardiers divisionnaires : pharmacien auxiliaire d'un courage et d'un dévouement remarquables. Blessé grièvement, en se portant au secours des blessés. Déjà cité à l'ordre.

BOUCHET (Raoul), médecin auxiliaire au 175º rég. d'infanterie : toujours à son devoir quelles que soient les circonstances, atteint très erièvement en bortant secours à des blessés sous une violente jusillade : a cependant rejusé de quitter le champ de bataille, continuant à assurer la direction des secours.

MM. Calmette et Louis Martin sont nommés sousdirecteurs de l'institut Pasteur. - Le conseil d'administration de l'Institut Pasteur s'est réuni, ces jours deruiers, sous la présidence de M. Vallery-Radot, pour nommer deux nouveaux sous-directeurs, en remplacement de M. Chamberlaud, décédé en 1908 et non remplacé, et du regretté professeur Elie Metehuikoff, mort eu 1916.

Sur la proposition du docteur Roux, le conseil a nommé, à l'unanimité; sous-directeurs de l'institut Pasteur les docteurs Albert Calmette, directeur de l'institut Pasteur de Lille, et Louis Martin, directeur de l'hôpital Pasteur.

Le couseil d'administration de l'institut Pasteur a élu également comme président M. Vallery-Radot, en remplacement de Gastou Darboux, et M. Tisserand comme vice-président, en remplacement de M. Vallery-Radot

LE DI ALBERT CALMETTE. - La carrière scientifique

## **oděine** montagu

(Bi-Jodure de Codéine)

TOUX SIROP (0,04) EMPHYSEME PILULES (0,01) ) **ASTHME** 

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS.

## **COMMELINE** MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

SIROP (0.03) TOUX nerveuses

PILULES (0.01)

AMPOULES (0.02) SCIATIQUE

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS

## PRODUITS PHYSIOLOGIQUES

#### MONTCOURT DE

49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS Extrait rénai Corps thyroïde

TÉLÉPHONE 114

Extrait de blie MONCOUR Collages hénatiques Lithiase ictère par rétention En sphérulines

TÉLÉPHONE 114

MONCOUR Insuffisance rénale Albuminurie Néphrites, Urémie En sphérulines dosces à 15 clar.

MONCOUR Myxædème, Obésité Arrêt de Croissance **Fibromes** En honhons En sphérulines dosées à 35 e for

Poudre ovarienne MONCOUR Aménorrhée Dysménorrhée Ménopause Neurasthénie féminine En sphérulines dosdes à 20 c fgr

MONCOUR Extrait Muscle lisse Extrait de Muscle strié Moelle osseuse Myocardine

Autres préparations

dosées à 10 elgr De 2 à 6 sphérulines

De 4 à 16 sphéruline

De 1 à 4 bonhons par jour. De 1 à 6 sphérulines — Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hôpitaux de Paris. Elles ne se déllorent que sur prescription médicale.

De 1 & 3 sphérulines

Poudre surrenele Thymus, etc., etc.

## NOUVELLES (Suite)

du savant directeur de l'institut Pasteur de Lille est des plus brillantes. Né en 1863, le Dr Albert Calmette fait ses premières découvertes bactériologiques en Indo-Chine, en trouvent un nouveau ferment permettant d'extrair 'alecod du riz. Il fonde l'institut Pasteur de Saigon, et pendant son court séjour en Extrême-Orient, il cherche et trouve les principes qui lui permettront d'achever à Lille la découverte de son s'ernu antivenimes.

Nommé directeur de l'institut Pasteur de Lille en 1895, le professeur Albert Calmette oriente les recherches et les travaux du grand établissement dans les voies industriolles

La lutte contre la tubereulose, la création de dispensaires, de « preveutoriums », suivant le mot qui lui est cher, trouvent un chef en la personne d'Albert Calmette. Depuis la déclaration de guerre, le professeur Calmette est resté à Lille.

LE D' LOUIS MARTIN. — La vie seientifique du D' LOUIS Martin s'est déroulée depuis près d'un quart de siècle à l'oubre de la maison de Pasteur. En 1892, en même temps qu'il est nommé interne des hôpitaux de Paris, il est préparateur à l'institut Pasteur. De 1894 à 1909, il remplit les délicates fonctions de chef des services de sérothérapie antidiphiérique. Médecin-résident de l'hôpital Pasteur de 1900 à 1909, il est nommé directeur du service de sérothérapie et directeur de l'hôpital Pasteur en 1910.

Ses travaux scientifiques sont de tout premier ordre. Ses premières recherches sur la diphtérie datent de 1891, Jorsque Roux et Versin, ayant démontré la spécificité du baeile de Læffler, il lui a paru possible d'appliquer aux études cliniques leurs recherches bactériologiques.

La prophylaxie et le traitement des maladies contagieuses, la méningite tuberculeuse, la maladie du sommeil chez les blancs et son traitement, le tétanos, la syphilis, le charbon ont fait l'objet des études du D' Louis Martin.

### Service de santé. --- Sont nommés :

Au grade de pharmacieu nide-major de 2º classe de l'armée territoriales (à titre temporaire), les pharmacieus auxiliaires ; M. Balla, Ulcient), 17º section d'infirmiers militaires ; M. Balla, (Georges-Jean-Baptiste), 22º section d'infirmiers militaires; M. CAMUS (Charles-Georges-Narcisse), 95º rég. d'infanterie (dépôt); M. CARTRIN' (Heuri-Alfred), 22º section d'infirmiers militaires; M. CHARLES (Alphones-Coulè-Auguste), 11º section d'in-

firmiers militaires; M. CHEMINADE (Pierre-Joseph-Marius), 13° section d'infirmiers militaires ; M. Cheviud (Jacques-Marie-Emile), 120 section d'infirmiers militaires ; M. DELPUECH (Octave-Auguste), 130 section d'infirmiers militaires; M. DEMOULIN (Charles-Emile), 170 section d'infirmiers militaires ; M. DUFAU (Louis-Emile), 22º section d'infirmiers militaires; M. FROTTÉ (Louis-Léon-Paul), 23° section d'infirmiers militaires ; M. GAU (Emile-Paul-Baptiste-Félix), 16° section d'infirmiers militaires; M. GAUGRY (Louis-Octave-Marcel), 9º rég. du génie (dépôt); M. GUILLOTEAU (Léopold-Anatole), 5° section d'infirmiers militaires ; M. MIGNARD (Louis-Emile), 8º section d'infirmiers militaires ; M. MISSONIER (Albert-Pierre), 14° section d'infirmiers militaires; M. ROCHE (Isidore-Isaac), 226 section d'infirmiers militaires ; M. SOLINHAC (Albert-Marius), 152° rég. d'infanterie (dépôt) ; M. TISSE-RON (Georges), 6° section d'infirmiers militaires ; M. VII-LENEUVE (Roger-Léon), hôpital militaire de Gabès; M. le soldat TAVEL (Maxime-Régis), 100 rég. d'artillerie à pied (dépôt).

Au grade de médein aide-major de 2º classe de réserve (an titre étranger), les doéteurs en médecine: M. CONTAR-GREIS (Athanase), sujet gree, actuellement faisant fonctions d'interne à l'hôpital de la Charité, Lyon; M. PA-PAIANNOU (Nicolas), sujet gree, actuellement faisant fonctions d'interne à l'hôpital Saint-Antoine, à Paris.

Sont promus au grade de médecin aide-major de 170 classe, les médeeins aides-majors de 20 classe de réserve : M. BERTHAUD (Auguste-Benoît), ambulance 10/16; M. DELTHIL (Paul-Vietor), H. O. E. nº 31; M. GOUDARD (Adolphe-Étienne-Louis), 8º rég, d'artillerie à pied : M. Léo (Gontrand-Auguste-Pélix), ambulance autochirurgicale nº 21; M. MAHÉ (Yves-Marie), ambulance 3/16; M. MAUGOURD (Auguste-Vincent), ambulance 3/9; M. CHEMIN (Félix-Émile-Raoul), ambulance 2/74; M. DE SEZE (Paul-Joseph-Marie-Jules), 140° rég. d'iufanterie; M. Gossart (Maurice-Adolphe-Jean-Baptiste), 130 rég. territorial d'infauterie; M. PIGNOD (Jean-Baptiste), 76 rég. du génie; M. JOYEUX (Albert-Marie-Alphouse), ambulance 2/74; M. PETIT (Léonce-Tean-Marie), H. O. E. nº 36; M. PIGNOT (Maurice), service de santé des étapes d'une armée ; M. BEUTTER (Maurice-Constantin-Henri), ambulauce 3/64; M. EYRAUD (Georges-Marie-Auguste-Amédée), 1046 rég, territorial d'infanterie; M. Poiffaut (Théodore-Joseph-Gabriel), quartier général d'une armée.

# RECOUVREMENTS PARIS 10 %, H. MAUGER

Ancien chef du seroice des recouvrements du Syndicat des Médecins de la Seine

(15° Année) Bureau, 39, rue Galande, PARIS (V°)



# NEVROSTHENINE FREYSSINGE

Gouttes de glycérophosphates alcalins (éléments principaux des tissus nerveux).

CONVALESCENCES, SURMENAGE, DÉPRESSIONS NERVEUXES

xvàxx gout. àch. repas.—6, Rue ABEL, PARIB—Lo R. 3 fr.—Hi sucre, nicheux, ni alcoil.

